

# ENCYCLOPÉDIE-RORET.

CONSTRUCTEUR

DE

## MACHINES LOCOMOTIVES.



## PARIS.

LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORET,

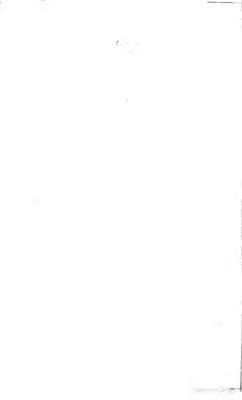

# ENCYCLOPEDIE-RORET

CONSTRUCTEUR

# MACHINES LOCOMOTIVES.

## AVIS.

Le merite des ouvrages de l'Eneyclopédic-Roret leur a valu les honneurs de la traduction, de l'imitation et de la contrefaçon. Pour distinguer ce volume il portera, à l'avenir, la véritable signature de l'Éditeur.



## MANUELS-RORET.

#### NOUVEAU MANUEL COMPLET

ÐU

### CONSTRUCTEUR

DE

# MACHINES LOCOMOTIVES

ot

ESSAI SUR UN POINT DE DÉPART A ADOPTER DANS LES PERFECTIONNEMENTS DONT CES MOTEURS SONT SUSCEPTIBLES.

Par C. E. JULLIEN,

INGÉNIEUR MÉCANICIEN,

Ancien Flève de l'École centrale des Arts et Manufartures; ex-Ingénieur de l'atelier de construction du Creuso; attaché à l'Administration des mines pour la surveillance des machines à vapeur du dépattement de la Seine; Professeur de mécanique industrielle, etc., etc.

OUVRAGE ORNÉ DE 12 PLANCHES GRAVÉES SUR ACIER.



PARIS,

A LA LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORET, BUB HAUTEFEUILLE, 10 BIS.

1842.

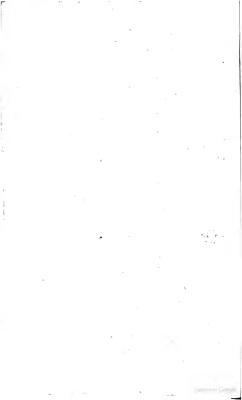

## PRÉFACE.

La construction des locomotives, industrie nouvelle en France, est destinée à y prendre une extension au moins égale à celle des machines fixes, si les grandes lignes de chemins de fer s'exécutent.

Déjà quelques-uns de nos principaux ateliers se sont organisés pour en construire, et les résultats qu'ils ont obtenus, bien que, sous quelques rapports, inferieurs à ceux de certains établissements de l'Angleterre, font présager que l'on sera moins longtemps à rivaliser avec ce pays pour la construction de ce genre de machines, qu'on ne l'a été pour les machines fixes.

Si nous cherchons la cause de cette différence de célérité dans les progrès de notre industrie, nous voyons, non sans plaisir, qu'elle provient en grande partie de ce que l'on a dérogé aux habitudes ordinaires de construire sur ses propres inspirations, et qu'on est allé étudier ce que les autres ont fait, avant de se mettre à l'œuvre. Il est facile de voir, en examinant les produits de nos constructeurs, jusqu'à quel point ils se sont soumis à cette loi sage et indispensable, pour le succès, qu'ils avaient un peu négligée jusque-la, et dont ils sentent aujourd'hui toute l'importance; car, bien certainement, l'Angleterre n'a dû sa supériorité en mécanique, pendant longtemps, qu'à la trop grande confiance que l'on a eue chez nous dans ses propres moyens.

Il est vrai que, pour les locomotives, la nécessité y était; il fallait donner des machines qui ressemblassent à ce que fournissaient les Anglais habitués depuis longtemps à en construire, ou renoncer aux commandes; si l'étude n'a pas été aussi fructifiante qu'on pouvait le désirer, c'est sans contredit à cause des conditions ouèreuses auxquelles ont du se soumettre nos constructeurs pour obtenir des travaux. On se convaincra de cette vérité, si nous disons que des ateliers ont été obligés de s'engager à livrer, à 6 mois de date, six locomotives, sans être organisés préalablement, ce qui nécessitait 3 mois au moins; comment espèrer, après cela, que leur besogne serait aussi bien faite que celle d'ateliers anglais qui font cette partie depuis 10 ans C'était en quelque sorte leur interdire la possibilité de démontrer qu'on pouvait facilement se passer de l'Angleterre.

Aussi, nous n'hésitons pas à le dire, quels qu'aient été les résultats, honneur aux constructeurs qui, les premiers, ont naturalisé en France les locomotives, à leurs risques et périls! à leurs risques, car, au prix qu'ils ont souscrit, ils savaient d'avance qu'ils seraient en perte.

Heureusement, en tout il y a partie et revanche, et dejà de nouvelles machines sorties de nos ateliers ont fait oublier les petits défauts des premières.

Désireux de contribuer comme les autres, autant qu'il sera en nous, à leur perfectionnement, et ayant été à même de l'étudier dans les diverses localités où on les confectionne, nous avons pour but, en écrivant cet ouvrage, de familiariser nos constructeurs avec ce genre de moteurs, par l'exposé de toutes les questions théoriques et pratiques qui se rattachent aux plus petits détails de leur exécution.

Plusieurs ouvrages remarquables ont paru sur les locomotives; tous présentent, comme parties les plus intéressantes, des séries d'expériences consciencieuses faites avec des machines en activité de service, mais aucun ne résume ces expériences d'une manière assez satisfaisante pour que le constructeur puisse y puise les bases du système de construction qu'il adoptera définitivement.

Convaincu qu'il n'y a pas vingt méthodes pour arriver à bien, et que, suivant chaque méthode employée, les résultats sont différents, nous nous sommes imposé dans cet ouvrage, comme sujet de notre travail, la recherche de la meilleure, en nous basant sur les renseignements pratiques que l'expérience a consignés jusqu'à ce jour, et en abordant successivement toutes les questions théoriques, y relatives, qui pourront se présenter. A cet effet, nous l'avons divisé en trois parties principales, qui sont:

1º La description historique des différentes parties qui composent une locomotive ;

2º La théorie physique, mathématique et pratique de la locomotive;

30 La construction.

Puisse la marche que nous avons suivic être approuvée de nos lecteurs, et puisse-t-elle surtout contribuer à faire cesser le tribut que nous payons à l'étranger, dans une spécialité dont plusieurs branches doivent à la France les progrès immenses qu'elles ont faits, et dans lesquelles cette dernière est toujours restée supérieure.

## CONSTRUCTEUR

## DE MACHINES LOCOMOTIVES.

### PREMIÈRE PARTIE.

DESCRIPTION HISTORIQUE DES DIFFÉRENTES PARTIES QUI COMPOSENT UNE LOCOMOTIVE.

#### INTRODUCTION.

L'origine des locomotives a été la solution du problème suivant :

Appliquer la force moirice de la vapeur au transport, soit sur routes ordinaires, soit sur chemins de fer.

Il y avait quatre moyens principaux pour arriver à cette solution : lequel devait avoir la préférence? c'est ce que l'expérience seule était appelée à décider; aussi furent-ils mis tous quatre en pratique, et, chose remarquable, le meilleur fut le dernier employé. Ces quatre moyens se résument dans l'application des procédés suivants:

10 Adapter un treuil à une machine à vapeur fixe, et faire enrouler sur ce treuil une corde dont l'extrémité est

attachée au convoi que l'on veut remorquer.

Co procédé simple, qui est exclusivement employé aujourd'hui pour les fortes pentes, présentait comme inconvénient principal de ne permettre de faire des transports que sur une petite longueur, ou de nécessiter l'emploi d'un grand nombre de machines fises, si Pon voulait aller plus loin. 20 Placer le treuil et la machine sur le convoi même, et fixer l'extremité de la corde à celle du chemin que le

Ce procédé, qui est l'inverse du premier, en ce qu'il sub-

Ge procede, qui est inverse du preimer, en ce qu'il supstitue au renouvellement des machines fixes, pour des grandes distances, un simple renouvellement des cordes, fut mis en pratique pour la première fois par MM. William et Edouard Chapmann, en 1812. Ces Messieurs remplaçaient le treuil et la corde par une roue dentée engrenant avec une chaîne en fer qui régnait sur toute la longueur du chemin.

30 Armer la machine, monlée sur des roues, d'articulations en fer fonctionnant d'une manière analogue aux

jambes et pieds des animaux.

Ce procédé ingénieux, qui semble indiquer le besoin que l'on ressentait de rendre la machine indépendante de points fixes, (ut mis en pratique, pour la première fois, par M. Brunton, en 1815.

40 Imprimer un mouvement de rotation à deux routes égales et fixées sur un même essieu, afin que les vitesses soient égales, au moyen d'une machine à vapeur montée elle-même sur des roues; attacher le convoi aux roues motrices et leur donner une adhérence, avec les oi, suffiante

pour qu'elles ne glissent pas.

Ce procèdé, qui est le principe des locomotives actuelles, fut mis en pratique pour la première fois par M. Blenkensop, en 1811, c'est-à-dire, un an avant l'invention de MM. William et Edouard Chapmann. Pourquoi ne fut-il pas adopté immédiatement? on le comprendra facilement, si nous dissons que, pour prodnire l'adhérence des roues sur les rails, M. Blenkensop armait ses roues motrices de dente engrenant avec une crématitère qui régnait sur toute la longueur du chemin. L'invention de MM. Chapmann était donc un vrai perfectionnement à ce procédé.

On en était à l'invention de M. Brunton, lorsque M. Blackette, ingénieur anglais, prouva, par des expériences directes, que l'adhèrence des roues ordinaires sur les rails est suffisante pour remorquer praliquement les mêmes charges

que les roues à engrenages.

Cette découverte, si simple, si facile à faire (car les roues le manquaient pas plus à cette époque qu'aujourd'hui), et qui, néanmoins, était restée ignorée au milieu de tous les INTRODUCTION.

111-3

efforts auxquels se livrait l'imagination pour arriver à la soles locomotives, et ce ne fut qu'à partir de cette époque que l'on s'occupa sérieusement d'en construire.

lution du problème, opéra une espèce de révolution dans

La première locomotive, exécutée d'après le système de M. Blackette, fut essayée sur le chemin de fer de Wilan, où elle eut un succès complet, du moins quant à l'adhérence. Depuis lors, on ne songea plus qu'à perfectionner ce système, et c'est lui que l'on considère aujourd'hui comme la solution de la question importante des transports terrestres à la vapeur.

C'est en partant du principe sur lequel il est fondé, que nous allons composer une locomotive moderne, en passant en revue toutes les modifications qu'ont subies chacunes de

ses parties depuis cette époque jusqu'à nos jours.

#### CHAPITRE PREMIER.

#### TRAVAIL ET TRANSMISSION DU MOUVEMENT.

S 1er. - Disposition des roues et essieux moteurs.

La locomotive peut être destinée à fonctionner sur une route ordinaire ou sur un chemin de fer.

Dans le premier cas, les jantes des roues sont plates; dans le deuxième, elles sont munies de rebords intérieurs pour les empêcher de sortir de la voie, soit par suite de la force centrifuge qui se manifeste dans les courbes . soit par suite du défaut d'égalité mathématique entre leurs diamètres. Dans tous les cas, les roues doivent être, autant que possible, égales entre elles et fixées sur un même essieu. parce que, s'il en était autrement, si, par exemple, elles étaient égales et fixées sur des essieux différents, ou folles sur le même essieu, il leur faudrait à chacune un moteur particulier, d'où résulterait impossibilité pratique de leur imprimer des vitesses égales. De même, si, fixées sur le même essieu, le chemin à parcourir étant égal pour toutes deux , l'une des roues était plus grande que l'autre , il y aurait constamment tendance, de la part de la plus grande, à décrire un cercle dont le centre se rapprocherait d'autant plus de la petite que la différence des diamètres serait plus considérable ; or, quel que soit le rebord, dans ce cas, les vitesses inégales, entraînant la déviation soit à droite, soit à gauche, mettent à chaque instant le convoi en danger de sortir de la voie.

#### § 2. - Position des cylindres à vapeur.

Jusqu'ici, la machine à vapeur, la seule exclusivement employée, tant comme machine fixe que comme locomotive, est la machine à cylindre et piston; nous ne croyons donc pas nécessaire d'énumérer ici les divers modes d'application de la vapeur que l'on a tentés sur les locomotives, et nous nous renfermerons complètement dans l'étude de ce dernier système.

D'après le mode d'action de la vapeur sur les pistons, dans les cylindres, son application aux locomotives se résume dans l'énoncé suivant : Transformer le mouvement rectiligne alternatif du piston en mouvement circulaire continu des roues motrices.

Il existe, pour résoudre cette question, trois procèdés qui ne différent entre eux que par le nombre des pièces intermédiaires servant à 'établir la communication entre le cylindre et l'essieu; ces pièces sont :

Le balancier, levier à point fixe au milieu de sa longueur, et dont les extrémités sont douées d'un mouvement circu-

laire alternatif.

La manivelle, levier à point fixe à l'une des extrémités, l'autre étant douée d'un mouvement circulaire continu.

La bielle, tirant à deux têtes servant à établir la communication entre les pièces douées de mouvements différents.

Le premier procédé consiste dans l'emploi du balancier, de la bielle et de la manivelle réunies. Le mouvement cretiligne alternatif du piston est transformé en mouvement circulaire alternatif du balancier par l'intermédiaire du parallélogramme; la manivelle, fixée sur l'essieu, reçoit son mouvement circulaire continu du balancier, par l'intermédiaire de la bielle.

Le deuxième procédé consiste dans l'emploi de la bielle et de la manivelle seulement. Le mouvement rectiligne alternatif du piston est transformé directement en mouvement circulaire continu de la manivelle par l'intermédiaire de la

bielle.

Le troisième procédé consiste dans l'emploi de la manivelle, sans bielle ni balancier. La tige du piston fait fonction de bielle, et le cylindre est doué d'un mouvement circulaire alternatif.

Daus le premier cas, le cylindre à vapeur est vertical et fixe.

Dans le deuxième cas, le cylindre est vertical, incliné, ou horizontal et fixe.

Dans le troisième cas, le cylindre est oscillant, suivant une inclinaison moyenne quelconque dans le plan perpendiculaire à l'axe de rotation.

Pour déterminer lequel de ces trois procédés est le préferable pour locomotives, il est bon de se rendre compte des conditions principales auxquelles ces moteurs doivent satisfaire. Or, ces conditions sout :

. 10 Minimum de largeur; 20 Minimum de longueur;

20 Minimum de longueur ;

3º Minimum de hauteur:

4º Minimum de poids.

Minimum de largeur, parce que si on les fait plus larges que les voitures qu'elles remorquent, il faut pour elles seules agrandir les tranchées et les souterrains, sans pour cela en retirer plus de profit.

Minimum de longueur, parce qu'il faut pouvoir les manœuvrer sur des plaques tournantes, dans des embranche-

ments et des courbes.

Minimum de hauteur, parce que si leur hauteur est plus grande que celle des voitures remorquées, il faut encore pour elles seules surhausser les souterrains sans profit et risquer de verser dans les courbes par l'effet de la force centrifuge.

Enfin, minimum de poids, parce que des machines trop pesantes détériorent la voie et coûtent beaucoup de traction et aussi parce que si leur poids n'était pas suffisant pour produire l'adhérence nécessaire des roues sur les rails, on ne serait pas embarrassé de l'augmenter, soit avec les approvisionnements, soit avec des poids mêmes,

Or, pour la machine à balancier, soit en dessus comme dans les machines fixes, soit en dessous comme dans les machines de bateaux, nous dirons que toutes deux sont fort lourdes et ont été inventées pour un système autre que celui des locomotives , la condensation ; en deuxième lieu , nous dirons que la première est trop élevée et nécessite un entablement pour supporter son balancier, et que la deuxième est trop large; aussi doivent-elles être rejetées toutes deux.

Il nous reste à choisir entre les deux autres systèmes qui n'offrent ni les inconvenients de la hauteur, ni ceux de la largeur; mais l'un d'eux, celui à bielle et manivelle, présente les inconvénients de la longueur, dans le cas où les cylindres sont horizontanx. Il suivrait de là, au premier abord, que c'est la machine oscillante qui doit l'emporter; nous ne nous prononcerous pas positivement sur ce fait, mais il est probable que, par la suite, quand on aura obtenu des résultats satisfaisants de cette machine, et qu'on aura pu la construire facilement et solide, elle sera employée avec succès dans les locomotives. Pour notre part, nous l'avons vue assez bien fonctionner dans un remorqueur de routes ordinaires. Néanmoins, ce n'est pas elle que l'on préfère, et la machine à bielle et manivelle a été jusquà ce jour exclusivement employée. Il est bon de dire qu'à la vérité on a éludé l'inconvénient d'une grande longueur, pour le système des cylindres horizontaux, en faisant la course, et, par conséquent, la bielle très-petite.

La première locomotive, qui fut construite en 1802, par MM. Trewithick et Vivian, avait un seul cylindre vertical, dont le diamètre était de 0m, 203, et la course de 1m, 37. Cette longueur de course n'aurait certainement pas été applicable à nne machine horizontale; aussi, citons-nous cet exemple ponr faire ressortir tous les perfectionnements qui ont été apportés depuis cette époque. La première, exécutée sur le chemin de fer de Wylan , d'après le système Blackette, avait aussi un seul cylindre vertical, deux bielles et un volant pour le passage de la manivelle au point mort. Le volant ne pouvait être employé long-temps, parce qu'il tenait une grande place, quelque petit qu'il fût, qu'il ne régularisait pas assez le mouvement, et ne permettait pas d'arrêter ou de changer la marche à volonte ; aussi ne tarda-t-il pas à être remplacé par un second cylindre vertical armé de deux bielles, comme le premier, et dont les manivelles étaient maintenues à angle droit avec celles du premier par le moyen d'engrenages. La transmission du mouvement aux essieux moteurs se faisait encore par des engrenages. Telle fut la première machine à deux cylindres construite par M. Stephenson, en 1814.

Les engrenages ne furent pas long-temps employés, parce qu'ils présentaient l'inconvénient de se casser. Pour y remèdier, MM. Dodd et Stephenson placèrent un cylindre vertical sur chaque essieu des roues portant la machine, et adaptèrent les manivelles aux roues mêmes en dehors; puis, pour les conserver à angle droit, ils relièrent les essieux par une chaîne sans fin engrenant avec une roue à dents placée sur chaeun d'eux.

Cette disposition des cylindres set suivie d'une autre non moins ingénieuse, qui set exécutée dans la Sans-Pareille de M. Hackworth. Il y avait, à chaque extrémité de l'essieu moteur, un cylindre vertical perché sur la chaudière en dehors des roues. Par ce moyen, on supprimait deux bielles et deux grandes traverses, chaque cylindre transmettant le mouvement en dessous.

Après la Sans-Pareille vint la Fusée, par M. Stephenson. Cette machine différait de la précédente en ce que les cylindres étaient inclinés à 45° de chaque côté des roues, toujours en dehors. Pendant quelques années, cette disposition n'é-

prouva pas de changements sensibles, si ce n'est dans l'inclinaison des cylindres qui se rapprochait de plus en plus de l'horizontale. Enfin, quand l'expérience eut complètement démontré que l'usure des cylindres n'était pas différente dans quelque position qu'ils fussent, on ne chercha plus que les moyens de les placer d'une manière non embarrassante. c'est-à-dire, sous la chaudière entre les roues. Pour arriver à ce résultat, il fallut construire des essieux coudés, construction bien facile en fonte, mais excessivement difficile en fer forgé, et il nétait pas possible d'en employer d'autres que ces derniers, par la raisou qu'ils se cassaient. Les cylindres, alors, furent d'abord placés inclinés, parce que, comme on portait la machine sur quatre roues et que son poids total n'était que suffisant pour produire l'adhérence nécessaire sur les rails, on accouplait les roues par des bielles, ce qui nécessitait qu'elles fussent égales. Par la suite, et cela no date que de quelques années, on renonça aux roues accouplées pour remplacer les deux dernières par des petites qui permirent alors de mettre les cylindres horizontaux, point auguel ou est arrivé aujourd'hui. Si nous recherchons les motifs qui ont fait renoncer aux roues accouplées, nous les trouvons d'abord dans la nécessité d'employer six roues par suite de l'augmentation de dimensions, et, par conséquent, de poids des machines; ensuite, nous remarquous que des roues accouplées doivent être non-seulement égales deux à deux sur le même essieu, mais encore égales entre elles toutes les quatre. Or, si cette condition n'a pas lieu rigoureusement (et, elle aurait lieu au sortir de l'atelier, que la différence d'usure du fer sur les rails la ferait disparaître ). il s'ensuit qu'à chaque tour l'une des deux roues accouplées glisse et produit sur la bielle d'accouplement un tiraillement qui la met bientôt hors de service. Ce n'est pas là le seul . inconvénient, et M. Guvonueau de Pambour l'a observé dans : ses expériences avec la machine l'Atlas; ces glissements des roues et tiraillements des bielles, joints aux glissements qui se manifestent déjà pour deux roues seules, nuisent singuliérement à la marche des machines : aussi ne doit-on employer ce système que pour le transport des marchandises, parce que la on marche avec de petites vitesses. Aujourd'hui les machines portent toutes six roues, deux grandes et quatre petites; cette disposition, qui provient de l'augmentation de dimension du foyer des chaudières, a le grand avantage de rendre moins fréquents les cas de sortie de la voie.

Les cylindres à vapeur sont sans condensation ni détente. Sans condensation, parce que l'appareil du condenseur et l'ean nécessire à l'injection augmentersient le poids à transporter d'une manière effrayante; aussi les machines locomotives ne datent-elles véritablement que du jour où on a osé employer la hante pression; car dès 1759 le docteur Robinson en eut l'idée, et en 1784 Wâtt indiqua les moyens d'en construire une à condensation.

Sans détente, parce que jusqu'à ces derniers temps on n'arait aucun moyen d'exécuter une détente simple, variable à la main et à chaque instant, condition à peu près indispensable; puis parce qu'on emploie la vapeur, qui a servi, à prodnire le tirage de la cheminée. Aujourd'hui que le problème de la détente a été résolu, on fait des expériences, et si l'on rénssit, on arrivera à une grande économie de combustible, comme nous le verrons tout-à-l'heure.

#### § 3. — Distribution.

La distributiou joue un rôle très-important dans les locamontives, en ce que c'est de la facilité avec laquelle elle se manœuvre que dépend la sûreté des voyageurs, et principalement des conducteurs et chauffeurs. Elle s'effectue de la manière la plus générale, c'est-à-dire au moyen des tiroirs et des excentriques. Ce en quoi elle diffère de la plupart des autres distributions, c'est que les excentriques et leviers sont disposés de telle sorte qu'on peut marcher à volonté en avant ou en arcière, et que le régulateur de la distribution est mû à la main au lieu de l'être par le pendule conique, comme cela se pratique ordioairement.

Quant au système de régulateur employé, il a beaucoup varié, et on est encore fort embarrassé aujourd'hui d'inde quer celui qui est le meilleur. On a fait successivement usage de la valve de gorge, du rovinet, du papillon, du tiroir et de la soupape. Chacun d'eux présente ses avantages et ses inconvénients, comme nous allons le voir.

#### 1º Valve de gorge.

Avantager. — Elle règle parsaitement l'introduction de la vapeur, sans exiger la moindre dépense de force pour être nue, la pression de la vapeur étant équilibrée des deux côtés de l'axe; se construit économiquement, et dure fort longtemps.

Inconvénients. - Elle ne ferme jamais bien exactement la

communication entre la chaudière et le cylindre, condition indispensable, pour les locomotives, si l'on veut éviter les accidents.

#### 2º Robinet.

Ausntages. — Bien rodé, le robinet se manœnvre facilement, le frottement résultant de la pression de la vapeur n'étant que très-faible, de plus il ferme parfaitement la communication entre la chaudière et le cylindre, et règle bien la dépense.

Inconvénients. — Il occupe beaucoup de place si on veut lui donner toute la section convensble, ne se fixe pas facilement, et nécessite un rodage fréquent pour ne pas gripper.

#### 3º Papillon.

Avantages. — Il ferme et règle très-bien l'introduction de la vapeur, se construit facilement et n'a besoin que rarement d'être rodé; aussis s'use-t-il fort peu; la manœuvre en est assez donce.

Inconvenients. — Il êtrangle la vapeur, et c'est un grand vice, aujourd'hui que l'on essaie d'agrandir les sections d'ècoulement. Aussi gêne-t-il beaucoup quand on veut le faire un pen grand.

#### 4º Tiroir.

Avantages. — Le tiroir ferme et règle parfaitement l'introduction de la vapeur, et pent donner une aussi grande section d'écoulement que l'on veut. Il n'exige pas d'entretien et se construit facilement.

Inconvénients. — Il est dur à manœuvrer, et la boîte dans laquelle on le place est grande.

#### 5º Soupape.

Avantages. — La soupape ouvre le tuyau d'écoulement dans toute sa section et ferme parfaitement la communication; de plus elle se construit facilement et tient peu de place.

Inconvenients. — Elle est le plus dur de tous les régulateurs à manœuvrer, en ce qu'elle reçoit toute la pression de la vapeur directement; puis elle ne peut régler aussi exactement que les autres l'introduction.

En résumé :

La valve de gorge doit être exclue toutes les fois qu'elle est destinée à être employée seule. Le robinet est avantageusement remplacé par le papillon. Le papillon, quoique généralement adopté, finire par céder la place aux tiroirs ou soupapes quand on pourra manœuvrer ces derniers facilement.

Il reste donc à se décider entre le tiroir et la soupape. Le premier devra être préféré pour les machines sans détente, et le deuxième pour les machines à détente; nous allons ex-

pliquer pourquoi :

Pour les machines sans détente, il faut pouvoir envoyer de la chaudière au cylindre une quantité de vapeur réglée par la vitesse que l'ou veut obtenir. Or, on arrive trèse exactement à ce résultat au moyen du tiroir en le fermant plus ou moins, ce qui n'est pas aussi rigoureux avec les soupapes.

D'autre part, si les machines sont à détente variable, c'est la détente elle-même qui règle l'introduction dens le cylindre; le règulateur ne doit donc plus être dans ce cas qu'une porte de communication, et comme la soupape permet d'ourir en entier les tuyaux sans aucun coude ni êtrangloment,

nous la préférons pour cet usage seulement.

On peut faire ressortir ici le grand avantage de la détente dans les locomotives, en remarquant que l'effet du régulateur, pour machines sans détente, est de faire travailler la vapeur à une pression moindre que la pression calculée, et par conséquent avec une dépense en combustible plus considérable, tandis que la détente permet non-seulement de tirer parti de l'expansion, mais encore de ne dépenser la vapeur nécessaire pour produire le travail qu'à la pression ordinaire de la machine, ce qui offre deux chances d'économie de combustible sur la méthode actuelle.

#### § 4. - Liaison des différentes parties.

Nous avons dit que toute la machine actuelle reposait sur six roues, deux grandes motrices et quatre petites servant à supporter tout le poids dont sont déchargées les premières. Ces six roues sont reliées entre elles par un châssis rectanguire en tôle et bois portant, à l'endroit des coassinets des essieux, des loges pour les recevoir. Ces coussinets ne sont pas directement appliqués sur le châssis; ils en sont séparés par des ressorts, de manière que tout l'appareit de la machine à vapeur étant porté sur le châssis, se trouve à l'abri des chocs auxquels sont exposées fréquemment les roues. L'usage des ressorts ne date pas des premières machines.

Celle de Wylon n'en avait pas; la première de M. Stephenson non plus; mais celle de MM. Dodd et Siephenson commence à indiquer que l'on cherchait le moyen de sésparer la machine des roues, probablement parce que cette liaison intime était nuisible. Ces Messieurs employèrent à cet effet des cylindres à vapeur ordinaires faisant corps avec la chaudière et munis intérieurement de pistons mobiles dont les tiges portaient sur les essieux des roues. L'action de la vapeur sur ces pistons maintenait la chaudière à un certain degré de hauteur au-dessus et au-dessous duquel elle oscillait pendant sa marche.

Ce mode ingénieux était loin néanmoins d'être satisfaisant. La pression variable qui se manifestait dans la chaudière y déterminait plusieurs points de position intermédiaire pour les pistons; disons en outre qu'à cette époque le cylindre était vertical, et qu'alors il fallait laisser un jeu considérable au piston pour qu'il ne frappàt pas sur les fonds. Les ressorts vinrent bientot succèder à cette invention, et denuis lors on les a constamment employés.

La machine ainsi établie sur son châssis, il fallait un moyen solide de tenir à une distance constante des cylindres les essieux moteurs; de plus il fallait un appareil pour guider la tige du piston en ligne droite.

On fit à cet effet les entretoises, pièces de fer forgé ou tôle de fer, régnant sur toute la longueur de la machine occupée par le mouvement, et attachées de part et d'autre à la chaudière. Ces pièces , généralement au nombre de quatre, portent, à l'endroit du mouvement de la tête de la tige du piston, des glissoirs entre lesquels se meut un guide fixé à cette tête. En outre, elles sont échancrées à l'endroit de l'essieu coudé, de manière qu'un coussinet double placé sur cet essieu a la faculté d'osciller seulement verticalement dans cette échancrure. Par ce moyen, la distance de l'essieu condé aux cylindres est sensiblement constante, et ne s'allonge, par moments, que de la différence de longueur qui exise entre nne periendiculaire et une oblique très-rapprochée.

Telle est la disposition actuelle du mouvement dans les locomotives, et telles sont les causes qui l'ont fait adopter: nous allons maintenant passer à l'étude des chaudières à vapeur, qui ne sont pas saus avoir subi aussi de grandes modifications.

### CHAPITRE II.

#### VAPORISATION.

Nous comprendrons dans ce chapitre tout ce qui constitue la fourniture de la vapeur nécessaire à l'alimentation du cylindre; sous ce point de vue, nous diviserons la vaporisation en trois parties, qui sont:

1º L'appareil générateur de la vapeur;

20 Les appareils de sureté et d'alimentation ;

3º Les approvisionnements.

L'appareil générateur de la vapeur et les appareils d'alimentation constituent un poids constant.

Les approvisionnements constituent un poids variable qui

diminue avec la longueur du chemin parcouru.

Or, nous avons déterminé comme conditions indispensables du remorquage par les roues motrices, que ces dernières devaient être chargées d'un poids proportionné à la charge qu'elles ont à traîner. Nous ne donnerons pas ici ce poids, mais nous dirons que tout naturellement il doit être pris dans la machine à vapeur et ses accessoires.

La question se réduit à déterminer si on chargera les

10 Du poids variable seul ;

2º Du poids variable et du poids constant;

3º Du poids constant seul.

Dans le premier cas, la force de traction des roues pourra être considérable au moment du départ, et arriver à être presque nulle à l'extrémité du trajet. Ce cas serait au plus applicable à un chemin de fer qui, partant d'un centre de communication, déposerait les vorgageurs et marchandises sur différents points de station, sans jamais en reprendre d'autres en route.

Dans le deuxième cas, si le poids constant senl auffit pour produire l'adhérence des roues sur les rails, la machine, d'abord trop chargée en partant, augmentera de vitesse au fur et à mesure que l'on avancera, parce que le poids variable diminuera. Cette disposition a été adoptée dans une machine anglaise appelée la Nouveauté. Cette machine avait deux cylindres verticaux posés sur une plate-forme audessous de laquellé était la chaudière, entre les essieux des

roues. Le foyer était à l'extrémité opposée des cylindres et aussi sur la plate-forme, ce qui produisait une combustion à flamme reuversée. Cette disposition a l'avantage d'éviter le fourgon d'approvisionnement, qui est un poids assez lourd à remorquer, et une manœuvre de plus sur les plaques tournantes. Nous ne désespérons pas de voir quelque jour cela adopté; ce qui conviendrait le mieux, à notre avis, ce serait deux cylindres horizontaux et de grandes roues motrices dont l'essien serait au-dessus de la plate-forme même. Mais, pour cela, il faudrait trouver un bon système de forger à flamme renversée pour la houille ou le coke,

Le troisième cas est celui que l'on met généralement on pratique aujourd'hui. La chaudière à vapeur et tous ess appareils d'alimentation et de sûreté sont placés sur le châssis, et les approvisionnements sont sur un fourgon placé derrière la machine et communiquant avec la plate-forme

du chauffeur.

Les approvisionnements se composent d'eau et de combustible. L'eau sert à l'alimentation de la chaudière pour la production de la vapeur; le combustible sert à élever la température de l'eau au point d'ébullition déterminé par la pression à laquelle on marche.

Le combustible que l'on emploie de préférence dans les locomotives est le coke, ou charbon de houille. Ou le préfère pour les motifs suivants:

1º Il ne contient pas ou contient fort peu de soufre, ce qui le rend incapable d'attaquer les parois en cuivre de la boîte à feu.

2º Il exige, à poids égal, une surface de grille de beau-

coup inférieure à celle nécessaire pour la houille.

3º A poids égal, il produit une quantité de chaleur supérieure à celle donnée par la houille.

4º Il ne donne pas de fumée comme ce dernier combustible, et, partant, n'engorge pas les tubes et cheminées de produits bitumineux.

On a fait beaucoup d'essais pour employer la houille au chausse des locomotives; mais, saus doute, n'a-t-on pas toujours en devant les yeux ces quatre conditions auxquelles satisfait le coke : aussi aucun d'eux n'a-t-il réussi. On peut lever la difficulté de production de fumée, par des appareils fumivores convenablement construits, mais on n'empéchers

pas la houille de contenir du soufre, si elle en renferme, et d'exiger une grande surface de grille.

Les seuls essais fructueux qui aient été tentés sont ceux où l'on a fait des mélanges de coke et de houille maigre; ce sont en esset les plus raisonnables.

#### \$ 1er. - Générateur de la vapeur.

La première chose à considérer dans un générateur de vapeur, c'est la forme que la pression intérieure permet de lui donner. Or, nous avons dit que les locomotires étaient essentiellement à haute pression; il suit de là que la forme du générateur doit être cylindrique, à base circulaire, ou sobhérique.

La première de ces formes est celle qui a été généralement adoptée, comme exigeant peu de largeur, permettant plus facilement le chaussage intérieur que la forme aphérique, et se plaçant aussi mieux sur le châssis, puisque la section d'un cylindre, parallétement à son axe, est

un rectangle, forme du châssis.

Les premières chaudières de locomotires, qui finent construites, consistaient en un cylindre en tôle forte porté sur quatre roues, dont deux motrices, et garni intérieurement d'un foyer en cuivre suivi d'un ou plusieurs carnaux de circulation ponr la famée, en même métal. Ges carnaux, en forme de serpentins, allaient se perdre dans une cheminée placée à l'estrémité opposée à celle dn foyer. Le tirage de la cheminée se produissit, comme cela se pratique encore aujourd'hui, au moyen d'un jet intermittent de la vapeur qui avait servi dans les cylindres. Cet emploi ingénieux de la vapeur perdue est plutôt dù au hasard qu'à une invention spéciale; il fallait se débarrasser de la vapeur utilisée, et on ne trouva rien de mieux que de l'injecter dans la cheminée.

Co système de chaudières à vapeur, avec quelque perfection qu'on l'exéculât, ne donnait jamais plus de 6 à 8 mêtres carrés (1 toise 21 pieds à 2 toises 3 pieds carrés) pour la surface de chauffe; il en résultait que quand la machine avait marché pendant un certain temps, elle s'arrêtait faute de vapeur dans les cylindres.

Ce procédé incommode de vaporisation dura jusqu'en 1829, époque à laquelle le concours du chemin de fer de Liverpool à Manchester vous le nom de Stephenson à la pos-

térité. Cet habile ingénieur ent l'idée de remplacer les quelques tubes qui serpentaient dans la chaudière, par une infinité de petits tubes qui sans dimigner la section d'éconlement de la fumée du fover à la cheminée, augmentaient sa surface de chauffe dans une proportion très-grande. Pour cela, il mettait le foyer dans une enveloppe spéciale placée devant la chaudière cylindrique, et de ce foyer partaient les tubes qui traversaient la chaudière longitudinalement. A l'extrémité de cette deruière, se trouvait un espace libre dans lequel venait se réunir la fumée sortant des tubes pour se rendre de là à la cheminée.

Cette découverte, dont un pays peut s'enorgueillir, avait été exécutée quelque temps auparavaut en France, par M. Séquin siné, dans les chautiers de la compagnie du chemin de fer de Saiut-Etieune à Lyon. Malheurensement elle ne fut counue qu'après celle de M. Stephenson, et ce dernier eut tous les honneurs de la priorité, honneurs que ses travaux antérieurs méritaient bien. Depuis lors, on n'a plus employé que ce système, duquel datent tous les perfectionnements, vraiment importants, que l'on a apportés dans la construction de ce moteur.

La première locomotive de M. Stephenson avait vingtcing tubes seulement de 5 ceutimètres (1 ponce 10 lignes) de diamètre et présentant avec la boîte à feu une surface de chauffe totale de 12 mètres carrés (2 toises 42 pieds carrés). Aujourd'hui on est arrivé à donner aux chaudières une surface de chauffe totale de 50 mètres carrés (15 toises 6 pieds carrés) en moyenue, et le diamètre des tubes est descendu à 4 centimètres (1 pouce 6 ligues).

Cet excès de surface de chauffe est un peu an détriment de la section d'écoulement de la fumée, et il en résulte qu'il faut donner une plus graude vitesse à cette deruière pour produire une combustion convenable; de là, nécessité de rétrécir le diamètre du tuyau d'injection de vapeur dans lachemiuée, et augmentation de pression contre le mouvement du piston, vice auquel on pourrait bieu attribuer les avau-

tages de l'avance du tiroir, dans certaius cas.

L'impossibilité de mettre le foyer dans la chaudière, avec le système des petits tubes, résultait de la nécessité daus laquelle on était d'avoir un espace au-dessous d'enx pour brûler le combustible; car, saus cette précaution, ils anraieut bientôt tous été obstrués. Comme il fallait, à chaque extrémité de la chaudière, une surface plane pour les fixer tant dans le foyer que dans la boîte à fumée, on a fait le premier rectangulaire en plaçant la prise d'air au-dessous, aussi bas que possible; puis, afin que la pression intérierre ne tende pas à déformer ce foyer ni son enveloppe, on les a reliés ensemble de 10 en 10 centimètres (5 pouces 9 lignes), sur toute leur surface, par des boulons en fer ou en cuivre (ces derniers sont les meilleurs parce qu'ils ne se rouillent pas) taraudés dans les deux faces et rivés en debors des deux cúés.

Quant à la boîte à fumée, comme elle portait au-dessous d'elle les deux cylindres dont la surface était exposée, au refroidissement du courant d'air qui se produit pendant la marche, on n'a rien trouvé de mieux que de les enfermer daus cette boîte prolongée inférieurement, de manière que sa section transversale fût la même que celle de l'enveloppe de la boite à feu.

### \$ 2. - Appareils d'alimentation et de surete.

L'alimentation se produit par une pompe foulante'dont le corps est placé sur une des deux entretoires de chaque cylindre, et le piston fixé à la tête de la tige du piston à vapeur. Chacune de ces pompes pent à clle seule suffire à l'alimentation de la chaudière; mais comme l'une d'elles peut venir à manquer, et qu'il est de la plus baute importance que l'alimentation soit constante, la précaution d'en mettre doux n'est pas inutile.

Outre le clapet d'aspiration et le clapet de refoulement, elles possèdent un troisième clapet, de refoulement comme le deuxième, dont le but est de permettre la vérification, à volonté, de leur travail alimentaire. Pour cela, il existe entre les deux clapets de refoulement, une prise d'eau donnant dans un petit tube qui va aboutir à un robinet placé près du chausseur. Quand ou ouvre ce robinet, l'eau de la chaudière ne peut se précipiter dans le tube, puisque le clapet supérieur l'en empèche, et l'eau de la pompe doit y arriver si elle souctionne bieu.

Il est d'habitude de donner aux pistons des pompes des dimensions telles qu'ils fournissent une quantité d'ean double de celle qui est rigoureusement nécessaire à la production de la vapeur motrice. Cela vient de ce que la vapeur, en se rendant de la chaudière aux cylindres; entraîne avec elle une quantité d'eau et de vapeur non utilisées que l'on évalue égales à leur propre poids. Il existe un moyen de ne lancer que de la vapeur dans le cylindre, et de ne dépenser par conséquent que la quantité d'eau et de combustible nécessaire à sa production. Ce moyen, très-applicable dans les locomotives, consiste à chaulfer la vapeur au-dessus de la boîte à feu avant de la faire passer dans le tuyau qui la conduit à la boîte à vapeur. Il présente comme principal inconvénient, de brûler la calotte de la hoîte à feu, parce que la température s'y élève heaucoup; mais on y remédierait peutêtre en faisant cette calotte en fonte, comme on peut le voir dans la plantche 8 de cet ouvrage.

Les soupapes de sûreté sont de deux espèces : l'une, à charge directe et à ressort, se place généralement sur le milieu de la chaudière; l'autre, à levier et à ressort anssi, se place près du chaufleur. Cette dernière fait en même temps fonction de manomètre, en ce que chaque degré de tension du ressort est indiqué en atmosphères et en centimètres de mercure correspondants sur une petite plaque en cuivre, longue et traversée d'une rainure dans laquelle se meut un indicateur.

indicateur. Le niveau de l'eau se prend au moyen de deux appareils à la fois :

Le premier consiste en un tube de verre, niveau ordinaire, communiquant avec le dessous et le dessous du niveau convenable de l'eau dans la chaudière.

Le deuxième consiste en trois robinets placés l'un audessus, l'autre au-dessous et le troisième au niveau exact de l'eau. Quand on ouvre celui de dessus il ne doit s'en échapper que la vapeur; quand on ouvre celui de dessous, il ne doit s'en échapper que de l'eau. Le robinet intermédiaire doit donner l'une et l'autre.

#### § 5. - Fourgon d'approvisionnements.

Ce fourgon se compose d'une caisse en tôle contenant une quantité d'ean suffisante porr alimenter la chaudière pendant toute la course de la machine jusqu'à la première station d'approvisionnement, plus un espace libre ménagé pour déposer le coke. L'eau forme, en général, l'entourage de cette voiture, et le coke est au milieu séparé des chauffeurs seulement par une porte qui se lève. On a soin d'ajouter à ce fourgon deux caisses fermant à clef et placées sous la responsabilité du conducteur. Ces caisses renferment l'une les

outils nécessaires pour les petites réparations qui se présentent accidentellement pendant la marche, c'est-à-dire des clefs d'écrous, des marteaux, des tenailles, etc.; l'autre renferme les huiles, les graisses, mastics, enfin toutes les fournitures nécessaires au graissage des pièces et à la fer-

meture des fuites qui peuvent se manifester.

Ce fourgon est attaché à la machine par des liens en fer faciles à enlever, et est armé de ressorts et tampons comme toutes les autres voitures de chemin de fer pour anéantir autant que possible l'influence des chocs. Les tuyaux de conduite d'eau du fourgon aux pompes slimentaires sont fermés par des sonpapes dont la tige est munie d'un filet de vis et d'une petite manivelle à main, afin que l'on puisse fermer exactement la communication, Ces soupapes sont renfermées dans la caisse d'eau fraiche; et, afin que les ordures qui penvent se trouver dans celte caisse n'aillent pas gèner le monvement des clapets des pompes, ou les entoure d'un tamis métallique. L'alimentation se règle au moyen d'uu robinet dont la manette est sur la plate-forme du chauffeur.

La jonction entre les deux parties des conduits de l'eau d'alimentation communiquent entre le fourgon et la locomotive, doit satisfaire à deux conditions, qui sont :

1º Pouvoir s'allonger ou se diminuer à volonté;

2º Pouvoir s'élever ou s'abaisser suivant les diverses oscillations auxquelles les voitures sont sujettes par suite de

l'emploi des ressorts.

Pour satisfaire à ces conditions, on a employé, et on emploie encore dans beaucoup de machines, des conduits de raccordements en cuir; mais ces conduits ont l'inconvénient de se dégrader facilement et de donner des fuites à l'eau. Pour y remédier, on a employé des raccordements métalliques. Le premier et le plus usité aujourd'hoi consiste en deux tubes de diamètres différents, dont le plus petit glisse dans le plus grand par l'intermédiaire d'un stuffing-box. Ces deux tubes possèdent, à leur extrémité de jonction avec le conduit, un genou sphérique qui permet aux machines d'osciller sans les casser.

Le deuxième consiste en deux coudes articulés et un genou

au milien.

Le troisième, qui est fort simple et n'existe que dans les machines de M. Cavé, consiste dans un prolongement de la longueur des conduits sous le tender, de telle sorte que celni de gauche vienne à droite dans la machine, et celui de droite à gauche. En donnant une forme serpentine à ces conduits, ils possèdent assez d'élasticité pour ne pas se rompre dans les divers mouvements auxquels ils sont exposés. Nous n'osons cependant pas trop les recommander, parce qu'ils sont nouveaux et que l'expérience ne les a pas encore sanctionnés.

Lorsque la machine est en repos et qu'il y a surabondance de vapeur dans la chaudière, sôn que cette dernière ne s'échappe pas en pure perte dans l'atmosphère, on fait communiquer l'espace dans lequel elle se tient avec le tuyau qui améne l'eau d'alimentation du tender à la machine, au moyen d'un tube muni d'un robinet: par ce moyen, on arrive à chauffer l'eau d'alimentation, quelquefois jusqu'à 90°, et à économiser ainsi le combustible du foyer; de plus, l'eau exigeant une moins grande quantité de chaleur pour se vaporiser lorsqu'elle arrive dans la chaudière, permet à une nême quantité de surface de chauffe de donner plus de vapeur dans un temps prescrit.

Par suite du renouvellement continuel et de la vaporisation de l'eau dans la chaudière, il se produit à la longue des dépôts dont le séjour dans les chaudières aurait pour grave inconvénient d'empécher la chaleur de traverser les surfaces de chaufo qui en sersient recouvertes, et, partant, de les

exposer à être brûlées.

Pour éviter cela, on laisse un espace de 10 centimètres (3 pouces 9 lignes) entre le dessous des tubes inférieurs et la paroi de la chaudière cylindrique, et on place des robinets de vidange dans le bas de l'enveloppe de la boîte à feu, robinets qui permettent de renouveler l'eau de temps en temps complètement. Outre ces robinets, on perce aux quatre faces de l'enveloppe, dans le bas, au-dessus de la cornière d'assemblage avec la boîte à feu, huit trous que l'on bouche avec des tampons en cuivre taraudés, et permettant de passer un petit râteau que l'on promène sur les quatre côtés intérieurs pour détacher les dépôts qui s'y sont fasés : cette précaution, que les constructeurs négligent quelquefois de prendre, est indispensable.

Quelquefois, par suite d'une station un peu longue, et aussi par suite du refroidissement qui a lieu dans les tuyaux, les cylindres sont chargés d'eau qui refroidit la vapeur et expose à casser les fonds, quand elle est en grande quaniité.

Pour se débarrasser de cette dernière, on place à chaque

cytindre, en dessous, et près des brides, deux robinets communiquant avec la main du chausseur au moyen de petites articulations en fer, très-simples.

La planche 2 représente une locomotive moderne, avec les divers perfectionnements que l'on peut tenter d'y introduire. Ces perfectionnemeuts, au nombre de trois, sont:

1º La délente variable à la main et à chaque instant;

2º Le chauffage de la vapeur sur la caisse du foyer;

3º Le tirage à volonté par inspiration ou par aspiration.

Nous verrons dans la deuxième partie, quels avantages positifs ces divers perfectionnements nous ont para devoir apporter, pour que nous ayons en l'idée de les proposer.

## DEUXIÈME PARTIE.

#### THÉORIE DES LOCOMOTIVES.

Pour nous, la théorie des locomotives comprend l'exposè des principes de physique et de mécanique auxquels se ratachent les divers phénomènes qui se manifestent dans l'emploi de ces moteurs, ainsi que l'application de ces principes à la détermination des dimensions relatives de leurs differentes parties, en ayant égard aux résultats praiques obtenus jusqu'à ce jour, soit dans les expériences directes sur machines fonctionnant, soit dans les ateliers, par les divers constructeurs.

Envisagée sous ce point de vue, la théorie des locometives constitue deux études distinctes, que nous nommerous:

la 1re, Théorie générale,

et que nous allons entreprendre successivement.

#### CHAPITRE PREMIER.

#### THÉORIE GÉNÉRALE DES LOCOMOTIVES.

Notions préliminaires.

La vapeur, employée comme force motrice, donne naissance à 3 phénomènes principaux, dont:

2 physiques, la combustion et la vaporisation;

1 mécanique, le travail de la vapeur.

C'est l'étude de ces 3 phénomènes qui fera l'objet de ce chapitre.

Avant de commencer, nous croyons utile de rappeler les diverses propriétés des corps dont il sera fait mention.

#### 1º Inertie.

C'est la propriété dont jouissent les corps de conserver

indéfiniment l'état de repos ou de mouvement dans lequel ils ont été abandonnés, si aucune force ne tend à les en distraire.

#### 2º Pesanteur.

C'est l'attraction normale, à sa surface, qu'exerce la terre sur tous les corps qui l'environnent.

On nomme intensité de la pesanteur la quantité dont croît, à chaque seconde, la vitesse d'un corps tombant d'une certaine hauteur : cette quantité, mesurée par expérience, a été trouvée égale à 9<sup>m</sup>,8088 (51 pieds) pour tous les corps tombant dans le vide.

On appelle poids d'un corps, la résultante de toutes les actions parallèles de la pesantenr sur les molècules de ce

corps.

Lorsqu'un corps est en repos, on doué d'un mouvement uniforme en sens contraite de l'action de la pesanteur, c'est qu'alors il est sollicité par une force égale et opposée à cette dernière. Dans le premier cas, le corps aété abandonné à l'état de repos; dans le denxième il a été abandonné à l'état de mouvement par une force accélératrice autre que celle qu'inti équilibre à la pesantour, et se ment avec la vilesse ac-

quise au moment de la séparation.

Le poids du corps représentant l'attraction de la pesanteur vers la terre, ce même poids représente ansai la valeur de la force qui maintient l'équilibre par son action en sens contraire. Le mouvement d'une force constitue ce qu'on appelle un travail; le travail est le produit de la force par le chemin parcouru dans un espace de temps considéré. Les poids des corps s'exprimant en kilogrammes, les forces s'expriment aussi en kilogrammes, et les chemins parcourus en mètres. Le produit d'une force par le chemin parcouru, ou le travail, s'exprime alors en kilogrammètres dont l'unité est le produit de 1 kilogramme (2 livres) par 1 mètre (3 pieds).

Le travail de 1 cheval-vapeur par "est égal à 75 kilogrammèrres, c'est-dire à une force de 1 kilog. (2 livres) parcourant 75 mètres (58 toises) par "ou une force de 75 kilog. (150 livres) parcpurant 1 mètre (3 pieds) par ", etc. Ainsi, pour clever 75 kilog. (150 livres) à 1 mètre (3 pieds) dans une seconde, on appliquera à ce poids un cheval opposant, par une série de poulies de reuvois combinés, une force de 75 kilog. (150 livres) égale, et contraire à l'action de la pesanteur, puis on fera arriver sur le corps une force accélératrice telle que par son choc elle imprime une vitesse uniforme de 1 mètre (3 pieds) par ", et le corps s'élevera indéfiniment en conservant cette vitesse tant que l'action du cheval agira dessus. Nous insistons sur ce fait afin que l'on ous comprenne plus loin quand il sera question de la mise en marché des convois. Ce n'est pas le travail de la force qui accompagne le corps, qui imprime le mouvement uniforme, il ne fait qu'équilibrer les forces qui tendent sans cesse à le détruire. Le mouvement a été donné par une force accélératrice initiale, et se continue en vertu de l'inertie de la matière.

3º Densité.

C'est le rapport entre le poids d'un volume de ce corps à 00 et celui d'un égal volume d'eau distillée à 40 1 du thermomètre centigrade, sous le pression 0<sup>m</sup>,76 (28 pouces) de mercure, le poids du volume d'eau étant considéré comme unité.

40 Chaleur sensible.

La chaleur sensible d'un corps est celle qu'accuse au thermomètre la température de ce corps.

#### 5º Chaleur latente.

La chaleur latente d'un corps est celle, inappréciable au thermomètre, que ce dernier absorbe en passant de l'état solide à l'état liquide, et de l'état liquide à l'état gazeux. Dans tons les cas. l'innité de chaleur est la quantité de

Dans tous les cas, l'unité de chaleur est la quantité de cette dernière nécessaire pour élever 1 kilog. (2 livres) d'eau de 1º.

#### 6º Capacité calorifique.

C'est la quantité de chaleur qu'un poids donné d'un corps absorbe proportionnellement à un même poids d'eau pour que sa température s'élère d'un même nombre de degrés, la capacité calorifique de l'eau étant 1.

#### 7º Puissance calorifique.

C'est le nombre d'unités de chalenr que développe 1 kilog.
(2 livres) de ce corps pendant sa combustion ou combinaison avec l'oxigène.

#### 80 Dilatation.

C'est la propriété dont jouissent tous les corps d'augmenter de volumes par la température, et les fluîdes élastiques en outre, par la diminution de pression; les coefficients de dilatation, pris par rapport aux volumes des corps eux-mêmes, à des températures déterminées, sont pour un ou plusieurs degrés définis du thermomètre centigrade.

#### ARTICLE Ier. - COMBUSTION.

\$ 1er. - De la combustion en genéral.

La combustion est une oxidation ou combinaison d'un corps simple avec l'oxigène.

Suivant la nature du corps et sa température, les produits de la combustion sont solides, liquides ou gazeux.

Un des principaux phénomènes de la combustion, c'est l'élévation de température qu'elle occasionne; cette propriété, qui se manifeste à des degrés variables, suivant la substance employée et la rapidité avec laquelle se fait le renouvellement des surfaces en contact, est, avec la lumière, celle que l'on met le plus à profit dans les arts. Dans ce cas, les corps simples, qui sont les plus propres à être employés, sont ceux que l'oxigène attaque le plus facilement. Parmi ces derniers, il en est qui, pour des quantités égales de chaleur développée, coûtent plus cher les uns que les autres; les différences mêmes de prix de revient sont tellement sensibles que le nombre de ceux adoptés dans les arts se réduit à 1, le carbone, principal composant des matières organiques, dont l'oxidation donne pour résultat de l'acide carbonique, gazeux jusqu'à des températures bien au-dessous de 0°.

100 parties en poids d'acide carbonique contenant :

Carbone . . . . . . . . . . . . 27,36 Oxigène . . . . . . . . . . . 72,64

la quantité d'oxigène nécessaire à la combustion de 1 kilog. (2 livres 5 gros 35 grains) de carbone est donnée par la proportion:

27.56: 72.64: 1: x = 2 k.655

L'oxigène s'extrait de l'air dont il occupe les 0,21, en volume, le reste étant occupé par l'azote, corps incapable d'entrer en combinaison, autrement qu'à l'état naissant. Le produit de la combustion, en supposant que tout l'oxigène a été absorbé par le carbone, est un mélange d'acide carbonique et d'azote.

1 mètre cube (29 pieds cubes ) d'air à 0°, sous la pression

Machines Locomotives.

de  $0^m$ ,76 (28 pouces) de mercure, pèse 1 kilog. 3 (2 livres 10 onces 4 gros).

1 mètre cube (29 pieds cubes) d'oxigène, dans les mêmes circonstances de température et pression, pèse :

Le poids d'oxigène nécessaire à la combustion de 1 kilog. (2 livres 5 gros 35 grains) de carbone étant 2 k. 655 (5 livres 6 onces 6 gros 18 grains), le volume de cet oxigène à 0°, sous la pression 0°,76 (28 pouces), est :

Le nombre de mètres cubes d'air pesant 1 k. 3 (2 livres 10 onces 4 gros) nécessaire à la combustion de 1 kilog. (2 livres 5 gros 35 grains) de carbone, est donc:

4 mètre cube (29 pieds cubes) d'acide carbonique pase 1.5245 × 14.5 = 14. 892 à 0% sous la pression 0% 76 (28 pouces) de mercure. Il contient 72.64 p. 100 oxigène; done 1.982 × 0.7264 = 14. 4354, qui est précisément le poids de 1 mètre cube (29 pieds cubes) de ce dernier. On conclut de là que, chimiquement, il n'y a pas augmentation de volume par la combustion.

Un kilogíamme (2 livres 5 gros 55 grains) de carbone pur met, en bralan t. 7300 unités de chaleur. Suivant la pureté des combustibles dans lesquels s'opère sa combustion, les quantités de chaleur émises par 1 kilog. (2 livres 5 gros 55 grains) de chaceur d'eux sont variables. Les principaux combustibles employés dans les arts et classés par ordre de pureté, sont : Paissance calorifique de

| ,  |                                | 1 kilogramme. |                    |  |  |  |  |
|----|--------------------------------|---------------|--------------------|--|--|--|--|
| 10 | Le charbon de bois             | 7300          | unités de chaleur. |  |  |  |  |
| 20 | Le coke ou charbon de houille. | 7000          |                    |  |  |  |  |
| 30 | Le charbon de tourbe           | 6400          |                    |  |  |  |  |
| 40 | La houille                     | 6000          |                    |  |  |  |  |

 sont : le charbon de bois , le coke et le charbon de tourbe ; les trois autres dégagent de la fumée ou mélange de carbone en poussière excessivement fine avec divers hydrogènes carbonés, provenant d'huiles essentielles contenues dans le combustible, susceptibles d'être brûlées, mais à certaines conditions qu'on ne peut toujours remplir.

Les prix de revient, relatifs de l'unité de chaleur produite

par ces différents combustibles, sont, à Paris :

| charbon de bois   | 2.77 | houille | <br>1    |
|-------------------|------|---------|----------|
| coke              |      | bois    | <br>1.33 |
| charbon de tourbe | 1.30 | tourbe  | <br>1.10 |

La quantité d'air lancé dans les foyers par kilogramme de carbone brûlé, n'est jamais la même que celle théoriquement necessaire pour produire sa combustion; elle est plus considérable, cela parce que l'oxigèue, étant très-disséminé dans l'air , ne peut être absorbé complètement dans son passage à travers le combustible. D'après les quelques expériences qui ont été faites à ce sujet , la quantité d'air employée à la combustion de 1 kilog, (2 livres 5 gros 35 grains) de carbone ne dépasserait pas 25 mètres cubes (3 toises 3/10 cubes); généralement on admet 18 mètres cubes (2 toises 4/40 cubes pesant 29 kilog. (59 liv. 8 onces); mais il n'y a rien de positif dans cette donnée, en ce qu'elle varie suivant les formes et dimensious des foyers. Les appareils où des expériences sur cette matière seraient le plus faciles à faire sont les chaudières de locomotive, parce que les dimensions et formes de ces dernières sont à peu près constantes. Il est probable que pour des vitesses différentes imprimées à l'air, on obtiendrait des résultats différents, non-seulement sur la quantité d'air employé, mais encore sur sa température à la sortie du foyer, denx renseignements indispensables à la détermination du maximun d'effet utile, que l'on peut retirer de 1 kilog. (2 livres 5 gros 35 grains) de coke brûlé.

En effet, tout le monde sait que pour activer la combustion, ilfaut renouveler plus sonvent les surfaces en contact, c'est-à-dire accelérer la vitesse de l'air qui traverse le combustible; ce fait découle naturellement du phénomène chimique qui se passe pendant la combustion. Un autre fait non moius important, et que tont le monde connaît aussi, c'est que l'activité de la combustion qui amène nécessiriement nue augmentation de chaleur produite dans un temps donné, entraîne avec elle un accroissement de température. Or, cet accroissement de température ne peut être attribué qu'à l'une ou plusieurs des trois causes suivantes :

4º Ou la quantité d'air, nécessaire à la combustion de l kilog. (2 livres 5 gros 35 grains) de coke, restant constante, quelle que soit sa vitesse, la quantité de chaleur, emportée par lui hors du foyer, est en raison inverse de cette vitesse.

2º Ou la quantité de chaleur absorbée par l'air restant constante, quelle que soit sa vitesse, la quantité d'air consommé par 1 kilog. (2 livres 5 gros 35 grains) de coke, est

en raison inverse de cette vitesse.

3º Ou les quantités d'air nécessaires à la combustion de 2 kilog. (2 livres 5 gros 3º grains) de coke, ainsi que les quantités de chaleur absorbées par cet air étant quelconques, la vitesse de transmission du calorique produit aux surfaces environnantes croît dans une moindre proportion que la production de ce calorique.

Il est probable que les trois effets ont lieu en même temps, c'est-à-dire que la chaleur emportée par l'air est d'autant moindre que sa vitesse est plus considérable, parce qu'il a nioins de temps pour s'échauffer; que la quantité d'air employé à la combustion de 1 kilog. (2 livres 5 gros 35 grains) de coke est moindre aussi parce que, la température étant plus élevée, l'attaque est plus facile; qu'enfin, la faculté conductrice des métaux étant proportionnelle à la différence des températures des milieux environnants, la quantité de chaleur transmise par la surface de la chaudière dans un temps donné, n'augmente que quand la température du foyer a d'abord augmenté. Il résulte de là qu'on doit produire la combustion avec le plus d'activité possible, pour avoir le plus de chaleur possible utilisée par rayonnement ; et on doit toujours tendre vers le dernier résultat, car la chaleur emportée par l'air hors du foyer n'est que très-imparfaitement communiquée aux surfaces qu'on lui fait lécher dans son passage à travers les canaux de circulation.

Mais, de l'accroissement de vitesse imprimée à l'air, résulte augmentation de travail à dépenser pour produire strage. Il y a une limite à déterminer; cette limite est pour le maximum d'effet utile donné par le combustible, quand le travail absorbé par le tirage a été retranché. Nous verrons par la suite quelles sont les différentes circonstances qui tendent à faire varier les résultats que l'on pourrait obtenir par expérience sur une locomotive donnée.

## § 2. — Combustion dans les locomotives.

Le combustible des locomotives est le coke; les qualités qui le font préférer sont :

1º Celles qu'il possède en commun avec les charbons de

bois et de tourbe, et qui se résument ainsi :

Ne pas donner de fumée par sa combustion. A poids égal développer une plus grande quantité de chaleur que les trois autres combustibles. Pouvoir brûler en grande masse et, partant, exiger moins de surface de grille pour une même quantité brûlée dans un tempe donné.

Ne pas attaquer, comme le feraient la houille et la tourbe, les parois des foyers par suite de la présence du soufre, et ne pas engorger les canaux de circulation par les dépôts de

produits bitumineux.

2º Celle qu'il possède par rapport aux charbons de bois : Donner d beaucoup meilleur marché, du moins en France, Belgique et Angleterre, des quantités égales de chaleur.

50 Celles qu'il possède par rapport au charbon de tourhe: Etre plus répandu dans le commerce; être de qualité moins variable, donner moins de cendres à poids égal; exiger moins de surface de grille; surfout, être beaucoup mieux purgé pratiquement du soufre que contenait la substance dont on l'a extrait.

La combustion, dans les locomotives, ayant pour but la vaporisation de l'eau, s'effectue dans un foyer dit caisse à feu, entouré de toutes parts de ce liquide, et communiquant à la cheminée par une série de petit canaux appelés tubes, dans lesquels l'air brûlés er efroidit avant de se dégager dans l'almosphère; entre les tubes et la cheminée proprement dite est un espace assex grand par rapport aux sections de ces derniers, et dit botte à fumée.

L'air froid, arrivant sous la grille, rencontre le combustipe, qu'il tend à traverser avec une vitesse déterminée par la différence des pressions entre l'extérieur et l'intérieur; mais, bientôt, cette vitesse est ralentie non-seulement par son frottement contre le combustible, mais encore par la

dilatation qu'il éprouve en s'échauffant.

Au sortir du combustible, l'air entre dans la caisse à seu dont la section, égale à celle de la grille, dégagée de ses barreaux et de son combustible, diminue encore la vitesse dont il était doué auparavant. Après la caisse à feu, vienment les tubes dans lesquels la vitesse est déterminée par la différence de pression qui existe entre la caisse à feu et la boite à fumée; comme là l'air se refroidit à mesure qu'il avance, son volume diminuant, la vitesse tend à s'accèlérere de plus en plus; mais il y a les frottements dans les tubes qui s'opposent à ce que cette accèlération ait lieu proportionnellement au refroidissement.

Au sortir des tubes, l'air entre dens la boîte à fumée, dont la section, étant très-grande par rapport à celle de ces derniers, ralentit encore la vitesse de l'air jusqu'à son en-

trée dans la cheminée où elle est maxima.

Le tirage est produit physiquement et mécaniquement: physiquement, par la différence de poids de l'air intérieur compris entre le plan horizontal de la grille et le plan parallèle du sommet de la cheminée, par suite de la température; mécaniquement, au moyen des appareils employés à complèter, soit par inspiration, soit par aspiration, la quantité d'air nécessaire à la combustion dans un temps donné.

Les vitesses dans la boîte à feu et la boîte à fumée étant très-faibles par resport aux autres, on peut, dans la recherche du travail à dépenser pour produire la combustion, les considèrer comme nulles; alors tout le travail consiste à faire passer l'air au travers de la grille, des tubes et de la cheminée avec des vitesses que nous déterminerons.

## § 3. — Travail de la combustion.

Nous appellerons :

H, la pression, en mercure, de l'air sous la grille, en amont du combustible.

h, la pression de l'air brûlé en aval du combustible, au moment d'entrer dans la boîte à feu.

H', la pression dans la boîte à feu, en amont des tubes.
h', la pression en aval des tubes, au moment d'entres dans la boîte à fumée.

IIII, la pression dans la boîte à fumée, en amont de la cheminée.

h'', la pression en aval de la cheminée, au moment de sortir de cette dernière.

H''', la pression du milieu dans lequel la fumée entre en sortant de la cheminée. t. la température de l'air entrant sous la grille.

t', la température dans la boîte à feu.

- ter, la température dans la boîte à fumée. v . la vitesse de l'air entrant dans la boîte à feu.
- v', la vitesse de l'air entrant dans la boîte à fumée.

v'', la vitesse de l'air sortant de la cheminée. S, la surface de la grille.

s, la section d'écoulement à travers cette dernière. S', la section des tubes.

s', la section d'écoulement à travers ces derniers.

- S'', la section de la cheminée. s'', la section d'écoulement à travers cette dernière.
- V , le volume introduit par " sous la grille à 10°. V', le volume d'air entrant par " dans la boîte à feu à la
- température t' et la pression h.

V". le volume entrant dans les tubes par ".

- V''', le volume d'air entrant par " dans la boîte à fumée à la température t'' et la pression h'.
- V''', le volume d'air sortant de la cheminée à la température t" et la pression h".

P, le nombre de kilog. de coke brûlés par ".

- p, le poids d'air employé à la combustion de 1 kilog. de coke.
  - c, la capacité calorifique de l'air brûlé.

1º Sections d'écoulement. Les sections d'écoulement s, s' s'' ne sont pas les mêmes que celles des orifices à travers lesquels l'écoulement a lieu.

D'après M. d'Aubuisson, les coefficients de section de la veine par rapport à celles des orifices, sont :

En mince parci. . . . . . . . 0.65

Par un ajutage cylindrique. . . 0.93 Par un ajutage conique. . . . 0.94

1º Grille. L'orifice d'écoulement est loin d'être égal à la surface de la grille, parce que cette dernière est chargée de combustible. Aucune expérience directe n'a été faite pour déterminer le rapport qui existe entre ces deux sections : aussi pensons-nous ne pas être très éloigné de la vérité, en adoptant, avec MM. Flachat et Petiet, que la section de la veine à travers la grille est égale au quart de la section de cette dernière.

2º Tubes. La section d'écoulement dans l'intérieur des tubes est bien égale à 0,93 de leur section intérieure; mais, à l'endroit des viroles, la section de l'orifice n'étant que le 0,75 en moyenne de la section intérieure des tubes, il en résulte que la section d'écoulement n'est que les 0,93 X 0.75 = 0,70 de la section intérieure des tubes.

3º Cheminée. Ici on peut admettre en son entier le coefficient 0,93, parce que rien ne s'oppose à ce que l'écoulement ait lieu à pleine section. On a donc :

10 . . . . . . . . s = 0.25 S

, 2º Rapport entre les pressions d'amont et les pressions d'aval des conduites d'écoulement.

Lorsque l'air circule dans des tuyaux, il se produit, contre les parois, un frottement qui, diminuant à chaque instant sa vitesse en faisant équilibre à une partie de la pression génératrice, finit par rendre très-sensible la différence qui existe entre la vitesse à l'entrée et la vitesse à la sortie du tuyau.

M. d'Aubuisson a fait à ce sujet une série d'expériences qui ont amené les résultats suivants :

D'après ce savant ingénieur, si on appelle :

L la longueur d'une conduite .

S sa section en amont,

s idem en aval, H la pression en amont.

h idem en aval,

on a : 
$$h = H \frac{\frac{42 \sqrt{S^5}}{S^5}}{L s^2 + 42 \sqrt{S^5}}$$

et si, dans cette formule, on pose : S = s, il vient, toute réduction faite :

$$h = H \frac{1}{1 + 0.0238 \frac{L}{\sqrt{S}}}$$

valeur qui a été trouvée exacte pour tous les cas où la conduite a au moins 10 mètres (30 pieds 6 pouces), mais peut laisser quelques doutes pour des conduites moins longues. Afin de savoir à quoi nous en tenir sur ce point, nous admettrons pour un moment, d'après ce qui existe généralement, comme dimensions moyennes des sections et longueurs des tuyaux d'écoulement dans les locomolives, les nombres suivants:

 Surface de la grille
 = 1 m. q.

 Section maxima d'un tube
 = 0.001s

 Section de la cheminée
 = 0.08

 ce qui donne :
 = 0.08

Longueur des tubes . . . . . . . . L' = 2.3Longueur de la cheminée . . . . L'' = 2

d'où :

$$h = H \frac{1}{1 + 0.0258 \frac{0.6}{\sqrt{0.25}}} = \frac{1}{1.0286} = 0.97 \text{ H}$$

$$h' = H' \frac{1}{1 + 0.0258 \frac{2.50}{\sqrt{0.0015}}} = H' \frac{1}{4.55} = 0.65 \text{ H'}.$$

$$h'' = H'' \frac{1}{1 + 0.0258 \frac{2}{1.0745}} = \frac{1}{1.174} = 0.85 \text{ H'}.$$

En admettant, encore pour un moment, que la pression génératrice d'écoulement soit nulle partout, c'est-à-dire que l'on ait:

$$h' = H'$$
,  $h' = H''$ ,  $h'' = H'''$   
il vient:  $H - H''' = H - H' + H' - H'' + H'' - H'''$   
 $= H - 0.97 H + 0.97 H - 0.65 \times 0.97 H + 0.65 \times$ 

 $0.97 \text{ H} - 0.85 \times 0.65 \times 0.97 \text{ H},$ =  $H - 0.85 \times 0.65 \times 0.97 \text{ H} = 0r465 - H$ ,

et pour H=0.76, on a :

Différence des pressions extrêmes pour vaincre les frottements

 $0.465 \times 0.76 = 0^{m},354$ .

Ainsi, l'air devrait être, à son entrée, à une pression de 0m, 354 en sus de la pression génératice de son écoulement hors de la cheminée, ce qui correspond pour 1 mètre carré écoulé par " à une force de 64 chevaux, senlement pour vaincre les frottements. Nous ignorons jusqu'à quel point ce résultat est digne de foi, acuene expérience directe n'ayant été faite à ce sujet; néanmoins, nous pensons qu'il est trop fort. Notre intention n'étant pas d'en improviser un autre, nous donnons ces calculs comme indication d'une des lacunes qui manquent dans la détermination exacte du travail des locomotives.

Nous verrons, lorsqu'il sera question de l'évaluation du travail à dépenser, comment on élude la question d'écoulement de l'air pour déterminer le travail nécessaire au tirage par kilogramme (2 livres 5 gros 55 grains) de coke brûlé.

# 3º Températures de l'air à son entrée dans les diverses sections d'écoulement.

La température extérieure s'admet en moyennes de 10°.

Pour avoir les températures intérieures t' et t'', il faut connaître la capacité calorifique de l'air brûlé, capacité que nous avons désignée par c.

A cet effet, nous femarquone que p étant le poide d'air employé à la combustion de 1 kilog. (2 livres 5 gras 35 grains) de coke, et P le poids de coke brûlé par ", la quantité d'air qui passera sous la grille dans ce temps sera representée par P p. ps et décompose en :

oxigène forment 2.555 = 3 k, 655 d'acidecarbonique;

l'air brûlé se compose donc alors de :

La capacité calorifique de l'acide carbonique est 0,221, celle de l'azote 0,2754, et celle de l'air 0,267; on a donc :

$$(p+1)$$
  $c = 3.655 \times 0.221 + 8.845 \times 0.2754 + (p-11.5) 0.267.$ 

d'où nous tirons :

$$0.19 + p \times 0.267$$

p+1et pour p = 11 k.5. . . . . . . . c = 0.2613. . . . . . . . . . . 0.2605 15. . . . . . . . . . 0.26117. . . . . . . . . . . 0.2615 19. . . . . . . . . . . 0.26221. . . . . . . . . . . . 0.262523. . . . . . . . . . . 0.26325. . . . . . . . . . 0.2635

c'est-à-dire, si peu variable, que l'on peut admettre pour tous les cas :

$$c = 0.262$$

Maintenant, P kil. de coke donnent P × 7000 unités de chaleur , la caisse à feu en absorbe C , je suppose, il reste donc dans l'air, entrant dans les tubes, P - C unites de chaleur, ce qui donne :

 $P(p+1) 0.262 \times t' = P \times 7000 - C$ 

d'où 
$$t' = \frac{P \times 7000 - C}{P(p+1) \times 0.262}$$

On a de même t'', en remarquant que la quantité de chaleur absorbée par les tubes étant C', la quantité de cette dernière entraînée par l'air dans la cheminée est P × 7000 - C - C' : d'où :

$$P(p+1) 0.262 i'' = 7000 P - C - C'$$

$$i'' = \frac{7000 \times P - C - C'}{1}$$

$$t'' = \frac{1000 \times P - C - C}{(p+1)P \times 0.262}$$

pour C + C' = 7000 P, t'' = 0; c'est le cas où on utiliserait toute la chaleur développée par le combustible.

D'après ces équations, on voit que la température est d'autant plus faible que la quantité p est plus grande. Comme, d'après M. Péclet, les quantités de chaleur qui passent à travers une même surface sont proportionnelles à la différence des températures entre les milieux séparés par cette surface, la quantité de chaleur milisée est d'autant plus grande que les températures sont plus élevées, c'est-àdire que les quantités d'air employées à la combustion sont plus petites.

40 Vitesse d'écoulement.

Lorsqu'un gaz s'écoule d'un milieu dans un autre, la formule, au moyen de laquelle on obtient sa vitesse, est la suivante:

$$v = \sqrt{2 g x}$$

g étant l'intensité de la pesanteur = 9m.81 x la hauteur d'une colonne de ce gaz dont le poids serait égal à la différence des pressions entre les deux milieux.

Pour déterminer x, H et H' étant les pressions des deux milieux considérés, exprimées en mercure, soit d la densité du gaz qui s'écoule; la densité du mercure est 13590, on a donc :

 $x \times d \times s = (H - H')$  15590  $\times s$ s = section d'écoulement.

de là  $x = \left(H - H'\right) \frac{15590}{d}$ 

d est inconnue; elle dépend de la nature du gaz et de sa température.

Or, l'air brûlé représente en moyenne 18 mètres cubes à 0° pesant 25 + 1 == 24 kilog., pour chaque kilog. de coke,

ce qui donne pour poids du mètre cube  $\frac{24}{18}$  = 1 k. 315.

Pour la température, nous avons la formule de dilatation des gaz, qui est:

$$V' = V \frac{\Pi}{H'} \times \frac{1 + 0.00375 t'}{1 + 0.00375 t}$$

V, V' étant deux volumes d'un même poids de gaz à des pressions et températures différentes. Si P représente le poids, on a : V d=P, V' d'=P; d'où V d=V' d'

et 
$$V' = \frac{V d}{d}$$

Remplaçant V' dans la formule ci-dessus, par cette valeur, nous aurons :

$$\frac{V d}{d'} = V \frac{H (1 + 0.00375 t')}{H' (1 + 0.00375 t)}$$
et: 
$$d = d' \frac{H (1 + 0.00375 t')}{H' (1 + 0.00375 t)}$$
faisant: 
$$\frac{d' = 1 \text{ k. } 315}{H' = 0.76}$$

$$t' = 0^{\circ}.$$

il vient: 
$$d = 1.515 \frac{H}{0.76(1 + 0.00375 t)}$$

Remplaçant d par cette valeur dans l'expression de x, nous avons:

$$x = (H - H') \frac{15590 \times 0.76 (1 + 0.00375 t)}{1.315 H}$$

ďoù:

$$v = V_{19.62(H-H')} \frac{13590 \times 0.76(1 + 0.00375i)}{1.315 \text{ H}}$$

Substituant dans cette formule générale les diverses valeurs de II, II', t, déterminées plus haut pour les diverses sections d'écoulement dans les locomotives, nous avons:

1º Vitesse d'entrée de l'air brûlé dans la boîte à feu.

La pression en aval du combustible est h, celle dans la botte à feu est H', la pression génératrice de l'écoulement est h - H'. La température est t', la même que celle d'entrée dans les tubes, car l'air ne rayonne pas dans la boite à feu et ne se réfroidit pas par contact; on a donc :

$$v = V_{19.62(h-H')} \frac{15590 \times 0.76(1 + 0.00575 \, i')}{1.315 \times h}$$

Machines Locomolives. .

20 Vilesse d'entrée de l'air brûlé, au sortir des tubes, dans la boîte à sumée.

on a: Pression d'aval des tubes. . . .  $\Rightarrow h'$ Pression dans la boîte à fumée.  $\Rightarrow H''$ Température. . . . . . .  $\Rightarrow t''$ 

et 
$$v' = V_{19.62(h'-H'')} \frac{15590 \times 0.76(1 + 0.00575 t'')}{4.315 \times h'}$$

3º Vitesse de sortie de l'air brûle hors de la cheminée.

on a: Pression d'aval de la cheminée. = h''
Pression après la cheminée. . . = I'''
Température. . . . . . . . . . = t''

et 
$$v'' = V_{19.62(h''-H''')} \frac{13590 \times 0.76(1+0.00575t''')}{1.315 h''}$$

Nous ne parlons pas de la vitesse de l'air entrant dans les tubes, considérant ces derniers comme des ajutages cylindriques.

Dans le cas où le tirage a lieu par inspiration, H''' est la pression 0<sup>m</sup>.76, et la longueur d'écoulement dans la cheminée est égale à sa longueur totale.

Si, au contraire, le tirage a lieu par aspiration, H = 0.76, et 11" est déterminé par des considérations ultérieures, la longaour d'écoulement n'est réellement que la portion de la cheminée avant l'appareil servant à effectuer le tirage. Si, par exemple, cet appareil est la vapeur sortant des cylindres, la longueur d'écoulement dans la cheminée, en vertu de la pression h"—H", est au plus égale, au ½ de sa longueur totale; le travail restant appartient à la vapeur. Afin de tenir compte, autant que possible, de tous les frottements, nous croyons bon, quel que soit le cas, de supposer toujours L" = longueur totale de la cheminée.

#### 50 Volumes écoulés.

Soit V le volume d'air introduit par " sous la grille à 100,

à 0° sous la pression 0.76, ce volume serait Pp
1k.3

1 k. 3 étant le poids de 1 m. c. d'air à ces température et pression; à 100 il sera donc :

$$V = \frac{P p}{1.5} (1 + 0.0575).$$

Soit V' le volume correspondant entrant dans la boîte à feu; le poids de ce volume sera P (p+1), donc à t'o, sous la pression h, on aura :

$$V' = \frac{P(p+1)}{1.315} \times \frac{0.76}{h} (1 + 0.00575 t'),$$

en observant que le mètre cube pèse alors 1.515.

Soit V" le volume correspondant entrant dans les tubes, on a:

$$V'' = \frac{P(p+1)}{1.315} \times \frac{0.76}{H'} (1 + 0.00575 t').$$

Soit V''' le volume correspondant entrant dans la boîte à fumée, on a :

$$V''' = \frac{P(p+1)}{4.545} \times \frac{0.76}{h'} (1 + 0.00375 t'').$$

Soit V''' le volume correspondant sortant de la cheminée, on a :

$$V'''' = \frac{P(p+1)}{1.3} \times \frac{0.76}{h''} (1 + 0.00375 t'').$$

Mais, les volumes sont égaux aux sections multipliées par les vitesses, on a donc :

V = 0.93 S× vitesse non considérée.

 $V' = 0.25 \text{ S} \times v$   $V'' = 0.70 \text{ S}' \times v$  tiesse non considérée.  $V''' = 0.70 \text{ S}' \times v'$   $V'''' = 0.95 \text{ S}'' \times v''$ 

Si nous remplaçons, dans ces dernières équations, V', V''' et V''', v, v' et v'', par leurs valeurs trouvées précédemment, nous obtiendrons trois équations nouvelles entre

les quantités d'air consommé, les sections, les pressions et les températures, savoir :

1re Equation de la combustion dans les locomotives.

$$\frac{P(p+1)0.76}{1.515 \times h} \left(1 + 0.00375 t'\right) = 0.25$$

s 
$$V_{19.62 \times (h-H')} \frac{15590 \times 0.76 (1 + 0.00375 i')}{4.315 h}$$

2º Equation idem.

$$\frac{P(p+1) \times 0.76}{1.315 \ h'} \left(1 + 0.00375 \ t''\right) = 0.70$$

s' 
$$V_{19.62(h'-H'')} \frac{13590 \times 0.76(1+0.00575\iota'')}{1.515h'}$$

3º Equation idem.

$$\frac{P(p+1) \times 0.76}{1.315 \ h''} \left(1 + 0.00575 t''\right) = 0.93$$

$$S''V_{19.62(h''-H''')} \frac{15590 \times 0.76(1+0.00575 t'')}{1.515 h''}$$

Equations contenant 11 variables.

P, p, h ou H, h' ou H', h" ou H", H", t', t', S, S', S'.

Connaissant huit de ces quantités, on aura les trois autres.

D'ordinaire, on connaît exactement :

On évalue approximativement p, d'où on déduit t' et t''; il reste pour inconnues :

 $H^{\prime\prime\prime}$  ou H,  $H^{\prime}$ ,  $H^{\prime\prime}$  et les pressions h,  $h^{\prime}$ ,  $h^{\prime\prime}$  d'aval qui se déterminent par les relations données plus haut.

Quand H est inconnue, le tirage a lieu par inspiration; quand, au contraire c'est H'", le tirage a lieu par aspiration.

Pour chacun de ces deux cas il y a une marche différente à suivre dans la détermination des inconnues :

1º Tirage par inspiration.

H''' connue. H inconnue.

De la 3º équation on tire, tous calculs faits:

$$h'' = \frac{\Pi'''}{2} \pm \sqrt{\frac{\Pi'''^2 P^2 (p+1)^2 0.76 (1+0.00575 t'')}{4 + (0.955'')^2 19.62 \times 15590 \times 1.515}}$$

Le signe - ne s'emploie pas, comme inutile, donnant h" negatif, c'est-à-dire changeant de rôle avec H".

Connaissant h", on a H" par les équations donnant la

relation entre les pressions d'aval et celles d'amont.

Connaissant H", on tire de la 2º équation :

$$h' = \frac{H''}{2} \pm \sqrt{\frac{H''^2}{4} + \frac{P^2(p+1)^2 \times 0.76(1 + 0.00575t'')}{(0.70 \, \text{S}')^2 \, 19.62 \times 13590 \times 1.515}}$$

Connaissant h', on a H', et alors de la première équation on tire :

$$h = \frac{H'}{2} \pm \sqrt{\frac{H'^2}{4} + \frac{P^2(p+1)^2 \times 0.76(1+0.00575t')}{(0.25 \, S)^2 \, 19.62 \times 13590 \times 1.315}}$$

Connaissant h, ou H.

20 Tirage par aspiration.

H connue, H'" inconnue.

On déduit h de la formule donnant la pression d'avallen fonction de la pression d'amont.

Connaissant H', on tire de la première équation :

$$H' = h - \frac{P^2(p+1)^2 \times 0.76 (1 + 0.00575 t')}{h (0.25 S)^2 19.62 \times 15590 \times 1.515}$$

Connaissant H', on a h', et alors on tire de la deuxième équation :

H'' = h' - 
$$\frac{P^2(p+1)^2 \times 0.76(1+0.00375 t'')}{h'(0.70 S')^2 19.62 \times 15590 \times 1.315}$$

Connaissant  $\mathbf{H''}$ , on a h'', et alors on tire de la troisième équation :

$$H''' = h'' - \frac{P^2(p+1)^2 \times 0.76(1+0.00375t'')}{h''(0.93S'')^2 19.62 \times 13590 \times 1.515}$$
60 Travail de la combusión.

Lorsqu'an fluide s'écoule par un orifice, si v est sa vitesse, s' la section de sa veine, h la pression en mercure du volume qui s'écoule, h' la pression id, du milieu dans lequel a lieu l'écoulement, on a pour travail théorique produit par l'écoulement du fluide, dans 1 ".

$$Tm = v \times s(h - h') 15590 k.$$

c'est-à-dire le chemin parcouru v multiplié par la charge transportée  $s \times 15590$  k. (h-h'); or , vs n'est autre que le volume écoulé, si nous appelons ce volume V, nous ayons pour travail théorique:

$$Tm = V(h - h') 13590.$$

Appliquant cette formule à l'écoulement des gaz, nous remarquons que, pour un même poids s'écoulant dans un même temps, si V est le volume à 0° sous la pression 0.76, à 10 sous la pression h, le volume s'écoulant sera:

$$V \times 0.76 (1 + 0.00575 t)$$

ħ

d'où :

$$Tm = V \xrightarrow{0.76 (1 + 0.00575 t)} (h - h') 13590$$

Pour les locomotives, nous remplacerons V par  $\frac{P(p+1)}{1.515}$ 

dans le cas de tirage par aspiration ; et par  $\frac{\mathbf{P} p}{4.5}$  dans le

cas de tirage par inspiration; h et h' par H et H'", ce qui donnera :

1º Tirage par aspiration.

$$Tm = \frac{P(p+1)}{1.313} \frac{0.76}{H'''} (1 + 0.00575 t'') (0.76 - H''') 15590$$

2º Tirage par inspiration.

$$\mathbf{T} = \frac{(\mathbf{P} p)}{1.5 \text{ H}} = 0.76 (1 + 0.00575 t) (\mathbf{H} - 0.76) 15590$$

H''' au dénominateur, dans le cas de tirage par aspiration, parce que l'on considère l'aspiration comme se faisant au moven d'un piston dans l'espace où la pression est H'''.

au moyen d'un piston dans l'espace où la pression est H'''.

Afin de déterminer lequel de ces deux genres de tirage est
le plus économique, divisons T m par T' m, nous aurons:

$$\frac{\mathbf{T}_{m}}{\mathbf{m}} = \frac{(p+1)(1+0.00575 \, i^{\prime\prime})(0.76-\mathbf{H}^{\prime\prime\prime})\,\mathbf{H} \times 1.3}{1.3}$$

$$\frac{\mathbf{T'm}}{p (1 + 0.00375 t) (H - 0.76) H''' \times 1.515}$$

p + 1 est plus grand que p;

H est plus grand que H''';

1.3 est à peu près égal à 1.315;

De là, pour que l'on ait : Tm = T'm, il faut que 0.76 — H''' soit plus petit que H = 0.76.

Or, les poids d'air consommé étant égaux, les volumes qui passent dans un même temps à travers une même section, sont d'autant plus considérables que les pressions sont plus faibles; les vitesses sont dans le même rapport que les volumes, et par suite les pressions génératrices de l'écoulement, les températures étant égales d'ailleurs. Puisque les pressions génératrices de l'écoulement augmentent à meure que H''' diminue, il en résulte que 0m.76 — H''' est toujours plus grand que H — 0m.76, 0.76 étant la valeur maxima de H'''. Donc, le tirage par inspiration est plus économique que le tirage par aspiration

Le travail, nécessaire pour produire le tirage, que l'on déduit des formules ci-dessus, n'est pas le travail réel à dépenser. Uue partie du tirage est effectuée par la différence de densité qui existe entre l'air intérieur et l'air extérieur.

Nous renvoyons, comme plus haut, à l'article du travail à dépenser, pour la détermination du travail réel enlevé à la machine, afin de produire la combustion de 1 kilog. de coke.

# ARTICLE II. - VAPORISATION.

§ 1er. — Vaporisation en général.

La vaporisation d'un corps, c'est le passage de ce corps de l'état liquide à l'état gazeux. Ce changement d'état qu'eprouve le corps, provient de deux causes:

La température,

La pression.

Plus la température d'un corps liquide est élevée, plus il est près de son point d'ébullition; plus, an contraire la pression est élevée, plus il est éloigné de ce point; cela provient de ce que le point d'ébullition d'un liquide n'est autre que le moment où la force répulsive qu'acquièrent les molècules entre elles par soite de l'élévation de température, devient supérieure à la pression à lequelle ce liquide est soumis.

Un des principaux phénomènes de la vaporisation, c'est la conversion d'une quantité plus ou moins notable, suivant la nature du liquide, de chaleur sensible reçue, en chaleur latente.

Passant sous silence les divers autres corps que l'on emploie à produire de la vapeur, dans les arts, nous dirons que l'eau est celui de tous qui jouit de cette propriété au plus haut degré.

L'eau solide an-dessous de 0° du thermomètre centigrade, fiquide jusqu'à des températures assez élevées, suivant la pression à laquelle elle est soumise, absorbe par kilog., en passant de l'état solide à l'état liquide, 75 unités de chaleur latente; et, en passant de l'état liquide à l'état gazeux, 650 unités, moins le nombre de ces dernières représentées par la température à laquelle a lieu l'ébullition (1).

On ne connaît pas la loi suivant laquelle croissent les dogrés d'ébullition du thermomètre, proportionnellement aux pressions. Faute de cela, on a été obligé de déterminer ces rapports par expérience. Cet important travail, qui a été

(1) Ainsi, 1 kilog. de vapeur produite, absorbe:
a. 0. . . 650 unités de chaleur latente,
50. . . 640 ridem.
100. . . 550 ridem.
600. . . 550 ridem.

650. 0 idem.

D'où résulte que, à 6500, toute l'eau renfermée dans un vase est à l'état de vapeur, car il n'y a pas de chaleur à dépenser pour la convertir en cette dernière.

confié à l'un de nos plus célèbres physiciens, M. Dulong, a donné pour résultat le tableau suivant.

Tableau des températures, volumes et densilés de la vapeur à différentes pressions.

| PRESSIONS | DE LA VAI      | PEUR A SA            | Températur. en<br>degrés centigra-<br>des corresp. aux<br>div. pressions. | colume en litres<br>d'un kil. de va-<br>peur à la pres-<br>sion indiq. et à<br>sa temp, réelle. | pe .                                 |  |  |
|-----------|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
|           | NAISSANCE      |                      | op tig                                                                    | de va-<br>de va-<br>n pres-<br>iq.et à                                                          | Poids<br>du mètre cube<br>de vapeur. |  |  |
|           |                |                      | re Se ra                                                                  | P die .                                                                                         | Poids<br>pètre c<br>vapeu            |  |  |
| En atmos- |                | En kilogr.           | property property                                                         | olume e<br>d'un kil.<br>peur à li<br>sion ind                                                   | A B P                                |  |  |
| phères.   | de<br>mercure. | par mètre<br>quarré. | F 28 85                                                                   | d'un d'un peur sion sa ter                                                                      | 3.9                                  |  |  |
|           |                | -                    |                                                                           | 20                                                                                              |                                      |  |  |
| 10.00     | 7.60           | 103560               | 182.00                                                                    | 207.98                                                                                          | 4.808                                |  |  |
| 9.00      | 6.84           | 93020                | 177.40                                                                    | 228.72                                                                                          | 4.373                                |  |  |
| 8.00      | 6.08           | 82680                | 172.13                                                                    | 254.27                                                                                          | 3.954                                |  |  |
| 7.00      | 5.32           | 72550                | 166.42                                                                    | 286.70                                                                                          | 3.488                                |  |  |
| 6.75      | 5.13           | 69770                | 164.84                                                                    | 296.35                                                                                          | 3.374                                |  |  |
| 6.50      | 4.94           | 67190                | 165.25                                                                    | 306.62                                                                                          | 3.264                                |  |  |
| 6.25      | 4.75           | 64610                | 161.54                                                                    | 317.58                                                                                          | 3.149                                |  |  |
| 6.00      | 4.56           | 62010                | 160.00                                                                    | 529.65                                                                                          | 3.055                                |  |  |
| 5.75      | 4.37.          | 59430                | 158.30                                                                    | 342.76                                                                                          | 2.917                                |  |  |
| 5.50      | 4.18           | 56850                | 156,70                                                                    | 556.86                                                                                          | 2.802                                |  |  |
| 5.25      | 3.99           | 55270                | 155.00                                                                    | 572.32                                                                                          | 2.690                                |  |  |
| 5.00      | 3.80           | 51680                | 155.30                                                                    | 389.38                                                                                          | 2.568                                |  |  |
| 4.75      | 3.61           | 49100                | 151.15                                                                    | 406.76                                                                                          | 2.457                                |  |  |
| 4.50      | 3.42           | 46520                | 149.15                                                                    | 428.36                                                                                          | 2.334                                |  |  |
| 4.25      | 3.23           | 45940                | 146.76                                                                    | 450.96                                                                                          | 2.217                                |  |  |
| 4.00      | 3.04           | 41540                | 144.95                                                                    | 477.05                                                                                          | 2.096                                |  |  |
| 3.75      | 2.85           | . 38760              | 142.70                                                                    | 506.15                                                                                          | 1.972                                |  |  |
| 3.50      | 2.66           | 36180                | 140.35                                                                    | 559.10                                                                                          | 1.855                                |  |  |
| 3.25      | 2.47           | 55600                | 137.70                                                                    | 576.83                                                                                          | 1.754                                |  |  |
| 3.00      | 2.28           | 31000                | 135.00                                                                    | 620.74                                                                                          | 1.611                                |  |  |
| 2.75      | 2.09           | 28420                | 152.15                                                                    | 672.56                                                                                          | 1.487                                |  |  |
| 2.50      | 1.90           | 25840                | 128.85                                                                    | 755.45                                                                                          | 1.563                                |  |  |
| 2.25      | 1.71           | 25260                | 125.50                                                                    | 808.00                                                                                          | 1.238                                |  |  |
| 2.00      | 1.52           | 20670                | 121.55                                                                    | 899.91                                                                                          | 1.111                                |  |  |
| 1.75      | 1.33           | 18090                | 117.10                                                                    | 1016.66                                                                                         | 0.984                                |  |  |
| 1.50      | 1.14           | 15510                | 112.40                                                                    | 1171.59                                                                                         | 0.854                                |  |  |
| 1.25      | 0.95           | 12930                | 106.60                                                                    | 1584.56                                                                                         | 0.722                                |  |  |
| 1.00      | 0.76           | 10540                | 100.00                                                                    | 1700.00                                                                                         | 0.588                                |  |  |
| 0.75      | 0.57           | 7760                 | 92.00                                                                     | 2217.20                                                                                         | 0.451                                |  |  |
| 0.50      | 0.38           | 5180                 | 82.00                                                                     | 5229.56                                                                                         | 0.510                                |  |  |
| 0.25      | 0.19           | 2600                 | 66.00                                                                     | 6198.38                                                                                         | 0.161                                |  |  |

Les deux dernières colonnes de ce tableau ont été calculées au moyen des premières, sachant que, à 100° sous la pression (m.76, un kilog. de vapeur donne 1700 litres d'eau. La dilatation des vapeurs étant la même que celle des gaz en général, on obtient le volume à une pression et température quelconques correspondantes, en posant:

$$V' = V \frac{h}{h'} \times \frac{1 + 0.00375 t'}{1 + 0.00375 t}$$

et faisant, dans cette dernière :

$$V = 1700$$
 $h = 0^{m} 76$ 
 $t = 400^{0}$ 

ce qui donne :

$$V = 1700 \frac{0.76}{h} \times \frac{1 + 0.00375 t}{4.375}$$

Connaissant les volumes de vapeur correspondant à un même poids d'eau, on a les poids de 1 mètre cube (29 pieds cubes) de vapeur, en divisant le poids du mètre cube d'eau par le volume correspondant à ce poids, pour les température et pression considérées.

On convertit l'eau en vapeur, en la renfermant dans une chaudière exposée à la flamme d'un foyer : les parois de cette dernière étant conductrices de la chaleur, laissent passer celle développée par le combustible, soit par rayonnement, soit par contact.

En admettant que toute la chaleur développée par le combustible est absorbée par l'eau de la chaudière, 4 kilog. de coke donnant 7000 unités de chaleur, par sa combustion,

vaporise, au maximum, 
$$\frac{7000}{650} = 10 \text{ k.} 80 \text{ d'eau à 0°}.$$

Or, dans la vaporisation, il peut se présenter trois cas : Ou la fumée sortant des canaux de circulation pour entrer dans la cheminée, est à une température plus basse que celle d'ébullition ;

Ou elle est à une température égale ;

Ou, enfin, elle est à une température supérieure.

Le premier cas ne peut avoir lieu qu'autant que l'alimen-

tation de la chaudière se fait par l'extrémité de sortie de la fumée.

Le deuxième a lieu toutes les fois que, l'alimentation ètant en un point quelconque, la surface de chauffe est assez grande pour qu'il y ait entier refroidissement de la fumée jusqu'à cette température.

Le troisième, qui se présente le plus généralement, provient de ce que la fumée n'a pu se refroidir assez dans sa circulation à travers le liquide.

# § 2. - Vaporisation dans les locomotives.

On distingue deux surfaces de chausse :

La surface de chausse directe, ou par rayonnement; La surface de chausse par contact.

Les quantités de chaleur passant, dans un même temps, par un mètre quarré de chacuno de ces deux surfaces, sont très-différentes, et c'est cello transmise par rayonnement qui est la plus considérable.

M. Stephenson a fait plusieurs expériences tendant à déterminer le rapport qui existait entre ces quantités de chaleur développees, et a trouvé que la faculté conductrice de 1 mêtre quarré de surface rayonvante était triple de celle de 1 mêtre quarré de surface chauffant par contact.

Co résultat, bien que très-admissible pour les locomotives ictuelles, c'est-à-dire, dépensant en moyenne 480 kilog. de joke par heure, pour 5 mètres quarrés de surface de chauffe firecte, et 45 mètr. quarrés de surface de chauffe par contact, ne peut être admis comme rigoureux pour d'autres rapports intre les quantités de coke brûlées et les surfaces de chauffe.

En effei, d'après M. Péclet, les quantités de chaleur qui assent dans un même temps à travers des surfaces égales, iont proportionnelles à la différence des températures des nilieux environnauts; donc, plus la surface de chauffe par contact sera grande, plus la quantité moyenne de chaleur assant par 1 mètre quarré de cette dernière, dans un temps lonné, sera petite, la surface de chauffe rayonnante restant l'ailleurs constante. De même, plus la surface rayonnante era petite, plus il restera de chaleur dans l'air entrant dans es canaux de circulation; et, partant, plus la chaleur transnise par eux au liquidés esra considérable.

Ici, comme dans la combustion existe une lacune, aucune expérience n'a été faite pour déterminer le rapport entre les facultés conductrices moyennes relatives, suivant le rapport des surfaces entre elles, et des quantités de coke bràlées dans le même temps. Tout ce qu'on peut dire, quant à présent, c'est que plus la quantité de combustible brûlée dans un temps donné pour une même surface de chauffe sera faible, plus la quantité de chaleur que l'on retirera de ce dernier sera considérable, en admettant toutefois que la quantité d'air employé à la combustion diminue dans la même proportion, c'est-à-dire, reste constante pour une même quantité de coke brûlé.

Pour 480 kilog. coke brûlê par heure avec 5 m. q. de surface de chauffe direct et 43 met. quarrès de surface de tubes, plus une vitesse de 40 kilom. correspondant à 9 injections de vapeur dans la cheminée par "/ pour produire le tirage, la quanité moyenne de vapeur envoyée aux cylindres est de 2880 kilog. par heure: sur ces 2880 k., 1800 kilog. seulement sont utilisés, 560 kilog. sont perdus dans les conduires, des cylindres, le jeu des pistons et les soupapes de sûreté, et 720 sont entraînés à l'état d'eau en susponsion, dans la vapeur; d'où résule que 1 kilog, vapeur utile coûte:

Total: (780 + 0.4 t) unités de

chaleur, t étant la température de vaporisation.

Dans ce cas, d'après ses expériences de M. Stephenson, la quantité de vapeur sournie par 1 mètre q. de surface directe est triple de celle sournie par un mètre q. de surface par contact; 45 mètres q. de cette dernière correspondent alors à 15 mètres q. de la première, ce qui donne 20 mètres q., surface de chausse directe, pour 1800 kilog. vapeur utile, et 480 kilog. coke brûlé; ou 1 mètre q. surface directe

pour 
$$\frac{1800}{20}$$
 = 90 kilog, vapeur utile et  $\frac{480}{20}$ 

24 kilog. coke brûlé par heure. On en déduit que 1 mètre q.

de surface de chauffe par contact donne  $\frac{90}{3} = 501$ 

vapeur utile par heure, et consomme  $\frac{24}{5} = 8$  kilog. de

coke.  $\frac{30}{8}$  = 5.75 kilog. vapeur utile par kilog. de coke

brûle, c'est-à-dire 1/3 de ce qu'il donne théoriquement.

Le tirage ne se faisant pas uniquement au moyen de la différence de densités entre l'air extérieur et l'air intérienr de la cheminée, mais, en majeure partie, par un procédé mécanique, on pourrait ne lancer l'air brûle dans la cheminée qu'à la température d'ébullition de l'eau ; il résulterait de là que la chaleur perdue serait aussi petite que possible, ainsi que la consommation en combustible pour un même effet utile produit. Mais pour arriver à ce résultat, il faudrait ou réduire les dimensions des grilles de manière à ne brûler que très-peu de coke dans un temps donné, ou augmenter la surface de chausse dans une très-grande proportion, en conservant constante celle de la grille. Or, d'une part, la diminution dans la quantité de coke brûlé entraîne la diminution de vapeur produite, et par conséquent de vitesse, ce qui n'est pas admissible; de l'autre, la surface de chauffe des locomotives actuelles étant maxima, on ne peut l'augmenter qu'en augmentant les dimensions mêmes des chaudières qui entraînent avec elles l'élargissement de la voie.

C'est donc une question à résoudre que celle-ci, savoir : l'économie journalière qui résulte d'une combustion de moins de 24 kilog, de coke par mètre q. de surface de chaufie réduite et par heure, est-elle plus grande que l'accroissement de dépense journalière résultant de l'élargissement de la voie?

Cette question, que nous supposons avoir été la cause de la largeur du Great-Western, rail-way en Angleterre, (ayant 2 mètres environ au lieu de 4m.50 qu'ont les autres chemins de fer, et qui n'a pas encore recu de solution sais-faisante, puisque l'on continue à construire avec 4m.50 pour largeur de voie), pourrait, ce nous semble, se résoudre, sans dèpenses aucunes, par le premier moyen que nous avons judiqué, c'est-à-dire en diminuant la surface de la grille,

Machines Locomotives.

Comme il est probable que tot ou tard des essais de ce genre seront faits, et comme les prix de revient des locomotives entrent pour beaucoup dans les devis comparatifs auxquels ces essais donneront lieu, nous ferons, sur ces dernières, diverzés hypothèses relativement à la largeur de la voie et la consommation en combustible pour une même surface donnée.

Nous avons dit que, dans les chaudières à vapeur, en général, et dans celles locomotives en particulier, une partie de l'eau renfernée dans la chaudière était entrainée en suspension par la vapeur qui se rend aux cylindres, et faisait perdre ainsi, non-sculement le travail qu'elle a coûté à mattre dans le tender, transporter et injecter dans la chaudière, mais encore la chaleur qui lui a été communiquée par le combustible, et s'élevant à 150 unités de chaleur environ par kilogramme.

Il existe un moyen de rendre cette perte, sinon nulle, du moins à peu près nulle, consistant simplement dans un chaussage spécial de la vapeur avant son passage aux cy-lindres. En admettant que la quantité d'eau entraînée soit égale aux <sup>2</sup>/<sub>2</sub> de la quantité de vapeur utilisée, les dépenses relatives seraient pour 1 kilog, de vapeur utile, à quatre atmosphères de pressions:

1º Sans chauffage de la vapeur :

1 kilog, vapeur utile. . . . 650 unités de chaleur. 0.2 idem perdue . . 150

0.2 idem perdue . . 150 0.4 eau entraînée à 150° . . 60

Total : 840 unités de chaleur.

2º Avec chauffage de la vapeur :

1 kilog. vapeur utile . . . 650 unités de chaleur. 0.2 vapeur perdue. . . . . 150

Total: 780 unités de chaleur.

d'où , économie minima avec chaussage de la vapeur, sur la méthode actuelle :

non compris les autres frais ci-dessus énoncés.

Au moyen de la loi des différences de température, on peut arriver à déterminer à peu près les quantités de vapeur données par 1 kilog. de coke pour diverses proportions de surface de chausse.

En esse; nous avons appelé p la quantité d'air nécessaire à la combustion de 1 kilog. de coke, et nous avons trouvé pour capacité calorifique de l'air brûlé 0.262; si nous considérons cet air à son entrèe dans la bolte à fumée, la quantité de chaleur emportée par lui est égale à:

$$(p+1)t \times 0.262$$
.

t étant la température dans la boîte à fumée. p peut être égal à 12, 13, etc., 20, 23, 25 kilog.; soit comme on le suppose généralement p = 23 kilog.

La quantité de chaleur produite par le coke brûlé est 7000 unités.

La quantité de chaleur absorbée par la chaudière dans les locomotives ordinaires est égale seulement aux 0.43 de celle produite, c'est-à-dire 3150 unités par kilog, de coke brûlê; d'où suit que la quantité entraînée dans la cheminée est égale à 7000 — 3150 — 3850 unités de chaleur.

Posant l'équation :

$$24 \times t \times 0.262 = 5850$$

on a: 
$$t = \frac{5850}{6.5} = 612^{\circ}$$

La température de l'eau dans la chaudière est 145°, la différence entre les températures de la fumée sortant des tubes et de l'eau, est 612-145 = 467°; de là la proportion:

Si, pour une différence de température égale à 467°, la quantité de chaleur qui passe par heure et par mètre q. de surface de chauffe réduite, est 90 k. X 840 = 75600 unités de chaleur, pour une différence t — 143°, combien sera-telle?

d'où le tableau suivant.

Tableau des quantités de chaleur passant par heure et par mêtre q. de surface de chausse réduite, pour dissérentes températures de l'air entrant dans la cheminée (1).

|   | sde la fuméo<br>s tubes.                       | es tempéra-<br>e l'eau et                                    | ité de chaleur pas-<br>t par heure et par<br>quarré de surface<br>chauffe réduite.                 | nantité de coke brûlé<br>par heuro et par mètro<br>quarré de surface do<br>chansse réduite.  | Quantité de vapeu<br>utile donnée pa<br>1 k. de coke, |                                      |
|---|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|   | Températures de la fuméo<br>sortant des tubes. | Différence des tempéra-<br>tures entre l'eau et<br>la fumée. | Quantité de chaleur pas-<br>sant par heure et par<br>mèt, quarré de surface<br>de chauffe réduite. | Quantité de coke brulé<br>par heuro et par mètro<br>quarré de surface do<br>chauffe réduite. | sans chauf-<br>fege de<br>la vapeur.                  | avec chanf-<br>fage de<br>la vapeur. |
| I | 0                                              |                                                              | unités de<br>chaleur.                                                                              | k.                                                                                           |                                                       | k.                                   |
| 1 | 150                                            | 5                                                            | 810                                                                                                | 0.154                                                                                        | 7.20                                                  | 7.80                                 |
| 1 | 175                                            | 30                                                           | 4850                                                                                               | 0.820                                                                                        | 7.00 !                                                | 7.55                                 |
| I | 200                                            | 55                                                           | 8900                                                                                               | 1.545                                                                                        | 6.88                                                  | 7.40                                 |
| ı | 225                                            | 80                                                           | 12900                                                                                              | 2.300                                                                                        | 6.60                                                  | 7.15                                 |
| I | 250                                            | 105                                                          | 17000                                                                                              | 3.120                                                                                        | 6.45                                                  | 6.95                                 |
| I | 275                                            | 150                                                          | 21000                                                                                              | 4.000                                                                                        | 6.28                                                  | 6.75                                 |
| ı | 300                                            | 155                                                          | 25000                                                                                              | 4.850                                                                                        | 6.12                                                  | 6.60                                 |
| I | 325                                            | 180                                                          | 29000                                                                                              | 5.825                                                                                        | 5.95                                                  | 6.40                                 |
| ı | 350                                            | 205                                                          | 33000                                                                                              | 6.825                                                                                        | 5.72                                                  | 6.20                                 |
| R | 375                                            | 230                                                          | 37000                                                                                              | 7.950                                                                                        | 5.52                                                  | 5.95                                 |
| I | 400                                            | 255                                                          | 41200                                                                                              | 9.150                                                                                        | 5.56                                                  | 5.72                                 |
| I | 425                                            | 280                                                          | 45200                                                                                              | 10.450                                                                                       | 5.15                                                  | 5.55                                 |
| ı | 450                                            | 305                                                          | 49200                                                                                              | 11.700                                                                                       | 5.00                                                  | 5.40                                 |
| H | 475                                            | 350                                                          | 55200                                                                                              | 15.200                                                                                       | 4.85                                                  | 5.20                                 |
| H | 500                                            | 355                                                          | 57200                                                                                              | 14.800                                                                                       | 4.62                                                  | 4.96                                 |
| I | 525                                            | 380                                                          | 61500                                                                                              | 16.500                                                                                       | 4.42                                                  | 4.75                                 |
| I | 550                                            | 405                                                          | 65500                                                                                              | 18.400                                                                                       | 4,23                                                  | 4.56                                 |
| ı | 575                                            | 430                                                          | 69500                                                                                              | 20,400                                                                                       | 4.02                                                  | 4.34                                 |
| ı | 600                                            | 455                                                          | 73500                                                                                              | 22,600                                                                                       | 3.86                                                  | 4.16                                 |
| ı | 625                                            | 480                                                          | 77500                                                                                              | 25.000                                                                                       | 3.70                                                  | 4.00                                 |
| I | 650                                            | 505                                                          | 82000                                                                                              | 26.700                                                                                       | 3.65                                                  | 3.94                                 |
| L |                                                | ŀ                                                            |                                                                                                    |                                                                                              |                                                       |                                      |

<sup>(1)</sup> Dans les locomotives actuelles on adopte, d'après M. Stephenson, pour surface de chauste réduite, la surface de la hoite à feu plus  $1_{1}\bar{o}$  de celle des tubes.

La 4e colonne s'obtient en posant :

cap. calorif. unités de chaleur totale produite.

24 kilog. d'air  $\times x$  k. de coke  $\times t \times 0.262 = x \times 7000 - u$  unités de chaleur utilisée.

ďoù :

$$x = \frac{u}{7000 - t \times 6.25}$$

A une valeur de t dans la première colonne correspond une valeur de u dans la troisième, d'où on tire x.

Les 5° et 6° colonnes s'obtiennent simplement en divisant la quantité de chaleur passant par 1 mètre q. de surface de chauffe de la 3° colonne, par le produit de 840 et 780 unités de chaleur nécessaire à la production de 2 kilog. de vapeur utile, par les chiffres correspondant de la 4°, ainsi :

Si 810 unités de chaleur passent par heure à travers 1 mètre q. de surface de chauffe réduite, elles vaporise-

ďoù:

0 k. 154 coke: 
$$\frac{810}{840 \text{ ou } 780}$$
 :: 1 :  $x$ 

$$x = \frac{810}{0.154 \times 840 \text{ ou } 780}$$

de même pour les autres.

En supposant ce tableau exact pour tous les cas où la surface de chausse par contact est égale à 9 fois la surface de chausse directe, il cosse de l'être, lorsque le rapport des deux surfaces change, parce qu'alors le rapport entre les quantités moyennes de chaleur transmise par ces dernières change aussi.

En appelant n le rapport variable entre la surface de chauffe par contact et la surface de chauffe directe, et æ la faculté conductrice relative pour la surface de chauffe par contact, on aurait peut-être approximativement les valeurs diverses de x, en posant:

$$9 \times \frac{1}{3} = n \times x$$

Rapport entre les facultés conductrices, celle directe étant 1.

d'où pour n = 9 fois la surface de x = 0.333

|         | cha | uffe | di | rect | e. |           |
|---------|-----|------|----|------|----|-----------|
| n = 12. |     |      |    |      |    | x = 0.25  |
| n = 15. |     |      |    |      |    | x = 0.20  |
| n = 18. |     |      |    |      |    | x = 0.166 |
| n = 21. |     |      |    |      |    | x = 0.142 |
| n = 24. |     |      |    |      |    | x = 0.125 |
| n = 27. |     |      |    |      |    | x = 0.111 |

Mais alors il faudrait pour chaque rapport des surfaces un tableau particulier. Au lieu de cela, il nous semble plus simple de prendre la surface totale du 1er cas, c'est-à-dire 50 mètres q., et dire : les 50 mètres q. de surface de chauffe donnent par heure 1800 k. de vapeur utile, 1 mètre q.

1800

- = 36 k. et laissera, par conséquent, moven donnera 50

passer 36 × 840 = 30240 unités de chaleur dans le même temps.

Alors la proportion :

et le tableau suivant, pouvant servir pour tous les cas. mais seulement d'une manière approximative.

(Voir le Tableau ci-contre.)

Tableau des quantités de chaleur passant par heure et par mêtre quarré de surface totale de chausse pour dissérentes températures de l'air entrant dans la cheminée.

| Températures<br>de la<br>fumée sortant<br>des tubes.                                           | Différence<br>des<br>températures.                                                 | Quantité de cha-<br>leur passant, en<br>moyenne, par-<br>heure et par<br>mètre quarré<br>de surface de<br>chausse. | Quantité de coke<br>brûlé par heure<br>et par mètre<br>quarré de sur-<br>face de chauffe<br>moyenne.                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 150<br>175<br>200<br>225<br>250<br>275<br>300<br>525<br>375<br>400<br>425<br>450<br>475<br>500 | 5<br>50<br>55<br>80<br>405<br>455<br>480<br>205<br>225<br>250<br>255<br>250<br>355 | unit, de chaleur. 325 1950 1950 5570 5290 6800 8450 10100 11700 15500 15000 18200 19800 91500                      | k,<br>0.0556<br>0.3500<br>0.6250<br>0.9500<br>1.9500<br>1.9500<br>2.5600<br>2.7700<br>3.2200<br>4.7000<br>4.7400<br>5.3200 |  |
| 525<br>550<br>575<br>600<br>625<br>650                                                         | 555<br>580<br>405<br>450<br>455<br>480<br>505                                      | 25000<br>24700<br>26300<br>28000<br>29500<br>51200<br>52800                                                        | 6.0000<br>6.6500<br>7.4000<br>8.5000<br>9.1000<br>10.2000<br>11.5000                                                       |  |

Il est inutile d'indiquer ici la quantité de vapeur utile donnée par kilog. de coke, cette quantité étant la même que celle indiquée dans le précédent tableau.

### ARTICLE III. - TRAVAIL.

\$ 1er. — Du travail en général.

Le travail, c'est l'application d'une force à l'équilibre d'une résistance en mouvement uniforme.

Lorsqu'il y a travail, de deux effets l'un: ou la force accompagne la résistance, ou elle est renouvelée à chaque instant, sans quoi l'équilibre n'ayant plus lieu, la résistance agit comme force retardatrice constante, et anéantit le mouvement dont elle est douée.

Les différents éléments de force employés dans les arts, sont :

- 1º La puissance musculaire des animaux ;
- 2º L'attraction de certains corps entre eux;
- 3º L'attraction de la terre sur les corps qui l'environnent, ou la pesanteur;

4º La force élastique des gaz, comprimés à des degrés différents, de chaque côté d'une même surface.

1º Puissance muzcutaire. — Les animaux sont constitués de telle sorte, que non-sealement ils font équilibre à la résistance, mais encore peuvent l'accompagner. De la résulte en apparence, au premier abord, que le travail peut s'effectuer sans dépense aucune au moyen des animaux, puisque la force n'est pas renouvelée. Il n'en est cependant pas ainsi, parce que, au bout d'un certain temps de travail, un repos joint à une alimentation convenable deviennent nécessaires. Si donc le renouvellement de la force ne se fait pas à chaque instant, il a néammoins lieu, seulement à des époques plus ou moins éloignées.

20 Attraction de corpsentre eux. — Deux fluides, l'électricité et l'aimant, qui, bien que paraissant diffèrer de nature dans certains cas, ont la même origine, communiquent
aux corps sur lesquels ils exercent leur influence, la propriété
de s'attirer et de se repousser, après s'être touchés, par
suite du mouvement qui les a rapprochés l'un de l'autre. Ici,
la force est l'attraction des deux corps l'un pour l'autre quand
ils sont éloignés, ou leur répulsion quand ils se touchent.
L'attraction et la répulsion ne se manifestant que dans une
limite assex restreinte de chaque côté de relui des deux corps
qui est fixe, il en résulte que, dans l'équilibre de mouvement uniforme d'une résistanté par celui des deux corps
enterent uniforme d'une résistanté par celui des deux corps

qui est mobile, il faut, pour que cet équilibre dure indéfiniment, que l'un des deux corps électrisés ou magnétisés, soit renouvelé au moment où la distance entre eux devient supérieure à la limite d'attraction ou de répulsion. Il y a donc aussi la renouvellement de la force; mais ce renouvellement diffère du précédent en ce que la force attractive est restée la même pour chacun des deux corps; d'où suit que, si on dispose l'appareil de manière que le corps mobile décrive une circonférence, il suffira d'un certain nombre de corps fixes, ou, réciproquement, répartir sur cette circonférence, pour que la force accompagne indéfiniment la résistance, sans consommation aucune, jusqu'à l'entière usure des matériaux constituant l'appareil.

3º Pesanteur. — La pesanteur se manifeste sur les corps répartis autour du globe, jusqu'à temps que es corps aient atteint la surface de ce dernier. La force de la pesanteur ne peut donc suivre la résistance que pendant un temps au bout duquel elle doit être renouvelée, ce qui ne peut avoir.

lieu que par le renouvellement du corps pesant.

40 Force élastique des gaz. — La différence de pression de deux gaz sur une même surface, de chaque côté, constitue une force; si la surface est en repos, la pression ou force reste constante; mais, dès qu'elle prend un mouvement, le volume du gaz, dont l'excès de pression produit la force, augmente, et alors la pression diminue si la quantité dont augmente le volume u'est pas renouvelée. Dans ce dernier ces seulement, comme on le voit, le renouvellement de la force a lieu à chaque instant pour que l'équilibre existe.

En pratique, on modifie les deux derniers cas ci-dessus ainsi, pour le troisième, au lieu de renouveler le corps pesant à des époques fixes et éloignées, on le renouvelle par
portions successives à chaque instant, d'où résulte un mouvement plus régulier. Pour le quatrième, on arrête quelquefois le renouvellement du gaz comprimé, pour utiliser
la pression qu'il conserve encore avant d'avoir été ramené
par son augmentation de volume à celle du gaz dilaté; dans
ce cas, pour conserver constante la force qui équilibre la
résistance, on adapte à l'appareil un régulateur ou corps
inerte, c'est-à-dire, exempt des effets de la pesanteur,
quant à son mode d'action, et absorbant, pour augmenter de
vitesse d'une très-petite quantité, toute la force qui a été
donnée en excès au commencement de l'action du gaz com-

primé, d'où résulte qu'il restitue naturellement cette force dont une légère partie seulement a été absorbée par un travail étranger, résultant de l'augmentation de vitesse.

Les résistances en mouvement auxquelles les forces sont le plus généralement appelées à faire équilibre dans les arts, sont :

40 Compression des fluides élastiques quelconques.

Toutes ces résistances, quelles qu'elles soient, peuvent être valuées en unités de force d'une même espèce. La pesanteur se manifestant sur tous les points du globe à des degrés à peu près égaux, on a adopté le poids comme terme de comparaison des forces et des résistances. L'unité est, comme nous avons dit dans les définitions, le kilogramme. La dépense qu'occasionne le travailétant proportionnelle, théoriquement, à la force employée et au chemin parcouru par la résistance, on a appelé kilogrammètre l'unité de travail ou produit de 1 kilog, par l.m qui est l'unité de longueur.

Pour opèrer un travail , l'appareil employé à l'application des éléments de force définis ci-dessus, pour équilibrer les résistances en mouvement, se nomme moteur.

On distingue autant d'espèces de moteurs principaux qu'il y a d'éléments de force ; ce sont :

1º Pour force musculaire,

Les animaux comprenent :

Les hommes , Les chevaux , Les ânes , Les mulets , Les bœufs , etc. 20 Pour l'attraction alternative :

Les machines galvaniques, Les machines magnétiques.

3º Pour la pesanteur :

Les roues hydrauliques à axe horizontal, Les roues hydrauliques à axe vertical.

40 Pour la force élastique des gaz :

Les moulins à vent, Les machines à vapeur.

Tous ces moteurs sont susceptibles, plus ou moins, d'ètre employés au remorquage des convois sur les chemins de fer; mais, jusqu'ici, uu seul est à peu près exclusivement employé, la machine à vapeur, et c'est de lui seul que nous allons nous occuper actuellement.

# \$ 2. - Travail dans les locomotives.

Bien que généralement, les chemins de fer se composent d'une serie de plans inclinés à franchir, tantôt montants, tantôt descendants, les pentes étant très-faibles et inégales 21 le travail à dépenser variant aussi suivant la courbure de la roie, nousne considérerons ici que les résistances occasionées par le parcours sur terrein horizontal et en ligne droite.

Dans ce cas, les résistances se composent de : 1º L'adhérence des différentes parties mobiles du convoi contre les parties fixes avec lesquelles elles sont en contact, constituant, pendant le mouvement, le frottement du convoi

remorqué.

2º L'adhérence des différentes parties mobiles de la mahine contre les parties fixes avec lesquelles elles sont en conact, constituant, pendant le mouvement, le frottement prore de la machine.

3º L'augmentation d'adhérence des différentes parties cilessus, résultant du remorquage du convoi, constituant, sendant le mouvement, le frottement additionnel de la mashine.

4º La pression contraire qui est exercée sur les pistons par a vapeur utilisée pour accélérer la vitesse d'écoulement dans a cheminée, dont le but est de produire le tirage du foyer. Observant que l'adhérence est proportionnelle au poids des pièces frottantes, si nous appelons :

Tm, le travail dépensé par la machine par ";

V1, la vitesse du convoi sur la voie;

Q, le poids du convoi remorqué;

P , le poids de la machine ;

K, le coefficient de l'adhérence de différentes parties frottantes de Q;

K' le coefficient de l'adhèrence additionnelle des parties frottantes de la machine par suite du remorquage de Q;

K", le coefficient de l'adhèrence des parties frottantes de la machine marchant scule; h', la pression contre les pistons produisant le tirage, en

mètres d'eau ;

v, la vitesse des pistons, S. la surface des deux pistons;

nous avons :

$$T m = V_1 \left( Q(K + K') + P K'' \right) + h' \times v \times S \times 1000 k.$$

et si, laissant de côté pour un instant le travail nécessaire pour produire la combustion, nous appelons  $\mathbf{T}'$  m le travail restant, il vient:

$$T' m = V_i (Q(K + K') + P K'');$$
  
 $V_i Q(K + K') = T' m - V_i P K''$ 

· V, Q(K+K') est le travail nécessaire pour le transport; c'est donc l'effet utile. V, P K'' est le travail absorbé par le frottement de la machine, c'est-à-dire le travail perdu.

T m étant constant, les seules variables de cette équation

sont V1 et Q.

Or., pour des valeurs croissantes de Y, . le produit Y, P K'' croissant, il faut, pour que l'égalité existe, que le produit Y, Q (K + K') diminue. Il résulte de la que l'effet utile est d'autant plus petit que la vitesse est plus grande. Donc, de deux machines dépensant la même quantité de travait dans le même temps, celle-là a le plus de puissance effective, qui fonctionne à la moindre vitesse.

Les quantités K, K' et K'' peuvent se déterminer ainsi : 1º K. On laisse descendre un convoi, dont le poids total est Q, sur un plan incliné. Si l'est la longueur parcourue,

Ia différence de niveau entre le point de départ et l'extrémité de la course étant à , la force qui tend à faire descendre le

convoi est la composante de la pesanteur Q $\frac{h}{l}$ . Le convoi

éprouvant un frottement K Q, la force en vertu de laquelle il parcourt l'espace l' dans le temps l, n'est plus que

 $Q\left(\frac{h}{l} - K\right)$ . L'intensité de la posanteur étant g, si

g' représente l'intensité de la force  $Q\left(\frac{h}{l} - K\right)$ 

on a, d'après un principe de mécanique, pour expression de l'espace parcouru dans le temps t:

$$l = \frac{g' t^2}{2}; \operatorname{d'où} g' = \frac{2 t}{t^2}$$

Les forces sont entre elles comme leurs intensités, donc :

$$Q\left(\frac{h}{l}-K\right):Q::\frac{2l}{l^2}:g;$$

d'où:  $Q \frac{h}{t} g - Q K g = \frac{2 Q t}{t^2};$ 

et: 
$$K = \frac{h}{l} - \frac{2l}{l^2 g}$$

équation dans laquelle  $g=9^{\rm m}.81$ , ce qui donne, toute réduction faite :

$$K = \frac{h}{l} - 0.204 \frac{l}{l^2}$$

t est déterminé par expérience et est exprimé en secondes. 2º K". Si dans l'équation :

$$V_1 Q (K K') = T'm - V_1 P K'',$$
Machines Locomotives.

62 THÉORIE GÉNÉBALE

on pose : 
$$Q = o$$
, il vient :  $T' m = V$ ,  $P K''$ ;

d'où: 
$$K'' = \frac{T'm}{V_i P}$$

Connaissant T'm et la vitesse V, de la machine par ", quand elle marche seule, on aura K".

30 K'. Connaissant K et K'', on déterminera K' en se donnant Q et en résolvant l'équation générale par rapport à cette inconnue, en substituant pour V, la valeur qu'on lui aura trouvée dans l'expérience; d'où:

$$K' = \frac{T'm - V_i (Q K P K'')}{V_i Q}$$

On se sert aussi, pour déterminer K, du dynamomètre qui a l'avantage de donner la résistance à vaincre en ligne droite, en courbes, en montées, descentes, et enfin, suivant toutes les circonstances extérieures qui peuvent se présenter.

Pour K" on a recherche quelquesois la pression minima nécessaire pour imprimer le mouvement à la machine marchant saule : on a sussi employé le plan incliné

chant seule; on a aussi employé le plan incliné. Les coefficients K, K', K'' déterminés successivement par MM. Nick-Wood et Guyonneau de Pambour, ont été trouvés:

$$K = \frac{1}{200} = 0.005$$

$$K' = \frac{1}{2000} = 0.0005$$

$$K'' = \frac{1}{150} = 0.0066$$

Les deux premiers peuvent être admis comme moyens pour les transports sur terrein horizontal, en ligne droite; quant au troisième, il est excessivement variable dans les mêmes circonstances, en ce qu'il dépend tout-à-fait de la qualité de la machine. h' se détermine par le calcul, de la manière suivante :

Soit L une valeur moyenne arbitraire de h', la pression coutre le piston est 10 mètres 52 + L, c'est-à-dire la pression atmosphérique plus la pression produisant le tirage. Si L est la vraie valeur de h', il faut que la vitesse résultant de cet excès de pression sur 10 mètres 52 soit telle, que tout la vapeur s'éconle pendant que le piston avance. A 10 mètres 52 + L de pression, la densité de la vapeur est d'avec la température t'; si donc V représente le volume de vapeur qui se dépense par " dans le cylindre à la pression de marche h et la température t, on aura le volume V correspondant à la pression 10 mètres 32 + L et la température t', en posant :

$$V' = V \frac{10.32 + L}{h} \times \frac{1 + 0.00375 t'}{1 + 0.00375 t}$$

et si 0,9 S représente la section d'écoulement par l'orifice supérieur du tuyau d'injection, on a :

vitesse d'écoulement 
$$=\frac{V'}{S}$$

Mais, d'autre part, on a :

vitesse d'écoulement = 
$$V_{19.62 \times L} = \frac{15590}{d}$$

Si les deux valenrs que l'on trouve ponr la vitesse d'écoulement sont égales, on en conclut que L est la valeur moyenne réelle de h'.

Én procédant ainsi sur plusieurs locomotives, sauf la température dont ils ne nous semblent pas avoir tenu compte, peut-être parce qu'elle est négligeable, MM. Flachat et Péties sont arrivés à une valeur moyenne de L égale à 0m 28 de mercure ou 3m. 80 d'eau pour une vaporisation moyenne de 120 k. par heure. Non contents de ce résultat, ces Messieurs ont vouln en vérifier l'exactitude en recherchant la valeur de h' pour chaque angle de 5 en 5°, et ils ont obtenu des résultats à peu près analognes, variant principalement par suite des différentes vitesses de la machine.

Il reste maintenant à déterminer ce nombre par expérience au moyen d'un manomètre appliqué au tnyau d'injection; en attendant, on peut toujours admetire en moyenne pour valeur de h' en nombres ronds, 0°50 de mercure, ou 4 mètres d'eau.

Les machines locomotives sont sans condensation, à détente ou sans détente. Quel que soit celui de ces deux modes que l'on adopte, la formule du travail peut s'obtenir de la mauière suivante:

Soient : P, le diamètre des pistons :

r, le rayon de l'essieu coudé;

R . le rayon des roues motrices ;

π, le rapport de la circonférence au diamètre;

p, le poids d'eau vaporisée par mêtre quarré de surface de chausse rédnite et par heure;

n, le nombre de mètres quarrés de cette surface ; h, la pression de la vapeur sur les pistons en mètres

d'cau, avant la détente;

V, le volume de vapeur correspondant à 5600

à la pression h;

v, la vitesse des pistons;

z la portion de cette vitesse pendant laquelle la vapeur est introduite dans le cylindre;

On a:

1º Travail avant la détente :

 $2 \times 0.785 D^2 \times h \times 1000 k. \times z$ 

2 × 0.785 D2 = surface des deux pistons.

1000 k. - poids du mêtre cube d'eau.

2º Travail pendant la détente :

$$2 \times 0.785 \ D^2 \times h' \times 1000 \ (v-z)$$
.

h' est une valeur moyenne entre toutes les pressions qui se manifestent dans le cylindre par suite de la dilatation de la vapeur pendant la course v-x. Si l'on admet la loi de Mariotte, que les pressions sont en raison inverse des velumes, le volume V', après la détente en un point quelconque, donnera :

$$V : V' :: h'' : h.$$
  
 $V = 2 \times 0.785 D^2 z, V' = 2 \times 0.785 D^2 v'';$ 

d'où: h'' : h :: z : v''.

----

$$k'' = \frac{kz}{v''}$$

A chaque valeur de v' correspondront des valeurs de h''. Si on construit la courbe représentée par cette équation, on obtient une hyperbole rapportée à ses asymptotes :



dans laquelle le produit (v-z) h' n'est autre que l'expression de la surface a b cd , qui , calculée par M. Coriolis , a été trouvée égale à :

2.3026 étant le rapport entre les logarithmes dont la base est 10 et les logarithmes népériens ;

Il résulte de là que le travail pendant la détente est :

3º Travail absorbé par la résistance de la vapeur en sens contraire du piston, par suite de la non-condensation et du rétrécissement du tuyau d'injection pour produire le tirage :

$$2 \times 0.785 \,\mathrm{D}^2 \,(10^{\,\mathrm{m}}.52 + h')\,1000 \,v.$$

Bien que nous ayons trouvé une valeur pour h', nous préférons le conserver en lettre, dans les formules générales, afin qu'on puisse lui appliquer , suivant les cas , sa valeur exacte.

Faisant la somme des trois expressions ci-dessus, nous avons pour expression totale du travail par ":

$$Tm = 2 \times 0.785 D^{2} \times 1000 hz$$

$$\left(1 + \log \frac{v}{z} = 2.5026 - \frac{v}{z} \frac{(10.52 + h')}{h}\right)$$

Observant que 2 × 0.785 D<sup>2</sup> z est le volume V introduit par " à la pression h, on a, toute rédifiction faite:

Cette équation contient quatre variables :

A quelles valeurs de ces variables correspond le maximum de travail produit pour une même quantité de vapeur dépensée?

Y dépendant de het z de v, il faut, pour résoudre cette question, considérer les variables 2 à 2.

 $V = \frac{np}{3600}$  multiplié par le volume de 1 kilog. de va-

peur à la pression h.

Ce volume, nous l'avons donné plus haut (article 2), et

|     | en déduisons |                  |     | •     | ì    |       |
|-----|--------------|------------------|-----|-------|------|-------|
|     | m.           | atmosphères. n p |     | m. c. |      |       |
| Don | r h = 10.32  | ou               | 1.0 | V =   |      | 1.700 |
| Pou | 15.48        | _                | 1.5 |       | 3600 | 1.172 |
|     | 20.64        |                  | 2.0 |       |      | 0.900 |
|     | 25.80        |                  | 2.5 |       | ,    | 0.735 |
|     | 31,00        |                  | 3.0 |       |      | 0.620 |
|     | 36.10        | _                | 5.5 |       |      | 0.559 |
|     | 41.28        | _                | 4.0 |       |      | 0.477 |
|     | 46.44        | _                | 4.5 |       |      | 0.428 |
|     | 51.60        |                  | 5.0 |       |      | 0.389 |
|     | 56.76        |                  | 5.5 |       |      | 0.357 |
|     | 61.92        | _                | 6.0 |       |      | 0.329 |
|     |              |                  |     |       |      |       |

D'où résulte :

|      | m.        | n p  | m. c. |
|------|-----------|------|-------|
| Pour | h = 10.32 |      | 17.50 |
|      | 15.48     | 3600 | 18.1  |
|      | 20.64     |      | 18.60 |
|      | 25.80     |      | 18.80 |
|      | 31.00     |      | 19.20 |
|      | 36.10     |      | 19.4  |
|      | 41.28     |      | 19.6  |
|      | 46.44     |      | 19.8  |
|      | 51.60     |      | 20.7  |
|      | 56.76     |      | 20.2  |
|      | 61.92     |      | 20.5  |

Ainsi, plus h est grand, plus le produit V h qui se trouve dans la partie positive du deuxième membre de l'équation est grand, plus par conséquent l'effet utilisé est considèrable. Il y a donc avantage à marcher à une haute pression; mais, en partique, il y a une limite résultant de la difficulté que l'on éprouve à maintenir la yapeur, dans les chaudières sans fuites. Cette limite, qui dépend complètement de la perfection avec laquelle ces dernières ont été exécutées, varie entre 3 et 5 atmosphères et est, en moyenne, de 4.

Si on exprime l'esset utilisé suivant ces 3 dissérentes valeurs, de h on obtient :

Pour 
$$h = 51^{\text{m}}$$
. T  $m = \frac{19450}{5600}$   
 $\left(1 + \log \cdot \frac{v}{z} \cdot 2.5026 - \frac{v}{z} \cdot \frac{(10.52 + h')}{51}\right)$   
Pour  $h = 41.28$ ; T  $m = \frac{np}{5600} \cdot 19690$   
 $\left(1 + \log \cdot \frac{v}{z} \cdot 2.5026 - \frac{v}{z} \cdot \frac{(10.32 + h')}{41.28}\right)$ 

Pour 
$$h = 51.60$$
 ,  $Tm = \frac{np}{3600}$  20072  
 $\left(1 + \log \frac{v}{z} = 2.3026 - \frac{v}{z} \frac{(10.32 + h')}{51.60}\right)$ 

z étant la portion de la vitesse pendant laquelle la vapeur est introduite, on peut poser :

$$z = m v$$
.

m est un coefficient fractionnaire pouvant avoir les diverses valeurs :

1. 
$${}^{1}/_{2}$$
,  ${}^{1}/_{5}$ ,  ${}^{1}/_{6}$ ,  ${}^{1}/_{6}$ ,  ${}^{1}/_{7}$ ,  ${}^{4}/_{8}$ ,

D'autre part, on a:

V = 2 ×  ${}^{\circ}$ , 785  ${}^{\circ}$   ${}^{\circ}$ 2

V y  ${}^{\circ}$ 1785  ${}^{\circ}$ 52

d'où : z = ...  $np \times vol. de1$  kilog.

$$2 \times 0.785 D^2$$
  $2 \times 5600 \times 0.785 D^2$   $np$ 

et réduisant : 
$$z = 0.0001775 \frac{1}{D^2} \times \text{vol.de1 k. vapeur.}$$

et 
$$v = 0.0001775 \frac{np}{D^2 m} \times \text{vol. do 1 k. vapeur.}$$

d'où pour :

our:  

$$h = 51^{m}$$
,  $\begin{cases} z = 0.00011 & \frac{n p}{D^{2}} \\ v = 0.00011 & \frac{n p}{D^{2} m} \end{cases}$ 

$$h = 51^{\text{m.}60} \begin{cases} z = 0.0000705 & \frac{n p}{D^2} \\ v = 0.0000705 & \frac{n p}{D^2 m} \end{cases}$$

Si nous substituous ces valeurs de z et v dans l'une quelconque des trois équations ci-dessos, la deuxième par exemple, en donnant à m les différentes valeurs que nous venons de lui assigner, nous trouvons:

Pour 
$$m = 1$$
  $z = v$   $Tm = 5.46 \left(0.75 - \frac{h'}{41.28}\right)$ 

$$m = \frac{1}{2} z = \frac{1}{2} v \quad Tm = id. \left(1.19 - \frac{h'}{20.64}\right)$$

$$m = \frac{1}{3} z = \frac{1}{5} v \quad Tm = id. \left(1.35 - \frac{h'}{13.76}\right)$$

$$m = \frac{1}{4} z = \frac{1}{4} v \quad Tm = id. \left(1.585 - \frac{h'}{10.52}\right)$$

$$m = \frac{1}{5} z = \frac{1}{5} v \quad Tm = id. \left(1.57 - \frac{h'}{8.25}\right)$$

$$m = \frac{1}{6} z = \frac{1}{6} v \quad Tm = id. \left(1.50 - \frac{h'}{6.88}\right)$$

$$m = \frac{1}{7} z = \frac{1}{7} v \quad Tm = id. \left(1.20 - \frac{h'}{5.89}\right)$$

$$m = \frac{1}{8} z = \frac{1}{8} v \quad Tm = id. \left(1.40 - \frac{h'}{5.48}\right)$$

Si dans ces équations, on pose h'=0, qui est le cas des machines ordinaires non locomotives, le maximum de valeur de l'effet utilisé correspond à  $m={}^4/_4$ , c'est-à-dire, à la relation.

v : x :: h : 10.32;

que l'on pourrait démontrer pour les deux autres valeurs de à comme pour celle-ci. Il suit de là que les pressions sur les pistons :

correspondent au maximum d'effet utile que l'on peut tirer de la machine, abstraction faite du travail nécessaire à la production du tirage.

Substituant ces valenrs de z par rapport à v dans les trois équations du travail, nous avons :

Pour 
$$h = 51^{m}$$
. T  $m = 5.4$   $np \times 1.1 = 5.94$   $np = 41.28$  T  $m = 5.46$   $np \times 1.585 = 7.55$   $np = 51.60$  T  $m = 5.58$   $np \times 1.615 = 9.00$   $np = 51.60$  T  $m = 5.58$   $np \times 1.615 = 9.00$   $np = 51.60$ 

Pour le cas des machines sans détente correspondant à z = v, si nons établissons ce rapport dans les trois équations, nous aurons:

Pour 
$$h = 31$$
  $Tm = 5.4$   $np \times \frac{2}{3} = 3.6$   $np \times \frac{1}{3} = 3.6$   $np \times \frac{1}{3} = 4.1$   $np \times \frac{1}{3} = 4.1$   $np \times \frac{1}{3} = 4.4$   $np \times \frac{1}{3} = 4.4$ 

d'où nous déduisons les rapports suivants entre les effets utiles, pour les différents cas:

Connaissant la puissance et la résistance, le poids P de la machine se détermine de deux manières :

1º Théoriquement, en remarquant que le froltement des rouss motrices sur les rails doit faire équilibre à la pression de la vapeur sur les pistons, dans quelque position que se trouve la manivelle coudée, et par conséquent lorsque la tige agit avec son plus grand bras de levier r, sans quoi elles glisseraient sur les rails sans avancer.

2º Pratiquement, en pesant la machine quand elle est

construite pleine d'eau et prête à fonctionner.

Par le premier moyen, on détermine le poids minimum que la machine doit avoir toute montée, et c'est du résultat que l'on obtient alors, que l'on doit se rapprocher le plus possible en construisant.

Pour déterminer le poids théorique de la machine, il suffi d'établir l'égalité entre l'adhérence de la roue sur le rail multipliée par le rayon R de la roue et la pression de la vapeur sur le piston multipliée par le rayon r de la manivelle.

D'après MM. Flachat et Pétiet, la charge supportée par les roues motrices, dans une locomotive à six roues, est égale aux 0.45 du poids total P.

D'après M. Poncelet, le coefficient du frottement de glissement fer sur fer est 0.28; on a donc :  $0.28 \times 0.45 \text{ P} \times \text{R} = r \times 2 \times 0.785 \text{ D}^2$ 

$$(h - 10.52) 1000$$

$$d'ou: P = \frac{r \times 2 \times 0.785 D^{2} (h - 10.52) 1000}{0.28 \times 0.45 R}$$
et pour:  $h = 51^{m}$   $P = 258000 \frac{D^{2} r}{R}$ 

$$41.28 \qquad 586000 \frac{D^{2} r}{R}$$

$$51.60 \qquad 512500 \frac{D^{2} r}{R}$$

RÉSUMÉ.

Connaissant la puissance et la résistance, comme ces deux quantités sont égales, nous avons pour équation générale du travail dans les locomotives :

$$\left(Q(K + K') + PK''\right)V_{*} = V h \times 1000$$

$$\left(1 + \log_{*} \frac{v}{z} \cdot 2.5026 - \frac{v(10.52 + h')}{z h}\right)$$

Remplaçant

$$K$$
 par 0.003  
 $K'$  — 0.0005  
 $K''$  — 0.0066  
 $V_1$  —  $\frac{\pi R}{2 r}$ 

on obtient :

1º h = 31m ou 3 atmosphères.

#### A détente :

$$v:z:31:10.32+4$$

d'où : 
$$z = \frac{14.32}{34} v = 0.46 v$$

et: 
$$\left(0.0055 \text{ Q} + 0.0066 \text{ P}\right) \frac{\pi \text{ R}}{2 \text{ r}} v = \frac{n \text{ p}}{3600}$$
  
×  $0.62 \times 51000 \times 0.78 = 4.15 \text{ n p}$ 

$$v = 0.0001775 \frac{np}{P_0^2 \times 0.46} \times 0.62 = 0.00024 \frac{np}{P_0^3}$$

Sans détente.

$$\left(0.0055 \text{ Q} + 0.0066 \text{ P}\right) \frac{\pi \text{ R}}{2 \text{ r}} v = \frac{n p}{3600} \times 0.62$$
$$\times 31000 \left(1 - 0.46\right) = 2.9 \text{ n p}$$

$$v = 0.0001775 \frac{n p}{D^2} \times 0.62 = 0.00011 \frac{n p}{D^2}$$

2º h = 41m.28 ou 4 atmosphères.

#### A détente :

$$v : z :: 41.28 : 14.52$$

$$z = \frac{14.52}{41.28} v = 0.546 v$$

et: 
$$\left(0.0055 \text{ Q} + 0.0066 \text{ P}\right) \frac{\pi \text{ R}}{2 \text{ r}} v = \frac{n \text{ p}}{5600} 0,477$$
  
× 41280 × 1.07 = 5.85 n p

$$v = 0.0001775 \frac{np}{D^2 \times 0.346} \times 0.477 = 0.000245 \frac{np}{D^2}$$

Sans détente.

$$\left(0.0085 Q + 0.0066 P\right) \frac{\pi R}{2 r} v = \frac{n p}{5600} \times 0.477$$

$$\times 41280 \left(1 - 0.546\right) = 5.58 n p$$

$$v = 0.0001775 \frac{n p}{D^2} \times 0.477 = 0.000085 \frac{n p}{D^2}$$

3º h = 51m.60 ou 5 atmosphères.

A détente :

$$z = \frac{14.32}{51.60} v = 0.277 v$$

Machines Locomotives.

74 THÉORIE GÉNÉRALE DES LOCOMOTIVES.

et : 
$$\left(0.0055 \text{ Q} + 0.0066 \text{ P}\right) \frac{\pi \text{ R}}{2 \text{ r}} v = \frac{n p}{3600} 0.589$$
  
× 51600 × 1.285 = 7.45 n p

$$v = 0.0001775 \frac{n p}{D^2 \times 0.277} \times 0.389 = 0.000249 \frac{n p}{D^2}$$

Sans détente.

$$\left(0.0055 \text{ Q} + 0.0066 \text{ P}\right) \frac{\pi \text{ R}}{2 \text{ r}} v = \frac{n p}{5600} \times 0.389$$
$$\times 51600 \left(1 - 0.277\right) = 4 n p$$

$$v = 0.0001775 \frac{n p}{D^2} \times 0.589 = 0.000069 \frac{n p}{D^2}$$

## CHAPITRE II.

#### THÉORIE SPÉCIALE.

ARTICLE Ier. — DÉTERMINATION DES DIMENSIONS PROPORTIONNELLES DES DIFFÉRENTES PARTIES QUI COMPOSENT UNE LOCOMOTIVE.

Considérée sous le point de vue théorique, une locomotive se divise en 7 parties principales, qui sont :

1º Les roues motrices et les essienx coudés :

- 2º La transmission du mouvement des pistons à vapeur aux roues;
  - 30 Les cylindres à vapeur ; 40 La distribution ;
  - 50 La chaudière à vapeur;
  - 60 Les appareils de sûreté et d'alimentation ;
  - 7º La largeur de la voie.

D'après les considèrations développées dans le chapitre précèdent, la pression initiale de la vapeur dans les cylindres est comprise entre 3 et 5 atmosphères. Comme, d'one part, on marche le moins possible à 3 atmosphères, et que, de l'autre, il est impossible de maintenir constamment la pression à 5, nous supposerons, dans tous les calculs qui suivront, la pression initiale dans les cylindres de 4 atmosphères.

# \$ 1er. - Rones motrices et essieux coudés.

Les dimensions proportionnelles des roues motrices et des essieux coudés sont déterminées par le rapport qui existe entre la vitesse de la machine sur la voic et celle des pistons.

La vitesse de la machine sur la voie varie généralement entre 32 et 48 kilomètres (8 et 12 lieues) à l'heure, et peut être considérée en moyenne comme de 10 lieues = 40 kilo-

La vitesse des pistons varie entre 1m.80 et 2m.20 par //. et peut être considérée en moyenne comme de 2 mètres.

La roue décrit une demi-circonférence pendant que le piston parcourt une course; il suit de là que si R et r représentent les rayons des roues motrices et des manivelles coudées, on a:

d'où on tire :

$$R = 3.55 r$$
.

Et en nombres ronds :

Ponr machines marchant à de grandes vitesses..... R = 5 r.

Pour machines marchant à moyennes vi-

tesses..... R = 4 r. Pour machines marchant à petites vitesses. . R = 3 r.

Cela, afin de rendre à peu près constante la vitesse des pistons, qui, à 2 mètres par", donne pour vitesse sur la voie :

1º 15m.65 par "ou 56.5 kilomètres par heure. 42m.56

30 9m.41

Il en résulte un nombre constant de coups de pistons dans le même temps, et, partant, une force de vaporisation constante, puisque l'injection dans la cheminée est constante.

§ 2. - Transmission du mouvement des pistons aux roues motrices.

Cette transmission comprend :

Les bielles; Les entretoises :

Les guides.

40 Bielles.

Leur longueur, qui se détermine arbitrairement, est, en général, 2.5 fois la course des pistons; on a donc :

Longueur des bielles = 5 r.

# 2º Entretoises.

Elles ont la même longueur que la chaudière cylindrique, cette longueur se détermine d'après l'espace nécessaire au-

| dessous de cette dernière pour la transmission du m | ouve- |
|-----------------------------------------------------|-------|
| ment, espace qui se compose de 4 parties, savoir :  |       |
| Distance entre la caisse à feu et le centre du bou- |       |
| ton de l'essien coudé, au bout de sa course         | r.    |
| Longueur de la bielle                               | 5 r.  |
| Longueur de la course                               | 2 r.  |
| Distance entre l'axe de la tête de la tige et de la |       |

3º Guides de la tige du piston.

Leur longueur se compose de :

Longueur des guides. . . . . . . 3 r.

# § 3. — Cylindres à vapeur.

On doit toujours se proposer, dans une locomotive, de mettre le plus grand diamètre de cylindres possible, parce que, quelque faible que soit la résistance à vaincre, on peut toujours compenser cela par la diminution du diamètre des essieux coudés, ou l'augmentation de celui des roues motrices.

Or, un cylindre avec ses brides occupe une largeur égale ders, on a : 3 D, ce qui correspond à une largeur de boite à fumée égale à 5 fois le diamètre des cylindres; comme il faut laisser un certain espace entre eux pour le mouvement de leviers d'excentriques, il n'est pas commode de les faire aussi grands, et la dimension la plus convenable est D = 0.29 environ de la largeur de la boite à fumée, qui étant, elle égale à 6 r, donne pour valeur du diamètre des cylindres en fonction du rayon de l'essieu coudé:

$$D = 1.75 r$$
.

§ 4. — Distribution de la vapeur dans les cylindres et injection dans la cheminée.

Ce paragraphe comprend:

1º Les tiroirs et lumières;

20 Les excentriques;

30 Le régulateur et le tuyau d'arrivée de la vapeur aux cylindres ?

4º Le tuvau d'injection dans la cheminée.

#### 1º Tiroirs et lumières.

Soit v' la vitesse d'écoulement de la vapeur dans l'air sous une pression de 4 atmosphères total, g l'intensité de la pesanteur, H la hauteur en mètres de la colonne de vapeur imaginaire génératrice de cette vitesse, on a :

$$v' = V 2 q H$$

La pression de 3 almosphères réels sur 1 m.q. de surface est 51000k., le poids de 1 m.c. d'air à 4 almosphères de pression est 2 k. 1; il suit de là que la colonne H × 1 m. q. pèse H × 2k. 1 = 31000k;

d'où :  $H = \frac{51000}{2.1} = 14800 \text{ mètres},$ 

or:  $g = 9^{\text{m}}.8088$ 

donc:  $v' = \sqrt{19.62 \times 14800} = 557^{\text{m}} \text{ par }''$ .

Suivant que l'écoulement a lieu en mince paroi, par un ajutage cylindrique ou par un ajutage conique, le coefficient de la dépense est:

En mince paroi..... 0.65;

Par un sjutage cylindrique. . 0.85

Par un ajutage conique. . . 0.95.

Admettant le premier coefficient pour l'écoulement de la vapeur par les lumières, nous aurons, en appelant :

S, la surface du piston;

s, la section de la lumière; v, la vitesse du piston;

0.65 × 557 × s=S × v

d'où : s = Sv

Plus la vitesse des pistons est grande, plus la section des lumières devra être grande aussi; supposant une vitesse maxima des pistons = 5<sup>m</sup>, nous aurons:

$$s = \frac{1}{116} \text{ S}$$

En pratique, on est loin de baser les dimensions des lumières sur ce résultat, parce que l'ouverture totale du tipoir ne se fait pas instantanément; ce que l'on cherche, au contraire, c'est de rendre cette section aussi grande que possible.

Dans les machines sans détente le plus généralement employées, la longueur des lumières est égale aux 0.6 du diamètre du cylindre environ; sa largeur est égale à 0.4, ce qui correspond à une section 0.06 D<sup>2</sup> de beaucoup supérieure à //iii0.788 D<sup>2</sup> = 0.0008 D<sup>2</sup>. Si nous exprimons ces dimensions en fonction du rayon de l'essieu coudé, nous aurons eu nombre ronds: longueur des lumières == r;

largeur des lumières = 0.2 r.

Lorsque les tiroirs sont à détente, la longueur de la lumière peut rester la même que sans détente; mais il n'en est pas de même de la largeur.

En effet, d'après la disposition des doubles tiroirs, il est important de faire la lumière du cylindre plus large que celle du tiroir, sans quoi l'econlement de la vapeur n'aurait lieu à pleine section qu'en un seul point de la course. La conséquence de cet agrandissement de la lumière du cylindre est un allongement de la course, plus un allongement du grand trioir, et par conséquent une longeur de plate-forme plus considérable. Autant que possible, on adopte pour largeur de la lumière du cylindre les double de la largeur de celle du tiroir, correspondant à une ouverture complète des lumières pendant <sup>1</sup>/<sub>4</sub>, de la course, ce que l'on peut vérifier sur la fig. 5, pl. J.

Commo, dans les locomotives, la course des pistons est très-petite, pour satisfaire à cette condition, on est obligé de diminuer un peu la largeur de la lumière du tiroir, ce qui n'a pas d'inconvénient pour l'entrée de la vapeur, puisque la section est encore au-dessus de la section nécessaire, et présente, on outre, l'avantage d'ouvrir et de fermer presqu'instantanément le communication. Si l'représente la largeur de la lumière du tiroir, on a :

> course du tiroir = 4 l; longueur du tiroir = 14 l;

plus quelques millimètres pour les reconvrements; d'où suit qu'on peut évaluer la longueur de la plate-forme du tiroir à 20 l.

Si nous ajoutons à cela les 2 brides de la boîte à vapeur, nous trouvons environ 24 l pour la longueur du cylindre entre les 2 faces de la boîte à fumée. Cette longueur étant 3 r, il suit de là qu'on a:

24 l = 3 r:

d'où : largeur de la lumière du tiroir = 0.125 r; largeur de la lumière du cylindre = 0.250 r;

et : course du tiroir = 1/4 course du piston.

## 2º Excentriques.

La communication entre les tiroirs et les excentriques s'opère au moyen d'une tige traversant la boîte à vapeur dans un stuffing-box, et allant recevoir son mouvement d'un levier, dit levier du tiroir, fixé sur un arbre appelé arbre du tiroir. Cet arbre reçoit son mouvement oscillatoire d'un levier dit levier de l'excentrique, fixé à son extrémité, et communiquant par un bouton à un crochet, dit crochet d'excentrique, qui est séparé de l'excentrique même par [une barre, dite barre de l'excentrique. L'arbre du tiroir est toujours fixé entre la tige du tiroir et la tige du piston à vapeur.

Le levier de l'excentrique est simple ou double.

Quand le levier est simple, il se présente deux cas : ou le tiroir est mû par une seule excentrique, qui, pour produire la marche tantôt en avant, tantôt en arrière, affecte deux positions déterminées sur l'essieu coudé; ou le tiroir est mû par deux excentriques fixées sur l'essieu coudé et agissant alternativement suivant le sens de la marche; ces deux excentriques peuvent se trouver d'un même côté ou de chaque côté du cylindre; dans la première position du levier, le bouton a une longueur double; dans la deuxième, il y a deux leviers à bouton simple.

Dans le cas où le levier est double, il n'y a qu'une excen-

trique dont le crochet est double et prend tantôt dans le bouton du haut, tantôt dans celui du bas, suivant le sens de la marche.

## Levier simple.

Soit A B (fig. 4, Pl. 1X) la ligne horizontale d'axe du cyliudre à vapeur, ligne passant par le centre o de l'essieu coudé, A'B' celle du tiroir. Soit om le rayon de cet essieu, o le centre de l'arbre du tiroir, situé en un point quelconque entre AB et A'B'.

Quand la manivelle sera dans la position o m, c'est-àdire que le point m sera à la fin de sa course, le tiroir sera au milieu de la sienne, fermantégalement les deux lumières; l'excentrique sera au milieu de sa course, ainsi que le levier c a du tiroir et le levier c b de l'excentrique, lequel peut se trouver indiferemment au-dessus ou au-dessous de c.

Le milieu de la course du levier du tiroir sera la verticale ca, de chaque côté de laquelle oscille le point a, de manière

que l'on a a a' = a a" = 1/2 course du tiroir.

Le milieu b de la course du levier d'excentrique se déterminera en remarquant que la transmission du mouvement circulaire continu de l'excentrique au mouvement circulaire alternatif de son levier s'opère suivant une ligne droite moyenne o b passant par le centre o et le bouton b. Donc, de même que pour le levier du tiroir, la ligne c b sera perpendiculaire à o b, ct on aura : b b' = b  $b'' = \frac{4}{2}$  course d'excentrique.

bb' : a a' :: c b : ca;

course de l'excentrique :

et

$$2bb'=2\frac{aa'\times cb}{ca}$$

Le centre de l'excentrique se trouve sur une circonférence décrite autour du point o comme centre avec bb' pour rayon; et, lorsque le tiroir est au milieu de sa course, si et ef représentent les deux positions milieu du centre de l'excentrique correspondantes, on a : eb = e'b, dont e ef est perpendiculaire à ob.

Ainsi, quand le levier est simple, pour poser l'excentrique et les leviers, on mettra la manivelle à la fin de sa course, et le tiroir au milieu de la sienne; on élevera du centre c une perpendiculaire à A'B' pour avoir la direction du levier du tiroir; on décrira du point c comme centre une circonférence dont le rayon sera cb arbitraire, on mèmera une tangente à cette circonférence par le point o, on joindra le point de contact b avec le point c, par une droite qui donnera la direction du levier de l'excentrique, par le point on élevera une perpendiculaire e c' à o b, et on aura la direction du centre de l'excentrique.

Si l'extremité b du levier (fig. 2) de l'excentrique se trouve au-dessous du centre c et sur la ligne A B, les perpendiculaires c b et e e' sont perpendiculaires à cette ligne, et l'excentrique est à angle droit avec la manivelle.

#### Levier double.

Les positions des points b et  $\beta$  se déterminent comme pour le levier simple; c'est-à-dire que les deux lignes c b et  $c\beta$ 

sont perpendiculaires à o b et o 3.

Il faut que le tiroir arrive au milieu de sa course aux mêmes époques, soit que le crochet d'excentrique engrène dans le bouton δ, ou soit qu'il engrène dans le bouton δ. Pour satisfaire à cette condition, il faut que e e' soit perpendiculaire à la fois à ο δ et ο β, deux ligues concourant au même point, ce qui est impossible. Pour obvier à cet inconvénient, on même εξ' perpendiculaire à ο e.

Dans ce cas, on a:

$$b_{\varepsilon} < b_{\varepsilon}$$
 $b_{\varepsilon'} > b_{\varepsilon'}$ 
comme  $b_{\varepsilon} = b_{\varepsilon'}$ , on a  $b_{\varepsilon} > b_{\varepsilon'}$ .

Ce qui indique que la position milieu du tiroir correspondant à r nesera pas la même que celle correspondant à c'. Le même raisonnement a lieu pour le bouton du bas; etcomme ils sont placés symétriquement, les erreurs sont égales, et les deux positions milieu du tiroir sont les mêmes que pour le bouton du haut. Ces deux positions milieu du tiroir se trouvent de chaque colté de sa position milieu naturelle, et à une dis-

tance égale à 
$$\frac{e_{\varepsilon} \times ca}{ch}$$
 de cette dernière.

Il en résulte pour la marche en avant, avance du tiroir, et pour sa marche en arrière, retard, et ce, lorsque la manivelle et l'excentrique sont dans les positions relatives représentées (fig. 3). Si le centre s de l'excentrique, au lieu d'être au-dessus, était au-dessous, le contraire aurait lieu.

Ajoutons à cela : pour la marche en avant, lorsque le centre de l'excentrique marche devant la manivelle, le crochet d'excentrique doit prendre dans le bouton du haut. Lorsque le centre de l'excentrique marche derrière la manivelle, le crochet d'excentrique doit prendre dans le bouton du bas.

La longueur de la barre d'excentrique se déterminera en faisant l'épure comme si le levier était simple, c'est-àdire, en déterminant les deux points e et b par la méthode

du levier simple.

Ainsi, avec le levier simple, il faut deux excentriques dont les centres soient opposés, afin que leurs efforts soient égaux et contraires; ou bien il faut une seule excentrique mobile sur l'essieu coudé, et pouvant y occuper deux positions égales et opposées.

Avec le levier double, il n'y a qu'une seule excentrique,

et le crochet est double.

Pour les deux leviers, les crochets sont munis d'allonges en forme de V, qui doivent embrasser le bouton, ou à volonté dans quelque position qu'il se trouve.

## 3º Tuyau d'arrivée de la vapeur.

Connaissant la section maxima des lumières, on aura celle du tuyau d'arrivée de la vapeur en augmentant cette dernière de 4/5 pour compenser les coudes et le refroidissement possible.

Section du tuyau pour un cylindre seul.

$$\begin{array}{c}
0.785 \ d^2 = 1.2 \times 0.2 \ r^2 \\
d^2 = 0.505 \ r^2 \\
d = 0.55 \ r
\end{array}$$

Si on n'augmente pas la section, ce qui n'est pas indispensable, on aura en nombres ronds :

diamètre du tuyau d'arrivée pour un cylindre = 0.5 r.

Section pour deux cylindres.

diamètre du tuyau d'arrivée pour 2 cylindres = 0.75 r

### 4º Tuyau d'injection dans la cheminée.

Dans le mouvement ordinaire des pistons et tiroirs, lorsque le piston est arrivé au bout de sa course, toutes les communications sont fermées par le tiroir; puis, quand le piston reprend son mouvement en sens contraire, le tiroir onvre les lumières, et, d'une part, il arrive de le vapeur dans le cylindre, de l'autre, il en sort qui se rend à la cheminée. Ce second effet se divise en deux distincts pour les machines sans détente.

1º La vapeur, qui était soumise à une pression de quatre atmosphàres, se dilate jusqu'à tomps que sa pression soit devenue égale à celle de l'air, et cette dilatation se fait d'autant plus promptement que les orifices d'écoulement sont plus considérables; 2º la vapeur, une fois amenée à la pression atmosphérique dans le cylindre, n'en sort plus que par le refoulement qu'opère sur elle la marche du piston; la résistance qu'elle oppose à cette marche, est d'autant plus faible que les orifices d'écoulement sont plus considérables.

De ces deux essets, nous concluons que la section d'éconlement des cylindres à la cheminée doit être la plus grande

possible.

L'effet de la dilatation de la vapeur devant se produire plutôt avant qu'après le moment où le piston commence à prendre son mouvement en sens contraire, cela parce que la résistance qu'oppose la vapeur restante à ce mouvement, est d'antant plus forte que la pression est plus élevée, il est bon d'ouveir la communication avant qu'il ne soit arrivé à la fin de sa course. On parvient à ce résultat en donnant ce qu'on appelle de l'avance au tiroir, c'est-à-dire en le faisant arriver au milieu de sa course avant que le piston ne soit à la fin de la sienne.

Une avance de tiroir trop considérable a pour inconvénient de faire marcher le piston à contre vapeur pendant une

partie de sa course.

Entre le retardet l'avance trop prononcée du tiroir, il y a nne moyenne à laquelle correspond le maximum d'effet utile de la vapeur; c'est la recherche de cette moyenne qui a été la base des expériences à la fois utiles et intéressantes de MM. Flachat et Pétict sur les machines du chemin de fer de Saint-Germain et Versailles ( rive droite).

Suivant ces ingénieurs, avec une avance de 25º à l'excen-

trique sur sa position normale ordinaire, le travail théorique de la vapeur se trouve augmenté de 8 p. 100 en moyenne; si, à l'avance, on ajoute un recouverment etterieur des lumières, égal aux <sup>2</sup>/<sub>3</sub> de cette avance mesurée sur la plate-forme du tiroir, le travail théorique est augmenté d'au moins 15 p. 100.

L'effet du récouvrement extérieur du tiroir est d'empècher la vapeur de la chaudière d'arriver dans le cylindre du côté opposé au mouvement avant que le piston ne soit à la fin de sa course. En faisant le recouvrement total, il n'entre pas de contre-vapeur pendant toute la fin de la course; en le faisant nul, il en entre, au contraire, pendant tout le temps

de l'avance. La planche IX représente ces différents cas ;
Fig. 1, 2, 5, sans avance ni recouvrement.

Fig. 4, avance sans recouvrement.

Fig. 5, avance et recouvrement des 2/3.

Revenons au tuyau d'injection.

Si, d'une part, l'accroissement de section des orifices d'écoulement de la vapeur des cylindres à la cheminée diminue la résistance contre les pistons, et augmente, par conséquent, le travail utilisé; de l'autre, cet accroissement de section diminue la vitesse d'injection de la vapeur dans la cheminée, et ralentit le tirage du foyer, effet dont le résultat est une combustion moins vive, d'où une production de vapeur moindre dens un temps donné.

Il suit de là que quand on élargit le tuyau d'injection, la pression contraîre au mouvement du piston diminuant, on pout augmenter le poids de la charge à remorquer; mais alors, il y a diminution de vitesse, la production de vapeur étant moindre par suite de la combustion moins vive. Quand, au contraire, on rétrécit le tuyau d'injection, la pression contraire au mouvement du piston augmentant, la charge remòrquée diminue, mais, en revanche, la vitesse augmente, parce que le tirage de la cheminée est plus considérable. Comme dans ce second cas l'augmentation de tirage augmente aussi la dépense en combustible, il en résulte que le travail produit coûte toujours plus que dans le premier.

Cette variation dans les dimensions de l'orifice du tuyau d'injection dans la cheminée conduit à la recherche d'un tuyau à section variable. On peut arriver à ce résultat, en plaçant dans le tuyau ayant un diamètre maximum et formant le tronc de cône, un bouchon en tôle doublement conique et pouvant s'élever ou s'abaisser à volonté, à la main. Le diamètre à la base intermédiaire serait tel que la différence de section à l'orifice d'écoulement fût égale à la section minima que cet orifice doit ayoir. Suivant la hauteur de ce bouchon dans le tuyau d'injection, la vitesse d'écoulement de la vapeur sera grande on faible, et par suite le tirage et la vaporisation.

Il paraltrait que M. Guyonneau de Pambour a fait des expériences avec des tuyaux d'injection à section variable et qu'il aurait reconnu qu'il y a un diamètre couveauble de ce tuyau pour chaque machine, correspondant au maximum

Il doit en être, en effet, ainsi, parce que le tirage dépend des cinq quantités :

Surface de la grille; Section des tubes de circulation dans la chaudière; Section des cylindres à vapeur; Section du tuyau d'injection; Section de la cheminée.

Or, en admettant que l'on se donne quatre de ces quantités arbitrairement, il y aura toujours la cinquième qu'il faut déterminer par le calcul ou l'expérience. Le calcul a pour graves inconvenients de nécessiter une foule d'hypothèses sur des résultats que l'on ne connaît pas; aussi, ne nous semble-t-il pas heureusement applicable ici. Pour cette raison, nous n'indiquerons pas le diamètre au sommet du tnyau d'injection, nous dirons seulement que son diamètre à la base doit être au moins égal à celui du tuyau d'arrivée pour un cylindre, c'est-à-dire 0.5 r. A ce sujet nous dirons quelques mots sur un appareil qu'emploient certains constructeurs pour diminuer à volonte le tirage dans les machines . et dont le grand vice est de ne pas diminuer la résistance opposée au mouvement du piston, tout en diminuant son influence sur la combustion. Cet appareil consiste en une petite porte placée dans la boîte à fumée, et mobile à la main. Quand le tirage est trop fort, on ouvre cette porte. et alors il entre de l'air qui remplace dans la cheminée une partie de celui qui passe par le foyer, et diminue ainsi l'appel opéré sur ce dernier.

Cet appareil, si on l'emploie très-rarement, peut être préférable à celui que nous avons proposé plus haut, parce qu'il s'exéctie plus commodèment, et que, dans ce cas, l'économie n'est pas à rechercher; mais si une machine est destinée à remorquer des charges variables, à des vitesses différentes, et cela souvent, il est de toute importance de lui substituer le premier, ou celni représenté fig. 15, 14 et 15, Pl. XVIII.

\$ 5. - Chaudière à vapeur.

Dans la vaporisation, il se produit trois effets:

2º La chaleur produite par sa combustion traverse les parois du foyer et des canaux de circulation de la fumée;

3º L'eau contenue dans la chaudière entre en ébullition.
Nous avons dit plus heut que 1 kilog. de coke, produisant 7000 unités de chaleur, pouvait vaporiser au maximum.

théoriquement,  $\frac{7000}{650}$  = 10.k. 80 d'eau. Pour arriver à

ce nombre, en pratique, il faudrait que l'eau entrât dans la chaudière en sens inverse de la fumée, afin que la température de cette dernière sortant des tubes soit égale à celle de l'eau entrant dans la chaudière, ce qui n'est pas praticable dans les locomotives actuelles. Le maximum d'économie que l'ou puisse atteindre, c'est de perdre la famée à 150° au minimum, pour 4 atmosphères de pression intérieure correspondant à 145° pour température de l'eau. Dans ce cas, en admettant 18 mètres c. d'air froid employé par kilog, de coke brûlé, la chaleur emportée dans la cheminée par kilog, de coke pet s'et la chaleur emportée dans la cheminée par kilog, de coke, est : 2½k. × 0.262 × 150 = 945 unités de chaleur, et le maximum de vapeur donnée théoriquement par 1 kilog, de coke, est 9 k. 50.

D'après les formules du travail trouvées précédemment,

si on fait :  $\frac{n p}{3600} = 1$  kilog., on trouve que le travait

théorique de 1 kilog. vapeur à 4 atmosphères, est ;

10 A détente au 1/4 :

 $5.46 \times 1.385 \times 3600 = 27400 \text{ kilogrammètres}$ .

#### 2º Sans détente :

 $5.46 \times 0.75 \times 3600 = 14787$  kilogrammètres.

D'où résulte que le travail théorique maximum de 1 kilog. de coke dans les locomotives , à 4 atmosphères , est :

27400 × 9.30 = 255000 kilogrammètres.

2º Sans détente :

14787 × 9.50 = 157500 kilogrammètres.

Tels sont les nombres dont on doit tendre à se rapprocher, bien que jamais on ne soit destiné à y arriver, le travail absorbé par le tirage de la cheminée et les frottements de la machine ne pouvant s'annuler complètement.

D'autre part, afin de retirer du combustible assez de chaleur pour que la température de la fumée entrant dans la cheminée ne dépasse par 150°, il faut une surface de chauffe énorme, comme on a pu s'en convaincre en lisant le tableau que nous avons donné lors de la vaporisation.

Aujourd'hui, on en est à consommer 24 kilog. de coke par mètre quarré de surface de chause réduite, donnant pour cela, au maximum, 100 kilog de vapeur utile; d'où résulte que 1 kilog, de coke ne donne que:

### 10 A détente :

2º Sans détente :

$$\frac{100}{94} \times 14787 = 61500 \text{ kilogrammètres.}$$

c'est-à-dire moins de moitié que ce qu'il possède réellement.

Dans ce cas, le rapport entre la surface de chauffe des tu-

Dans ce cas, le rapport entre la surface de chaune des tu bes et celle de la boîte à feu est comme 9 . 1.

Une question assez grave se présente ici :

Pour tirer un plus grand effet utile du combustible, estce la surface de chausse rayonnante qu'il faut augmenter, ou la surface de chausse par contact? Si on augmente la surface de la caisse à feu, la quantité de coke brûlé devant rester constante, il faut de toute nécessité l'allonger, la largeur étant maxima, ce qui, du reste, ne présente d'incouvenient que d'allonger la machine, écarter les roues et allonger la grille.

Si, au contraire, on augmente la surface des tubes, alors c'est la vois qu'il faut élargir, car, dans les machine actrelles, la surface de chauffe des tubes est toujours maxima, de quelque peu de vapeur qu'on ait besoin, parce que s'il s'en produit trop, rien n'est plus simple que de diminuer le

tirage en agrandissant l'orifice du tuyau d'injection.

Ne pouvant nous pronoucer, faute d'expériences suffisantes sur la matière, à savoir lequel des deux moyens ci-dessus on doit employer, nous n'envisagerons ici qu'un seul cas, celui de l'angmentation de surface des tubes, l'autre ne présentant qu'un intérêt très-secondaire dans la question fondamentale, le prix d'établissement, et pouvant se résoudre facilement sous ce dernier rapport, dans le cas où on serait tenté de l'appliquer.

Une chaudière de locomotive se divise en 4 parties distinctes :

1º La grille ;

2º La caisse à feu ;

5º Les tubes et la chaudière cylindrique;

40 La cheminée.

1º Grille.

A quantités égales de combustible brûlé dans le même temps, la quantité d'air employé à la combustion est d'autant plus petite que la grille est plus petite, cela parce que la hauteur du combustible sur la grille étant plus grande, le contact de l'air et de charbou en feu a lieu pendant plus longtemps. Il suit de là que, théoriquement, le travail à dépeuser est moindre pour une petite grille que pour une grande; en est-il autrement praiquement? les frottements ne sont-ils pas augmentés dans le rapport de l'économie d'air ? C'est ce qu'on ne peut dire, toujours faute d'expériences.

Quel que soit le résultat probable, les grandes grilles entraînaut avec elles une plus grande consommation d'air, d'où une diffèrence de température moindre dans les tubes, et, en outre, une plus grande dimension de caisse à feu, quelquefois inutile; on peut conclure qu'il faut donner aux grilles des dimensions minima.

On est arrivé abjourd'hui à brûler facilement 5 kilog, de coke par décimètre quarré de surface de grille et par heure, en donnant au combustible une hauteur de 0<sup>m</sup>. 50 à 0<sup>m</sup>. 60 au-dessus de la grille.

Sans prédire si ce chiffre sera plus tard dépassé, nous croyons qu'il est bon de calculer les surfaces de grilles sur cette donnée.

Dans le cas où la caisse à feu suit les dimensions de la grille, cette dernière a pour largeur le diamètre de la chaudière cylindrique, que nous appellerons A parce qu'il sert de terme de comparaison pour toutes les parties qui nous restent maintenant à étudier. Pour avoir la longueur de la grille, la quantité de coke brûlé par décimètre quarré de surface de grille et par heure étant 5 kilog., on a :

longueur de la grille 
$$\times \Delta = \frac{P'}{500}$$

P'étant la quantité de coke brûlée par heure, et 500 celle par mètre quarre de surface de grille dans le même temps.

d'où : longueur = 
$$\frac{}{500 \Delta}$$

2º Caisse à feu.

La largeur de la caisse à feu est, comme celle de la grille, gale au diamètre de la chaudière cylindrique ou \(\Delta\); sa hauteur, qui se compose de la hauteur du combustible sur la grille, plus la hauteur réservée aux tubes, s'obtient par les considérations suivantes;

4º L'eau ue s'élère jamais, dans la chaudière, au-delà des 0.75 de son diamètre, sans quoi une trop grande quantité de cette dernière est emportée en suspension par la vapeur qui se rend aux cylindres; or, il faut 10 centimètres environ de distance entre le dessus de la surface de chauffe et le niveau de l'eau, pour n'avoir pas à craindre le découvrement de la première par suite d'une évaporation trop considérable par rapport à l'alimentation. Reste 0.65 Δ environ pour hauteur de la caisse à fœu au-dessus du combustible, ce dernier devant avoir de 0m, 50 à 0m, 60 au-dessus

de la grille , on donne 0.5  $\Delta$  de haut à la capacité du foyer; ce qui fait en total :

Hauteur de la caisse à feu :

$$= (0.65 + 0.5) \Delta = 1.15 \Delta.$$

Quant à la longueur, elle dépend complètement du rapport que l'on adopte entre les surfaces de chausse directe et de chausse par contact. Si nous appelons m ce rapport, S la surface des tubes, et l la longueur de la caisse à seu, on a :

Surface de la caisse à feu :

$$l(\Delta + 2.5 \Delta) + 2 \Delta \times 1.15 \Delta$$

et, rapport entre les surfaces :

$$l \times 3.5 \Delta + 2.5 \Delta^2 = \frac{S}{m}$$

d'où :

$$l = \frac{S}{3.5 m \Delta} - 0.7 \Delta$$

Comme on le voit, les dimensions de la caisse à feu se trouvent indépendantes de celles de la grille. Ce résultat, quoique contraire à ce qui se fait généralement, est indispensable pour satisfaire en même temps aux deux conditions de surface de grille minima et de rapport m arbitraire entre les surfaces de chausse. Cette indétermination de m est d'une frès-grande importance, en ce qu'elle pourra conduire par la suite à la détermination de la largeur de voie la plus convenable, par une simple équation.

L'emploi des tubes, comme surface de chausse dans les locomotives, est basé sur le principe suivant :

La somme des circonferences d'un nombre quelconque de cercles, égalant ensemble une surface donnée, est d'autant plus grande que le nombre des cercles composants est plus considérable.

En effet, soient D et d les diamètres de deux cercles, pour lesquels on a :

n surf. D = S n' surf. d = Sn surf. D = n' surf. d.

et surf. 
$$D = \frac{n'}{n}$$
 surf.  $d$ .

On aura, d'après les principes de la géométrie élémentaire:

50 Circ. 
$$d = \sqrt{\frac{\text{surf. } d}{\text{surf. } D}} \times \text{circ. } D$$

6° Circ. 
$$d = V \frac{n}{n' \times \text{circ. D}}$$

70 n' circ. 
$$d = \sqrt{n n'} \times \text{circ. } D$$

Soit: 
$$n=1$$
, surf.  $D=S$ 

et 
$$n'$$
 circ.  $d = \sqrt{n'}$  circ. D

100

n' circ. d = somme des circonférences de cercles composants, dont nous déduisons:

prop

| La longueur du périmètre total des cercles composants est<br>proportionnelle à la racine quarrée de leur nombre; ainsi on a : |                                                              |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Nombre des cercles composants.                                                                                                | Longueurs correspondantes<br>de la somme des circonférences. |  |  |  |
| 1                                                                                                                             | . 1                                                          |  |  |  |
| 4                                                                                                                             | . 2                                                          |  |  |  |
| 9                                                                                                                             | 5                                                            |  |  |  |
| 16                                                                                                                            | 4                                                            |  |  |  |
| 25                                                                                                                            | 5                                                            |  |  |  |
| 36                                                                                                                            | 6                                                            |  |  |  |
| 49                                                                                                                            | 7                                                            |  |  |  |
| 64                                                                                                                            | 8                                                            |  |  |  |
| 04                                                                                                                            |                                                              |  |  |  |

10

La surface de chause d'un tube est égale à sa circonsérrence multiplée par sa longueur; donc, pour une même section d'écoulement, la surface de chausse est d'autant plus grande que le nombre des tabes est plus considérable. Il résulte de là que, puisqu'il faut donner aux tubés le plus de surface de chause possible, leur nombre doit être le plus grand et par conséquent leur diamètre le plus petit possible; la section d'écoulement étant constante pour une valeur donnée de .

La distance la plus rapprochée que l'on puisse mettre entre deux tubes est la moitié de leur diamètre; alors, pour que la perte d'espace soit minima, la place occupée par un tube est un hexagone régulier dont le diamètre intérieur est égal à 1.5 fois celui du tube; la surface d'un hexagone régulier est égale à 0.875 du quarré du diamètre intérieur, lequel étant égal à (1.5) 2 d = 2.25 d 2, donne pour valeur de la surface de l'hexagone occupée par un tube en fonction de son diamètre:

$$0.875 \times 2.25 d^2 = 1.97 d^2$$

que l'on peut porter à  $2 d^2$  au moins, si on a égard aux pertes de surfaces provenant des contours de la chaudière.

La section de la chaudière cylindrique est  $0.785 \, \Delta^+$ ; les tubes partent de 40 centimètres environ au-dessus du fond, afin que les dépôts ne les recouvrent pas, ce qui les exposerait à être brûlés, et montent jusqu'à 0.65 du diamètre. Si on ealcule, d'après cela , la surface qui les contient, on trouve qu'elle est égale à  $0.50 \, \Delta^2$ ; on obtient alors leur nombre , en posant :

Nombre des tabes N = 
$$\frac{0.50 \Delta^2}{2 d^2}$$
 = 0.25  $\frac{\Delta^2}{d^2}$ 

Ordinairement on met un espace de 10 centimètres entre la caisse à feu et son envoloppe correspondant à  $1_{(0}$   $\Delta$ ; alors la longueur des tubes est égale à 2.1  $\Delta$ ,  $\Delta$  étant égal à 5  $\tau$ .

La surface de chausse des tubes se trouve être dans ce cas :

$$S = 3.1416 d \times N \times 2.1 \Delta = 1.65 \frac{\Delta^3}{d}$$

et la longueur de la caisse à feu :

$$l = \frac{S}{3.3 \, m \, \Delta} - 0.7 \, \Delta = \frac{4.65 \, \Delta^3}{3.5 \, m \, \Delta} - 7.0 \, \Delta = \frac{0.5 \, \Delta^2}{m \, d} - 0.7 \, \Delta$$

$$A^0 \quad Cheminée.$$

Toute la question de la cheminée se résume dans la détermination de son diamètre, sa longueur étant déterminée par la hauteur des voûtes que les machines ont à traverser. Malgré cela, la longueur de la cheminée n'est pas sans importance, car c'est pendant le trajet que parcourt la vapeur dans cette dernière , que se produit le tirage ; au-dela , s'il y a appel, c'est l'air extérieur qui afflue en dessous. Il est donc bon de ne pas faire les cheminées trop courtes : 2 mètres est la hauteur que l'on donne assez généralement; en dimensions proportionnelles cette hauteur correspond à 2 A. mais n'est pas rigoureuse.

Quant au diamètre, comme nous l'avons dit, lors da tuyau d'injection, les hypothèses que l'on est oblige de faire sur la consommation d'air , les frottements et la température de la cheminée mettent dans l'impossibilité d'appliquer avec succès le calcul à la détermination des diamètres rigoureux de ces deux parties. Tout ce qu'on peut dire sur l'action de la vapeur injectée dans la cheminée , c'est qu'en se dilatant elle forme comme un piston qui s'élève en sens contraire de la pression atmosphérique et maintient à la pression H'" l'espace au-dessous pour produire l'appel de l'air brûlé.

Plus le diamètre de la cheminée est petit, plus grande est la vitesse à son intérieur, et plus grand est le travail dépensé pour produire le tirage, parce que la pression génératrice de l'écoulement est proportionnelle à cette vitesse; mais, d'autre part, plus grand est le diamètre de la cheminée , plus faible est l'action de la vapeur dilatée contre l'atmosphère. Il faudrait trouver le point où cette dilatation étant maxima et le diamètre du tuyan d'injection maximum , le tirage est encore suffisant ; il faudrait pour cela faire des expériences nonsenlement avec des tuyaux d'injection à sections variables . mais encore avec des cheminées à sections aussi variables.

C'est en vain que nous avons essayé d'établir des équations pour arriver à un résultat satisfaisant, ce que nous avons dit à l'article combustion est, ce nous semble, ce qu'il y a de possible en calcul sur ce sujet , l'expérience doit faire le reste.

S 6. - Appareils de sureté et d'alimentation.

1º Soupapes de sûreté.

Les diamètres des soupapes de sûreté sont déterminés d'après la quantité de vapeur que les chaudières sont destinées à produire dans un temps donné.

D'après co, soit P la quantité maxima de vapeur que peut donner 1 mètre de surface de chausse réduite dans une seconde, n le nombre de mètres quarrès de cette dernière; il saut que la soupape, soulevée, laisse échapper toute la vapeur produite pendant le même temps, pour que la pression n'augmente pas dans la chaudière, résultat dont l'este serait de déformer cette dernière ou de la faire éclater. La pression atmosphérique étant 0<sup>m</sup>.76, et celle dans la chaudière h, h — 0.76 est la pression génératrice de la vitesse v d'écoulement de la vapeur à travers la soupape.

Or, pour l'écoulement des fluides, on a :

Hétant la hauteur d'une colonne du fluide équivalente à la différence des pressions intérieure et extérieure; si d'est le poids du mètre cube de la vapeur qui s'écoule à la pression h, celui du mêtre cube de mercure étant 13590 kilog, et D' le diamètre de la soupape de sûreté, on a:

$$0.785 \text{ D}'^2 \times d \times H = 15590 \text{ (} h - 0.76 \text{)} 0.785 \text{ D}'^2$$

d'où: 
$$H = \frac{15590 (h - 0.76)}{d}$$

$$V_{\text{10.02}} = \frac{15590 (h - 0.76)}{d}$$

Soit V le volume à la pression h de la vapeur produite par ", on a :

$$0.65 \ v \times 0.785 \ D'^2 = V$$

0.65 étant le coefficient de la dépense en mince paroi.

d'où: 
$$D^{r2} = \frac{V}{0.65 \times 0.785 V_{19.62} \frac{13590 (h - 0.76)}{d}}$$

Nous avons dit qu'on produisait en moyenne aujourd'hui, pour surface de tubes égale à 9 fois la surface de la caisse à feu, 120 kilog. de vapeur par heure et par mêtre quarré de surface de chauffe réduite. Cette quantité peut être portée bien au-delà; et, comme le diamètre des soupapes de sêreté doit être déterminé d'après la production maxima, nous supposerons que la production possible de vapeur par mêtre quarré de surface de chauffe exprimée en surface de

chausse directe, est de 500 k. par heure. Alors 
$$\frac{n \times 500 \text{k.}}{3600}$$

représente la quantité maxima de vapeur produite par seconde. h étant 4 atmosphères, on a:

$$V = \frac{n \times 500}{5600} 0 \text{ m. c. } 477 = 0.0665 n$$

$$d'ou: D'^{2} = \frac{0.0665 n}{0.65 \times 0.785 V_{19.62 \times \frac{15590 \times 2.2}{2.40}}}$$

Pour appliquer cette formule à tous les rapports entre la surface de chausse par contact et la surface de chausse directe, nous remarquerons que 1 mètre quarre de surface de chausse

2 m. q. 5 de surface de chausse totale, d'où n est la même chose que 2.5 n', n' étant la surface de chausse totale; on en

déduit

$$n = \frac{n'}{2.5}$$

et: D' = 0.0156

$$V_{\frac{n'}{2.5}} = 0.01 \ V_{n'}$$

#### 20 Manomètre.

Le manomètre, ou mesure de la pression intérieure, est basé sur ce principe, que les volumes du gaz sont en raison inverse des pressions et proportionnels aux températures.

Soit be (Pl. III, fig. 4) un eylindre d'air renfermé dans un tube bouché en creourbé inférieurement et rempli de mercure dans les deux branches, à la même hauleur a b, sons la pression 0º .76 de mercure, et à f° du thermomètre centigrade; H la hauleur bc.

Pour avoir ce volume à une pression h' et une température t', les sections de la colonne étant constantes, on posera :

$$H' = H \frac{h}{h'} \times \frac{1 + 0.00375 \ t'}{1 + 0.00375 \ t}$$

Si s est la section bb' et S la section aa' dans la colonne à côté, le mercure a monté dans la branche bc d'une hauteur égale à H-H', et a baissé dans la branche ad d'une hauteur

egale à S (H-H'); la différence de niveau entre

les deux branches est donc :  $(H - H')\left(1 + \frac{S}{s}\right)$ . Cette

hanteur de la colonne de mercure a un certain poids qui diminue d'autant la pression exercés aur la colonne b c : d'oùrésulte que le manomètre n'indique que la différence de deux pressions. Si  $h_i$  représente la pression réelle dans la chaudière , on a :

$$h_i = h' + (H - H') \left( 1 + \frac{S}{s} \right)$$

Machines Locomotives.

d'où on tire :

$$h' = h_1 - (H - H') \left(1 + \frac{S}{s}\right)$$

et: H' = H 
$$\frac{\hbar (1 + 0.00575 t')}{\left(\hbar_t - (H - H')\left(1 + \frac{S}{s}\right)\right)(1 + 0.00575t)}$$

Dans la graduation du manomètre, on suppose en pratique:

$$t=t', h=0\,\mathrm{m.76} \quad S=\infty$$

ce qui réduit la valeur de H', à :

$$H' = H \frac{0.76}{h_1 - H + H'}$$

d'où: 
$$H' h_1 - H' H + H'^2 = 0.76 H$$
  
 $H'^2 + H' (h_1 - H) - 0.76 H = 0$ 

et: H' = 
$$-\frac{h_1 - H}{2} \pm \sqrt{\frac{(h_1 - H)^2}{4} + 0.76H}$$

pour différentes valeurs données à  $h_i$  ou à des valeurs correspondantes de H  $\dot{}$ .

# 20 APPAREILS D'ALIMENTATION.

Diamètre des pistons des pompes.

La vitesse des pistons des pompes est la même que celle des pistons à vapeur. La quantité d'eau qu'ils doivent fournir chacun est à la quantité de vapeur utilisée en poids : 144:30, c'est-à-dire 1.6 de cette dernière. Le voludé 4 1 k. de vapeur à quatre a tamosphéres étant 0.477 et celui de 1 k. eau 0 m. c. 001, à dépenses egales, la section des cylières devrait être 477 fois celle d'une des deux pompes; mais comme la dépense des pompes, en poids, est 0.0016, la surface

des deux pistons à vapeur sera seulement  $\frac{477}{1.6}$  = 297.5 fois celle d'un des pistons des pompes.

On aura alors :

 $297.5 \times 0.785 d^2 = 2 \times 0.785 D^2 = 2 \times 0.785 \times (1.75)^2 r^2$ 

d'où: d = 0.082 D = 0.145 r

en nombres ronds : d = 0.15 r.

\$ 7. - Largeur de la voie.

La largeur de la voie est la distance transversale minimo entre les milieux des deux roues. Or, la distance intérieure minima entre les roues est au moins égale à la largeur de l'eureloppe de la caisse à feu ou 1.2 Δ. L'épaisseur des roues, qui varie entre 10 et 35 cantimètres, peut Giro comptée en moyenne comme 0.1 Δ; sjoutant 0.05 Δ de chaque côté pour le jeu , i vient.

Largeur de la voie =  $(1.2 + 0.1 + 2 \times 0.05) \Delta = 1.4 \Delta$ 

# RÉSUMÉ.

Rassemblant tous les résultats obtenus ci-dessus sur les dimensions proportionnelles des parties principales d'une locomotive, nous formerons le tableau suivant.

TABLEAU des dimensions proportionnelles des parties principales qui composent une locomotive.

|                                                                                         | EN FO                          | NCTION                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| NATURE DES PARTIES.                                                                     | du rayon de<br>l'essieu coudé. | du diamètre<br>de la chaudière<br>cylindrique, |
| Rayon de l'essieu coudé                                                                 | r                              | 0.2 A                                          |
| Diamètre des roues motrices pou<br>grandes vitesses.                                    | . 10 r                         | 2 Δ                                            |
| Diamètre des roues motrices pou<br>moyennes vitesses<br>Diamètre des roues motrices pou | . 8.r                          | 1.6 A                                          |
| petites vitesses                                                                        | 6.66 r                         | 1.33 Δ                                         |
| Longueur des bielles.                                                                   | 5 r                            | Δ                                              |
| Id. des entretoises.                                                                    | 10 r                           | 2 A                                            |
| Id. des guides                                                                          | 3 r                            | 0.6 A                                          |
| Diamètre des cylindres à vapeu                                                          |                                | 0.35 Δ                                         |
| Longueur des lumières                                                                   |                                | 0.2 A                                          |
| Largeur des lumières.                                                                   | 0.27                           | 0.04 A                                         |
| Diam. des tuyaux d'arrivée de la vapeu                                                  |                                |                                                |
| 1º pour les deux cylindre                                                               | 8. 0.75 r                      | 0.15 A                                         |
| 2º pour un seul cylindre.                                                               | 0.5 r                          | 0.10 A                                         |
| Diam, du tuyau d'injection dans la cher                                                 | n. indéterminé                 |                                                |
| Largeur de la grille du foyer.                                                          | o Sr                           | P'                                             |
| Longueur id.                                                                            | 2.500+                         | 500 A                                          |
| Largeur de la caisse à feu                                                              | . 5 r                          | . Δ                                            |
| Hauteur id.                                                                             | 5.75 r                         | 1.15 △                                         |
| Longueur id.                                                                            |                                | $\frac{0.5\Delta^2}{m d} = 0.7\Delta$          |
| Nombre des tubes                                                                        | $6.25 \frac{r^2}{d^2}$         | $0.25 \frac{\Delta^2}{d^2}$                    |
| Surface de chauffe directe                                                              | . "                            | 1.65 A3                                        |
| Surface de chauffe par contac                                                           | et.                            | $1.65 \frac{\Delta^3}{d}$                      |
| Diamètre de la cheminée.                                                                | . 1.75r                        | 0.35 Δ                                         |
| Diamètre des soupapes de sûret                                                          |                                |                                                |
| Diam. des pistons des pompes alime                                                      | 0.45 r                         | 0.03 A                                         |

ARTICLE II. — APPLICATION DES FORMULES OBTE-NUES DANS LES ARTICLES PRÉCÉDENTS, A QUELQUES CAS PARTICULIERS.

Dans les locomotives actuelles, la consommation en combustible est de 500 k. par heure, la surface totale de la grille ayant la même section horizontale que la caisse à feu, et la largeur de la voic étant environ de 4<sup>m</sup>. 50. Conservant la dépense 500 kilog. et le rapport de section entre la grille et la caisse à feu, nous allons déterminer les effets utiles relatifs pour différentes largeurs de voie, et, parlant, l'économie que chacune d'elles peut présenter.

A cet effet, nous considérerons les 6 valeurs suivantes de A. diamètre de la chaudière cylindrique :

donnant pour valeur de r, rayon de l'essieu coudé :

0m.20, 0m.22, 0m.24, 0m.26, 0m.28, 0m.30

Nous considérerons en outre le seul cas où le diamètre des tubes d'est de 4 centimètres.

§ 1er. — Détermination des dimensions des différentes parties.

1º Largeur de la voie.

Nous avons trouvé :

Largeur de la voie = 1.4 A

d'où:

1m.40, 1m.54, 1m.68, 1m.82, 1m.96, 2m.10

## 20 Diamètre des roues motrices.

1º Grandes vitesses . . . . . . 10 r on 2  $\Delta$  5º Vitesses moyennes . . . . 8 r 1.6  $\Delta$ 

3º Petites vitesses. . . . . . 6.66 r 1.55 Δ

#### d'où:

1º 2m., 2m.20, 2m.40, 2m.60, 2m.80, 5m.00 2º 1.60, 1m.76, 1m.92, 2m.08, 2m.24, 2m.40

50 1,55, 1m.46, 1m.60, 1m.73, 1m.86, 2m.00

#### 30 Longueur des bielles.

5 r ou A

1m. 1m.10, 1m.20, 1m.30, 1m.40, 1m.50

4º Longueurs des entretoises et de la chaudière cylindrique.

10 r ou 2 A

2m 2m.20, 2m.40, 2m.60, 2m.80, 3m.

5º Longueurs des guides.

3 r ou 0.6 A

Om.60, Om.66, Om.72, Om.78, Om,84, Om.90
6º Diamètres des cylindres à vapeur.

4.75 r ou 0.55 A

Om. 350, Om. 385, Om. 420, Om. 455, Om. 490, Om. 525

7º Longueurs des lumières des tiroirs.

r ou 0.2 Δ 0m.20, 0m.22, 0m.24, 0m.26, 0m.28, 0m.30 8° Largeur des lumières des tiroirs.

0.2 r ou 0.04 A

0m.040, 0m.044, 0m.048, 0m.052, 0m.056, 0m.060

9º Diamètres du tuyau d'arrivée de la vapeur pour les deux cylindres.

0.75 r ou 0.15 A

Om.150, Om.165, Om.180, Om.195, Om.210, Om.225

10º Diamètres du tuyau d'arrivée de la vapeur pour un cylindre.

0.5 r ou 0.1 A

0m.10, 0m.11, 0m.12, 0m.13, 0m.14, 0m.15

11º Largeur de la grille du foyer et de la caisse à feu.

5 r ou Δ 1<sup>m</sup>, 1<sup>m</sup>.10, 1<sup>m</sup>.20, 1<sup>m</sup>.30, 1<sup>m</sup>.40, 1<sup>m</sup>.50 12º Longueur de la grille du foyer et de la caisse à feu.

1m. 0m.91, 0m.83, 0m.77, 0m.72, 0m.66

43º Hauteur de la caisse à feu.

5.75 r on 1.15  $\Delta$  1m.15, 1m.27, 1m.38, 1m.50, 1m.61, 1m.72

14º Nombre des tubes.

6.25 
$$\frac{r^2}{d^2}$$
 ou 0.25  $\frac{\Delta^2}{d^2}$ 

156, 190, 228, 264, 305, 350

15º Diamètre de la cheminée.

1.75 r ou 0.35 A

Om. 350, Om. 375, Om. 420, Om. 455, Om. 490, Om. 525 16° Diametres des soupapes de sèreté.

 $D' = 0.01 \sqrt{n'}$  n' = surface de chauffe totale.

0m.07, 0m.08, 0m.09, 0m.10, 0m.11, 0m.12

170 Diamètres des pistons des pompes alimentaires.

0.15 r ou 0.03 A

Om.030, Om.033, Om.036, Om.039, Om.042, Om.045

§ 2. — Conséquences du paragraphe précédent.

1º Surface de chauffe directe :

Expression dans laquelle on a :

$$m = \frac{0.5 \Delta^2}{d \ l + 0.7 \ d \Delta}$$
ou: 7.50 9 10.70 12.50 14.50 16.20

l'étant la longueur de la caisse à feu, ce qui donne pour surface de chauffe directe, en remplaçant m par sa valeur :

2º Surface de chauffe par contact :

3º Surface de chauffe totale.

4º Quantité de coke brûlée par heure et par mêtre quarté de surface de chausse totale, en moyenne :

5º Quantité de chaleur passant par heure et par mêtre quarré de surface de chauffe totale, en moyenne:

#### Unités de chaleur.

| 32000 | 28000 | 25000 | 22000 | 19000 | 16500 |  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|

Ceci, en admettant comme exact le dernier tableau que nous avons donné à l'article vaporisation, tableau dont nous avons extrait les nombres ci-dessus.

60 Quantité de chaleur utilisée par kilog, de coke brûlé.

#### Unités de chaleur.

7º Vérification des nombres ci-dessus.

1º Température de la fumée sortant des tubes :

2º Chaleur perdue par kilog. de coke, en supposant 18 m. c. air froid employé à sa combustion:

#### Unités de chaleur.

3º Quantité totale de chaleur donnée par kilog. de coke.

Tous nombres fort rapprochés de 7000 et n'en différant que parce que les quantités de chaleur transmise au liquide ont été déterminées approximativement.

80 Dépense en argent pour une production égale de vapeur, celle pour largeur de voie 1m.54 étant 1.

On déduit de la, que pour une largeur de voie de  $2^m$ . Al pouvant se réduire à 2 mètres pratiquement, la consommation en combustible est diminuée de 1/a. En supposant douze heures de marche par jour et par machine, la consommation en coke étant  $300 \times 12 = 6000$  kilog, pour largeur de voie

= 1 m. 50, ne sera que 0.76 × 6000 = 4550 kilog. pour largeur de voie = 2 mètres. Suivant que le coke reviendra à 50, 75 ou 100 fr. les 1000 kilog., l'économie réalisée par une largeur de voie de 2 mètres sera de 72 fr. 50, 409 fr. ou 443 fr. par machine et par jour.

Les frais résultant de l'augmentation de largenr de la voie ne conviriont-ils pas l'économie que l'on réalisera sur le combustible 2 C'est une question que nons ne pouvons résoudre à priori, et qui est entièrement du domaine des iugénieurs constructeurs.

§ 3. — Comparaison des machines à détente et chauffage de la vapeur avec les machines sans détente ni chauffage de la vapeur.

Nous avons trouvé (Chapitre Ier, art. 5) les formules suivantes du travail à 4 atmosphères de pression initiale ;

$$(0.0055 Q + 0.0066 P) \frac{\pi R}{2 r} v = 5.85 n p.$$

2º Sans détente :

$$(0.0055 Q + 0.0066 P) - \frac{\pi R}{2 r} v = 5.58 n p.$$

Nous avons trouvé en outre (Chapitre Ier, art. 2) que 1 kilog. de vapeur utile coûtait:

Avec chaussage de la vapeur, 780 unités de chaleur.

Sans chaussage de la vapeur, 840 idem.

Soit C la quantité de chaleur passant par heure et par mêtre quarré de surface de chauffe totale, on aura :

Quantité de vapeur utile donnée par heure et par mètre quarré de surface de chausse totale :

1º Sans chauffage de la vapeur 
$$\frac{C}{840} = p$$

Appliquant ces formules aux divers cas envisagés dans les paragraphes précédents, nous aurons :

Travail produit par " pour 500 kilog, de coke brûlé par heure, abstraction faite du travail nécessaire pour produiro le tirage.

10 A détente et chaussage de la vapeur :

$$T_m = 5.85 \ n \frac{C}{780} = 0.0075 \ n \ C$$

$$\Delta = 1^{m} \quad 1^{m}.10 \quad 1^{m}.20 \quad 1^{m}.30 \quad 1^{m}.40 \quad 1^{m}.50$$
 $n = 46.60 \quad 61.10 \quad 77.62 \quad 97.20 \quad 119.80 \quad 146.50$ 
 $C = 52000 \quad 28000 \quad 25000 \quad 22000 \quad 19000 \quad 16500$ 

#### En kilogrammètres :

Tm = 11000 12800 14600 16100 17100 18200 En chevaux:

20 Sans détente ni chaussage de la vapeur :

$$T_m = 5.58 \ n \frac{C}{840} = 0.00426 \ n C$$

En kilogrammètres :

6200 7250 8250 9100 9700 10500

En chevaux:

§ 4. — Poids des machines et charges remorquées.

Nous avons trouvé (Chapitre 1er article 3), pour poids théorique des machines, l'expression suivante :

$$P = 586000 \quad \frac{D^2 r}{R}$$

h étant égal à 41 m. 28

Or , nous avons : 1m.10 4m.20 1m.50 1m.40 1m.50 Pour  $\Delta = 1^{m}$ . 0.4550.525  $D = 0.350 \ 0.385$ 0.420 0.490 $r = 0.20 \quad 0.22$ 0.26 0.300.24 0.28

$$R = \begin{cases} 1^{\circ} - 2.00 & 2.20 & 2.40 & 2.60 & 2.80 & 5.00 \\ 2^{\circ} - 1.60 & 1.76 & 1.92 & 2.08 & 2.24 & 2.40 \\ 3^{\circ} - 1.33 & 1.46 & 1.60 & 1.73 & 1.86 & 2.00 \end{cases}$$

nous en déduisons :

1º Pour grandes vitesses :

 $P = 4750 \, \text{k.} 5720 \, \text{k.} 6800 \, \text{k.} 8000 \, \text{k.} 9250 \, \text{k.} 10700 \, \text{k.}$ 

20 Pour vitesses movennes :

P = 5900k. 7150k. 8500k. 10000k. 11600k. 13300k.

3º Pour petites vitesses :

P = 7150k. 8600k. 10200k. 12000k. 13900k. 16000k.

Pratiquement, les poids des machines dépassent de beaucoup ces résultats théoriques, et bien qu'on ne puisse les déterminer exactement à priori, on ne sera pas loin de la vérité en posant, pour tous les cas:

P=12000 k. 15000 k. 18000 k. 21000 k. 24000 k. 27000 k.

Connaissant P, il nous suffira, pour avoir Q ou la charge remorquée, de résoudre, par rapport à cette inconnue, l'équation:

(0.0055 Q + 0.0066 P) 
$$\frac{\pi R}{2r} v = T_m$$

ce qui donnera :

$$Q = \frac{T_m \times 2r}{\pi R v \times 0.0055} 1.21 P = 116 \frac{T_m r}{R v} - 1.21 P$$

et : 1º Grande vitesse.

$$\frac{r}{R} = 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2.$$

1º Détente et chauffage de la vapeur.

Tm = 11000 12800 14600 16100 17100 18200

$$v = 0.000245 \frac{n p}{D^2}$$

109 n = 46.60 61.10 77.62 97.20 119.80146.50 p = 41.00 36.00 32.00 28.25 24.5021.20  $D = 0.350 \quad 0.385 \quad 0.420 \quad 0.455 \quad 0.490$ 0.525 v = 3m.90 3m.65 3m.47 3m.25 3m.00 2m.75

Ce qui indique, en passant, que le cas le plus favorable pour appliquer la détente correspond à la largeur de voie = 2m.10, dans laquelle la vitesse des pistons est minima, quoique encore très-grande.

#### De là :

O == 50900k. 63800k. 76200k. 89600k. 103000k. 120300k.

Vilesse sur la voic.

1º Par": 
$$v_1 = \frac{\pi R}{2 r} v = \frac{3.1416 \times 5}{2} v = 7.85 v$$

50m.60, 28m.65, 27m.50, 25m.50, 25m.60, 21m.60

2º Par heure, en kilomètres :

Effet utile.

1º En kilogrammètres par ":

7800, 9200, 10400, 11400, 12200, 13000

20 En chevaux :

104. 123, 138, 152, 162, 173.

2º Sans détente ni chauffage de la vapeur :

 $T_m = 6200$ , 7250, 8250, 9100, 9700, 10300

$$v = 0.000085 \frac{n p}{D^2}$$

υ = 1<sup>m</sup>.55, 1<sup>m</sup>.26, 1<sup>m</sup>.20, 1<sup>m</sup>.13, 1<sup>m</sup>.04, 0<sup>m</sup>.95

Machines Locomotives.

TRÉORIE SPÉCIALE

110 THÉOR

Q = 92000 k. 114800 k. 138200 k. 161500 k. 187000 k. 225500 k.

Vitesse sur la voie.

1º Par ":  $v_1 = 7.85 \ v.$ 10m.60, 9m.80, 9m.40, 9m.10, 8m.15, 7m.45.

2º Par heure, en kilomètres :

38.2, 35.3, 54, 32.8, 29.4, 27. Effet utile.

1º En kilogrammetres , par " :

4900, 5600, 6500, 7350, 7650, 8400.

2º En chevaux. :

65, 75, 87, 98, 102, 112.

2º Vitesse moyenne.

 $\frac{\tau}{R} = 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25$ 

1º Détente et chauffage de la vapeur.

 $T_m = 11000, 12800, 14600, 16100, 17100, 18200.$  $v = 3^{m}.90, 3^{m}.65, 5^{m}.47, 3^{m}.25, 3^{m}.00, 2^{m}.75.$ 

de là :

 $Q = 67500 \,\mathrm{k.} \,\,82800 \,\mathrm{k.} \,\,100200 \,\mathrm{k.} \,\,118500 \,\mathrm{k.} \,\,137000 \,\mathrm{k.}$ 

Vilesse sur la voie.

1º Par'': 
$$v_1 = \frac{\pi R}{2 \pi} v = \frac{5.1416 \times 4}{2} v = 6,285 v.$$

24m.50, 25m.00, 21m.80, 20m.40, 18m.80, 17m.50.

2º Par heure, en kilomètres :

88, 83, 78.50, 73.50, 68, 62.30.

Effet utile.

1º En kilogrammètres par ":

8300, 9900, 11000, 12100, 12900, 13800.

20 En chevaux :

111, 132, 146, 161, 172, 184.

2º Sans détente ni chauffage de la vapeur.

 $T_m = 6200, 7250, 8250, 9100, 9700, 10500,$ 

 $v = 1^{\text{m}}.55, 1^{\text{m}}.26, 1^{\text{m}}.20, 1^{\text{m}}.13, 1^{\text{m}}.04, 0^{\text{m}}.95.$ 

de là :

 $Q = 118500 \,\mathrm{k.} \,\, 148800 \,\mathrm{k.} \,\, 178200 \,\mathrm{k.} \,\, 209500 \,\mathrm{k.} \,\, 241000 \,\mathrm{k.}$   $282500 \,\mathrm{k.}$ 

Vitesse sur la voie.

1° Par ":  $v_4 = 6.285 \ v$ .

8m.45, 7m.90, 7m.55, 7m.10, 6m.50, 5m.95.

2º Par heure, en kilomètres :

30.50, 28.50, 27.20, 25.60, 25.40, 21.50.

Effet utile.

1º En kilogrammetres par ":

5000, 5900, 6750, 7400, 7800, 8400.

2º En chevaux :

66.5, 79, 90, 98, 104, 112.

3º Petite vitesse.

 $\frac{7}{B}$  = 0.30, 0.50, 0.50, 0.30, 0.50, 0.50.

10 Détente et chauffage de la vapeur.

 $T_m = 11000, 12800, 14600, 16100, 17100, 18200.$ v = 5.90, 5.65, 3.47, 3.25, 3.00, 2.75.

the service Carry

De là :

Q = 83500 k. 103800 k. 125200 k. 146500 k. 169000 k 197300 k.

Vitesse sur la noie.

1º Par ": 
$$v_1 = \frac{\pi R}{2\pi} v = \frac{3.1416 \times 3.53}{2} v$$

1º Par ":  $v_i = \frac{1}{2r} v = \frac{1}{2} v = 5.21. v.$ 

20m.40, 19m.10, 18m.20, 17m.00, 15m.70, 14m.40.

2º Par heure, en kilomètres :

73, 68.5, 65.3, 61, 56.5, 51.7.

Effet utile.

1º En kilogrammètres par ":

8500, 9950, 11400, 12500, 13500, 14200.

2º En chevaux :

114, 132, 152, 168, 178, 190.

2º Sans détente ni chauffage de la vapeur.

 $T_m = 6200, 7250, 8250, 9100, 9700, 10500.$   $v = 1^{m}.55, 1^{m}.26, 1^{m}.20, 1^{m}.15, 1^{m}.04, 0^{m}.95.$ 

de là : O == 145500 k, 181800 k, 915

Q = 145500 k. 181800 k. 218200 k. 234500 k. 296000 k. 347300 k.

Vitesse sur la voie.

1º Par ": v4 = 5.21 v.

7m.05, 6m.58, 6m.25, 5m.90, 5m.42, 4m.95.

2º Par heure, en kilomètres :

**25.4, 23.7, 22.6, 21.3, 19.6, 17.8.** 

Effet utile.

1º En kilogrammètres par ": 5120, 6000, 6800, 7500, 8000, 8600. 2º En chevaux :

En examinant ces divers résultats, nous remarquons :

Art. 1. Que la vitesse des pistons, annoncée dans l'article précédent comme devant osciller entre 4 m.80 et 2 m.20, oscille, d'une part, pour les machines à détente, entre 2 m.75 et 3 m.95, et de l'autre, pour les machines sans détente, entre 0 m.95 et 4 m.35. Gela provient de ce que nous n'avons pas basé la détermination des diamètres des pistons sur la valeur de v, et l'avons assujettie à celle de \( \Delta \).

Si on veut avoir, pour tous les cas, la vitesse des pistous égale à 2 mètres, il suffit de poser :

1º Pour machines à détente :

$$2^{m} = 0.000245 \frac{np}{D^{2}}$$

ce qui donnera :

 $\mathbf{D} = 0^{\text{m}}.484, \ 0^{\text{m}}.520, \ 0^{\text{m}}.550, \ 0^{\text{m}}.580, \ 0^{\text{m}}.595, \ 0^{\text{m}}.610.$ 

20 Pour machines sans détente :

$$2^{m} \cdot = 0.000085 \frac{n p}{D^{2}}$$

ce qui donnera :

$$\mathbf{D} = 0^{\text{m}}.285, 0^{\text{m}}.305, 0^{\text{m}}.325, 0^{\text{m}}.34, 0^{\text{m}}.35, 0^{\text{m}}.36.$$

Mais alors il se présente un inconvénient pour les diamètres des sistems à détente; ces derniers étaient censés avoir leur dimension maxima, il n'est donc pas possible de les augmenter. Pour remédier à cela, il suffit de : ou conserver toutes les dimensions primitivement déterminées etréduire la consommation en combustible, et, partant, le travail dépensé; ou réduire la surface de chauffe, en brûlant toujours 500 k. coke par heure, ce qui est inadmissible, puisque cela occasionne une dépense de combustible en pure perte.

Art. 2. Que plus les vitesses sont grandes, plus l'effet ntile est petit. Cela est la conséquence de l'équation :

$$((K + K')Q + P K'')v_i = T_m.$$

Le produit  $v_i$  P K" augmente à mesure que  $v_i$  augmente,  $T_m$  est constant, il faut donc que Q, qui est la seule variable, diminue.

Art. 3. Que, connaissant la vitesse des pistons et la pression mouvement et employée à produire le tirage, nous pouvons déterminer exactement le travail dépensé dans chaque machine pour cette opération.

En effet, nous avons dit que, d'après MM. Flachat et Pétiet, la pression moyanne contraire au mouvement des pistons en sus de la pression atmosphérique, était, dans les locomotives actuelles, de 0m.28 de mercure; les vitesses sont:

1º A détente et chauffage de la vapeur.

3m.90, 5m.65, 5m.47, 3m.25, 3m.00, 2m.75.

2º Sans détente ni chauffage de la vapeur.

1m.55, 1m.26, 1m.20, 1m.13, 1m.04, 0m.95.

Les diamètres des pistons sont :

Om.550, Om.585, Om.420, Om.455, Om.490, Om.525. d'où il résulte :

Travail dépensé pour produire le tirage :

$$0.785 D^{2} \times 2 \times 0.28 \times 15590 \times v.$$

1º A détente.

1º En kilogrammètres par ":

2860, 5250, 5680, 4050, 4500, 4550.

2º En chevaux :

20 Sans détente.

1º En kilogrammètres par ":

980, 1120, 1270, 1440, 1500, 1560.

20 En chevaux :

13, 15, 17, 19, 20, 21.

Afin de mieux saisir l'ensemble des résultats que nous avons obtenus ci-dessus, si nous les réunissons tous, nous formerons le tableau suivant:

<sup>(</sup>t) En admettant, ce qui n'est pas prouvé, que la pression contraire est la même avec détente que sans détente.

TABLEAU des locomotives pour uns concomnation constants de 300 kilog, de coka par heura et pour diverses targeurs de voic.

|                                             |            | LAR        | BEURS D    | LARGEURS DE LA VOIE : | OIE:       |            |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|
| DÉSIGNATION DES OBJETS.                     | m.<br>1.40 | m.<br>1.54 | m.<br>1.68 | 1.89                  | m.<br>1.96 | m.<br>2.10 |
|                                             | i          | · ii       | m.         | B.                    | B.         | B.         |
| Barrette de la chaudière cylindrique.       | 1.00       | 1.10       | 1.20       | 0.36                  | 0.28       | 0.50       |
| Dismetra des roues motrices 10.             | 3 00       | 2.90       | 9.40       | 2.60                  | 2.80       | 2.00       |
|                                             | 1.60       | 1.76       | 1.93       | 5.08                  | 2.94       | 2.40       |
| 000                                         | 1.55       | 1.46       | 1.60       | 1.75                  | 1.86       | 2.00       |
| Longueur des bielles                        | 1.00       | 1.10       | 1.20       | 1.30                  | 1.40       | 1.50       |
| Longueur des entretoises et de la chaudière |            |            |            |                       |            |            |
| cylindrique                                 | 2.00       | 5.50       | 2.40       | 9.60                  | 9.80       | 2.00       |
| Longueur des guides.                        | 09.0       | 99.0       | 0.72       | 0.78                  | \$8.0      | 0.00       |
| Diamètre des cylindres à vapeur.            | 0.550      | 0.585      | 0.420      | 0.453                 | 0.499      | 0.525      |
| Lumières des tiroirs :                      |            |            |            |                       |            |            |
| Longueur.                                   | 0.50       | 0.55       | 0.54       | 0.26                  | 85.0       | 0.30       |
| Largent                                     | 0.040      | 0.044      | 0.048      | 0.052                 | 0.036      | 090.0      |
| Diamètre du tuyau d'arrivée de la vapeur :  |            |            |            |                       |            |            |
| pour 2 cylindres                            | 0.150      | 0.165      | 0.180      | 0.195                 | 0.210      | 0.553      |
| nour 1 cylindre.                            | 0.10       | 0.11       | 0.12       | 0.13                  | 0.14       | 0.15       |

| 16                  |                         | THÉORIE SPÉCIALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| -                   | m.<br>2.10              | 1 15 4 4 10 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3920                                       |
| OIE:                | m.<br>1.96              | m. 40<br>0.712<br>1.61<br>303<br>0.430<br>0.141<br>0.042<br>1.80<br>112.00<br>4k.77<br>119.80<br>4k.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4200                                       |
| LARGEURS DE LA VOIE | n.<br>1.82              | 1.50<br>264<br>264<br>0.455<br>0.059<br>0.003<br>90:00<br>12.5<br>97:20<br>5 k. 12<br>chaleur.<br>22000<br>3950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 480°                                       |
| EURS D              | m.<br>1.68              | 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2200                                       |
| LAR                 | m.<br>1.54              | m. 110<br>1.21<br>190<br>0.515<br>0.035<br>0.055<br>m. 4.<br>55.00<br>55.00<br>61.10<br>61.10<br>61.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5730                                       |
|                     | m.<br>1.40              | 1.00<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.56<br>0.050<br>0.050<br>0.050<br>1.3<br>46.60<br>1.0k.75<br>52000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6200                                       |
|                     | DÉSIGNATION DES OBJETS. | Largeur de la grille et de la caisse à feu. Longueur de la grille et de la caisse à feu. Nombre des tubes. Nombre des tubes. Diamètre de la cheunie. Birmètre de soupapes de sircié. Diamètre de haneff directe. Surface de chauffe par coulact. Rapport entre les surfaces de chauffe par coulact. Rapport entre les surfaces de chauffe par mètre et par mètre que refre four le par mètre quer de surface de subride toulact. Quantité de coke bruile par heur et par mètre quer de surface de surface de surface de chauffe toulacte quarrié de culteur par leur et par mètre quarre de surface de chauffe toulacte quarrié de chauffe toulacte quarrié de chauffe toulacte quarrié de chauffe toulacte du coulonité de chaufer passant par heure et par mètre quarrié de chauffe toulacte du coulonité de chaufer passant par heure et par mètre quarrié de surface de chauffe toulacte. | Température de la fumée sortant des tubes. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DES LO                                                                                      | COMUTIVES.                                                                             |                                                                                      | 117                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 0.760   1.000   0.965   0.870   0.805   0.0760   Milogrammètres.   1.000   1.850   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1.4500   1 | 245<br>158<br>27000k.                                                                       | 105000 120500<br>187000 225500                                                         | 159500<br>282500                                                                     | 169000 197500<br>296000 347500                                                |
| 0.805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             | 105000<br>187000                                                                       | 67500 88800 100800 118500 157000 155500<br>118500 148800 178200 209500 241500 282500 | 169000                                                                        |
| 1.000   0.965   0.870   Kilogrammètres.   12800   14600   16100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 215<br>122<br>21000k.                                                                       | 89600<br>161500                                                                        | 118500                                                                               | 146500                                                                        |
| 0.965<br>Kilogra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 195<br>111<br>18000k.                                                                       | 50900 63800 76200 89600<br>92000 114800 138200 161500                                  | 100200                                                                               | 85500   105800   125200   146500   145500   145500   181800   218200   254500 |
| 12800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 170<br>97<br>15000k.                                                                        | 65800<br>114800                                                                        | 82800<br>148800                                                                      | 105800                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 147<br>84<br>12000k.                                                                        | \$0900<br>92000                                                                        | 67500<br>418500                                                                      | 83500                                                                         |
| Depenses relatives pour one meme produc- tion de vapeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E. Sains uverente in cusatuage uso ra spacer. Force en chevaux :  10 A détente et chauffage | Charge remorquée.  1º Grande vitesse: Détente et chauffage. Sans détente ni chauffage. | 2º Vitesse moyenne: Dètente et chausinge                                             | Détente et chausfage                                                          |

| 18                  |                         |                       | 7                    | H                         | OF                     | IE                       | S     | PĖ    | CI,                           | A L  | E    |                                   |                          |      |      |                               |         |       |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-------|-------|-------------------------------|------|------|-----------------------------------|--------------------------|------|------|-------------------------------|---------|-------|
| 1                   | 9.10                    | É                     | 2.75                 | 0.95                      |                        | 21.60                    | 17.50 | 14.40 | 7.45                          | 8.98 | 4.95 |                                   | 18                       | 62.3 | 51.7 | 27                            | . 21.50 | 17.80 |
| IB:                 | m.<br>1.96              | á                     | 5.00                 | 1.04                      |                        | 23.60                    | 18.80 | 15.70 | 8.13                          | 6.50 | 5.43 |                                   | 83                       | 89   | 56.5 | 29,40                         | 23.40   | 49.60 |
| E LA VO             | m.<br>1.82              | é                     | 5.23                 | 1.15                      |                        | 23.30                    | 26.40 | 17.00 | 9.10                          | 7.10 | 5.90 |                                   | 92                       | 73.5 | 61   | 32.80                         | 25.60   | 91 50 |
| LARGEURS DE LA VOIB | m.<br>1.68              | É                     | 5.47                 | 1.20                      |                        | 27.30                    | 21.80 | 18.20 | 9.40                          | 7.53 | 6.23 |                                   | 86                       | 78.5 | 65.3 | 34                            | 97.20   | 09 60 |
| LARG                | m.<br>1.54              | ś                     | 5.65                 | 1.26                      |                        | 28.65                    | 25.00 | 19.10 | 9.80                          | 7.90 | 6.58 |                                   | 104                      | 82   | 68.5 | 55.50                         | 98.50   | 01 10 |
|                     | m.<br>1.40              | · É                   | 5.90                 | 1.53                      |                        | 30.60                    | 24.50 | 20.40 | 10.60                         | 8.45 | 7.03 |                                   | 110                      | 88   | 73   | 58.90                         | 30.10   | 01 40 |
|                     | 1                       |                       |                      | :                         |                        |                          | :     |       |                               |      |      |                                   |                          |      |      |                               |         |       |
|                     | DESIGNATION DES OBJETS. | Vitesse des pistons : | détente et chaussage | sans détente ni chaussage | Vitesses sur la voie : | Détente et chaussage. 10 | 200.  | 50    | ans détente ni chauffage. 10. | 500  | 20.  | Vitesse en kilomètres par heure : | betente et chauffage. 1º | 90.  | 30.  | ans détente ni chauffage. 10. |         | 11    |

| Effet utile.                                      |              |              | _     |       |       |       |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| En kilogrammètres par '' :<br>1º Grande vitesse : |              |              |       |       |       |       |
| Détente et chauffage                              | 7800<br>4900 | 9200<br>5600 | 10400 | 11400 | 12200 | 15000 |
| 2º Vitesse moyenne:                               |              |              |       |       |       | :     |
| Détente et chauffage.                             | 8200         | 0066         | 11000 | 12100 | 19900 | 13800 |
| Sans détente ni chaussage                         | 2000         | 2300         | 6750  | 7400  | 7800  | 8400  |
| 3º Petite vitesse :<br>Détente et chauffage.      | 8500         | 9950         | 11400 | 12500 | 13300 | 14900 |
| Sans détente ni chaussage                         | 5120         | 0009         | 0089  | 7500  | 8000  | 8600  |
| En chevaux:                                       |              |              |       |       |       |       |
| 1º Grande vilesse :                               |              |              |       | -     |       |       |
|                                                   | 104          | 123          | 158   | 152   | 162   | 173   |
| •                                                 | 65           | 75           | 87    | 86    | 102   | 116   |
| yenne :                                           |              |              |       |       | -     |       |
|                                                   | 111          | 132          | 146   | 161   | 179   | 184   |
| Sans delenie ni chauffage                         | 66.5         | 79           | 8     | 86    | 104   | 16    |
| vitesse :                                         |              |              |       |       |       |       |
|                                                   | 114          | 132          | 152   | 168   | 178   | 190   |
| Sans delente ni chauffage                         | 68.5         | 80           | 6     | 100   | 101   | 44.8  |

# TROISIÈME PARTIE.

# CONSTRUCTION DES LOCOMOTIVES.

La construction des locomotives comprend :

1º L'étude des matériaux employés de préférence dans la confection de ces moteurs ;

2º L'examen des divers modes de traitement employes dans les arts, pour convertir ces materiaux en pièces de machines;

30 L'organisation de l'atelier de construction ;

4º La composition des locomotives.

Quatre connaissances-pratiques que nous allous passer en

# CHAPITRE PREMIER.

ÉTUDE DES MATÉRIAUX EMPLOYÉS DE PRÉFÉRENCE POUR LA CONFECTION DES PIÈCES DES, LOCOMO-TIVES.

ART. 1er. Propriétés physiques et économiques des matériaux propres à la confection des machines.

Toute pièce faisant partie d'une locomotive doit jouir à la fois des quatre propriétés générales suivantes :

1º Légèreté;

2º Tenacité ;

3º Exécution facile;

4º Prix de revient minimum;

Et pour quelques-unes d'entre elles, de la propriété spé-

ciale : conductibilité maxima de la chaleur.

Les matériaux employés dans les arts pour la confection des objets usuels peuvent so classer en six groupes principaux qui sont : les pierres, les potéries, les verres, les mitaux, les dois, les cuirs, les mattères teatiles. Or, pour un résistance déterminée, les pierres sont lourdes et cassantes, les poteries sont cassantes, les verres sont cassants; les métaux sont légers et tenaces; les bois sont légers, mais faibles; les cuirs et les matières textiles sont incapables d'affecter une forme solide, et, par cela même, hors de comparaison.

Les métaux et les hois sont les seuls matériaux entre lesquels on peut balancer pour leur emploi dans la confection des machines; et comme ces dérniers ne remplissent qu'imparfaitement les conditions de la tenacité, ils cèdent la place aux métaux, qui sont employés exclusivement.

Parmi les quarante métaux connus, peu jouissent à la fois des propriétés énoncées en troisième et quatrième lieu comme conditions indispensables, et qui sont:

Exécution facile.

Prix de revient minimum.

Mais tous jouissent de la propriété spéciale : conductibi-

lité de la chaleur , seulement à des degrés variables.

Les métaux qui peuvent se travailler et affecter les diverses formes qu'on désire leur donner, tant purs que combinés ou alliés, présentent en outre l'avantage d'être répandus dans la nature en quantilés notables, et son: : l'or, le platine, l'argent, le nicket, le cuièrre, l'étain, le fer, le plomb, le zinc.
L'or, le platine et l'argent sont trop chers pour entrer, en si netile partie que ce soit, dans la confection des machines.

si petite partie que ce soit, dans la confection des machines. Le nickel est trop rare et trop cher pour y être employé seul. mais peut y figuror en alliage avec le cuivre.

Le cuivre, l'étain, le fer, le plomb et le zinc sont les métaux que l'on emploie exclusivement, soit à l'état pur, soit à l'état de combinaison ou alliage.

Les propriétés physiques et économiques, déterminées ci-dessus comme indispensables, n'existent pas au même degré dans ces derniers mêtaux, et si nous les classons par ordre de supériorité dans chacune de ces propriétés, nous obtenons:

### 1º Pour la légéreté :

Daneita

|         | ,  |    |  |    | Densite. |
|---------|----|----|--|----|----------|
| Zinc    | ٠. | ٠. |  | ٠. | 7.000    |
| Etain.  |    |    |  |    | 7.200    |
| Fer     |    |    |  |    | 7.800    |
| Cuivre. |    |    |  |    | 8.895    |
| Dlamb   |    |    |  |    |          |

#### 2º Pour la tenacité :

Résistance à la traction par centimètre quarré de section au moment de la rupture.

| Fer           |   |   |   |   | 4.384 | kilos |
|---------------|---|---|---|---|-------|-------|
| Cuivre.       | : | : | : | : | 2,100 | - 4   |
|               |   |   |   |   |       |       |
| Zinc<br>Étain | i |   |   |   | 332   |       |
| Plomb.        |   |   |   |   |       |       |

#### 3º Pour l'exécution facile :

| Ductilité. | Malléabilité |
|------------|--------------|
| 1º Fer.    | 1º Cuivre.   |
| 2º Cuivre. | 2º Étain.    |
| 3º Zinc.   | 3º Plomb.    |
| 40 Étain.  | 4º Zinc.     |
| 50 Plomb.  | 5º Fer.      |

# Résistance à la lime.

| 10 | Fer.  | 40 | Etain. |
|----|-------|----|--------|
| 20 | Zinc. | 50 | Plomb. |

#### 3º Cuivre.

### 4º Pour le prix de revient minimum :

# Valeur du kil. brut. . . 0f.30

| Fer    |  |  |  | 0.50 |
|--------|--|--|--|------|
| Plomb. |  |  |  | 0.60 |
| Etain. |  |  |  | 1.50 |
| C-:    |  |  |  | 7 00 |

#### 5º Pour la conductibilité de la chaleur ;

| Cuivre. |   |  |  |   | 1.000 |
|---------|---|--|--|---|-------|
| Fer     | · |  |  |   | 0.416 |
| Zinc    |   |  |  | ÷ | 0.405 |
| Etain.  |   |  |  |   |       |
| Plomb.  |   |  |  |   |       |

En resumant ces diverses propriétés, on arrive aux résultats suivants :

1º Les pièces exécutées sont d'autant plus légères que

leur tenacité est plus grande, en tant qu'elles ne doivent résister qu'à la traction; si donc on veut avoir les poids relatifs des pièces exécutées avec chacun de ces mètaux, on pose les équations suivantes:

V , V', volumes d'une pièce exécutée avec deux métaux différents.

P, P', poids de ces volumes.

d', d', densités.

$$V \times t = V' \times t';$$

d'où:

: 
$$V' = V \frac{t}{t'};$$
20 
$$P = V \times d, P' = V' \times d',$$

donc 
$$\frac{\mathbf{P'}}{d'} = \frac{\mathbf{P}}{d} \frac{t}{t'}$$
, et  $\mathbf{P'} = \mathbf{P} \frac{d'}{d} \cdot \frac{t}{t'}$ 

Adoptant que le poids de la pièce exécutée en fer = 1, nous avons, pour la légèreté des pièces, les nombres proportionnels suivants:

1º Fer. = 1.00  
2º Cuivre 
$$\frac{8.895 \times 4384}{7.8 \times 2100} = 2.38$$

$$\frac{7 \times 4384}{7.8 \times 860} = 4.60.$$

$$40 \text{ Étain} \qquad \frac{7.2 \times 4384}{7.8 \times 332} = 12.20$$

So Plomb 
$$\frac{11.352 \times 4384}{7.8 \times 150} = 49.$$

2º En supposant que les frais d'exécution sont égaux, parce qu'on emploie chaque métal seulement là ou la forme

que l'on désire est celle qu'il affecte le plus facilement, le prix de revient des pièces exécutées est :

| 10 | En    | fer     |    |    |     | matière | première | Of. 50 |
|----|-------|---------|----|----|-----|---------|----------|--------|
| 20 | En    | zinc    |    |    |     | 1       | d.       | 1. 38  |
| 30 | En    | cuivre. |    |    |     | 1       | ld.      | 7. 14  |
| 40 | Εn    | étain.  |    |    |     |         | ld.      | 18. 25 |
| 50 | En    | plomb.  |    |    |     | 1       | ld.      | 29. 40 |
| Ph | ıs la | main d' | œt | 17 | re. |         |          |        |

3º Pour la conductibilité de la chaleur, les surfaces nécessaires étant en raison inverse des facultés conductrices, on aura, en appelant S et S' deux surfaces, et C, C' les facultés conductrices par mêtre quarré :

$$s' = s \frac{c}{c'}$$

Soit S pour le cuivre = 1, les surfaces relatives des autres métaux étant obtenues par l'équation ci-dessurs, on a les poids correspondants en multipliant ces dernières par les poids nécessaires à une même terfacité, ce qui revient à diviser les nombres représentant les poids relatifs, pour une même résistance, par les facultés conductrices relatives, et donne: Poids de métal nécessaire pour laisser passer une égale quantité de chaleur dans le même temps, avec une résiser.

Les prix de revient relatifs s'obtiennent en multipliant ces poids par les valeurs de 1 kil. du métal considéré, ce qui donne :

| T.OI   | • | ٠ | ٠ | • | 0.0001. | Uu 1.00 |
|--------|---|---|---|---|---------|---------|
| Zinc   |   |   |   |   | 1.440   | 2.85    |
| Cuivre |   |   |   |   | 3.000   | 6.00    |
| Etain. |   |   |   |   | 22.800  | 45.50   |
| Plamb  |   |   |   |   | 69 000  | 494.00  |

Ainsi, à poids différents, pour des tenacités égales, des facilités d'exécution égales et des conductibilités égales, les métaux, classés par ordre de légèreté, sont : 1º le fer; 2º le cuivre; 3º le zinc; 4º l'étain; 5º le plomb.

Et classés par ordre de prix de revient minimum , sont : 1º le fer ; 2º le zinc ; 5º le cuivre ; 4º l'étain ; 5º le plomb. Les valeurs énormes de l'étain et du plomb, par rapport aux autres, les mettent hors de concours quant à leur emploi à l'état pur pour pièces de machines.

Le fer, tenant le premier rang dans les deux cas, est le métal par excellence pour la construction des machines, si

l'on n'a égard qu'à ses propriétés physiques.

Nous allons maintenant envisager les trois métaux : fer. cuivre et zinc, sous le point de vue chimique, pour en deduire les cas où le cuivre et le zinc doivent être préférés au fer.

ART. 2. Propriétés chimiques des métaux employés de préférence dans la construction des machines.

### S fer. FER.

Pur, le fer est un métal d'une conleur gris bleuâtre, d'une texture grenue, présentant dans sa cassure des pointes crochues, dilatable par la chaleur dans le rapport de 1 à 1,001258 en passant de 0º à 100°; fusible à un degré de chaleur si éleve, qu'on le considère dans les arts comme infusible; d'une capacité calorifique égale à 0,11 en moyenne, c'est-àdire, n'exigeant que les 0,11 de la quantité de chaleur nocessaire à un même poids d'eau ponr être éleve à une même température ; électro-positif avec les métaux antimoine, or, platine, argent ; électro-négatif avec les métaux plomb , élain et zinc : décomposant l'eau subitement à la température rouge, et lentement à la température ordinaire au contact de l'air, pour se recouvrir d'une couche rouge appelée rouille, et qui est du peroxide de fer, combinaison dans laquelle le fer jone le rôle d'électro-positif, et l'oxigene celui d'électronégalif : d'où il suit que, si on a la précaution de mettre le fer en contact avec l'un des métaux zinc, plomb ou étain, il ne s'oxide pas à l'humidité, étant du même pôle que l'oxigène , principe sur lequel sont fondes le zinguage et les peintures dites galvanisées.

Le fer jouit de la propriété d'attirer le barreau aimanté, et de pouvoir s'aimanter lui-même.

Les agents destructeurs auxquels le fer est exposé dans les macnines, sont les snivants :

1º L'humidité de l'air, qui le convertit en peroxide de fer.

2º Le soufre contenu dans la houille, employée pour le chauflage des chaudières, à l'état de bisulfure de fer; ce soufre, en se volatilisant, attaque les parois des chaudières et les convertit petit à petit en sulfure de fer fusible, et par nséquent incepable de résister à la pression intérieure.

3º L'air pur à une temperature rouge; cela a lieu quand les chaudières contiennent des dépôts qui empêchent la cha-

leur de traverser l'enveloppe métallique.

4º Les eaux salines et acidulées qui, se décomposant pour oxider le fer, le convertissent en sels par la combinaison de cet oxide avec les acides qu'elles tiennent en dissolution.

Le fer du commerce n'est jamais pur; il contient toujours au moins 0,002 carbone, 0,002 phosphore, 0,002 soufre. Suivant que ces matières lui sont combinées en plus ou moins

grande proportion, il est plus ou moins cassant.

Quelque pur que soit le fer, on remarque que les vibrations ou la température prolongée le rendent casant. L'effet des vibrations se manifeste très-souvent dans les jantes des rous de voiture, et on peut s'en convainere en particulier en plaçant un clou reconnu de fer très-doux dans un endroit souvent agité, comme la fenêtre d'un rez-de-chaussée d'une rue fréquentée par les voitures.

Pour la température, on a fait l'expérience avec des fers de Suède de première qualité; on a pris six éclantillons que l'on a divisés en deux morceaux chacun; on a placé un des morceaux de chaque dans un four, et on les a laissés pendant plusieurs heures il a température rouge. Retirés et battus sur l'enclume, ces fers cassaient comme les plus mauvais échantillons, tandis que les morceaux conservés froids étaient très-maliables. Réchauffés et laminés, ces fers sont redevenus bons.

On explique l'effet des vibrations et celui de la tempéra-

ture par le déplacement des molécules.

Le fer, n'étant pas fusible, se forge à chaud et à froid, à chaud, il est mou comme du plomb, et affecte très-facilement les diverses formes qu'on veut lui donner; à froid, il prend un écrouissement qu'on lui fait perdre, si l'on veut, en le chauffant.

On distingue différentes qualités de fer dans le commerce :

Le fer manganésié, ductile à froid, cassant à chaud; Le fer phosphoreux, cassant à froid, ductile à chaud;

Le ser sulsure, cassant à froid, cassant à chaud.

Til Unique

Le fer manganésié est principalement recherché pour les tôles minces, parce que ces dernières se laminent presque à froid.

Le fer phosphoreux est recherché dans la fabrication des objets de quin jilierie, parce qu'il coûte peu, se travaille bien à chaud; , , sert à la confection de pièces qui ne sont appelées à résiste qu'è l'faibles efforts. Néanmoins, il serait, à désirer qu'on prû. Éprere le phôphiore du fer, car les prodéfits que cette industrie livre aujourd'hui au commerce sont d'une infériorité déplorable.

Les fers sulfurés sont la plaie de l'industrie des forges et la mort des usines qui les produisent, car ils ne sont bons

à rien.

Pour séparer le manganèse, le phosphore et le soufre du fer, on emploie les méthodes suivantes, qui amènent depuis quelque temps des résultats assez avantageux.

Pour le manganèse, il suffit de ménager le dosage en chaux daus la castine que l'on mélange au minerai de fer dans les hauts-fourneaux. De re cas , le manganèse passe à l'état

d'oxide dans les laitiers.

Pour le soufre et le phosphore, on jette dans le four à puddler, à la forge anglaise, un mélange de sel marin et de peroxide de manganèse, au moment où la fonte est en pleine fusion. La température a bientôt fondu ce mélange, qui, en contact avec les laitiers de la fonte, enrichis d'une petite quantité de silice, est converti en silicates, e' laisse dégager du chlore qui, rencontrant 'a soufre ou le phosphore, les entraîne avec lui par la volatilisation à l'état de chlorure de soufre ou de phosphore.

Quel rôle joue ici le peroxide de manganise? Suivant les inventeurs de ce procéde, il se réduit à l'état métallique, en cédant son oxigène au chlorure de sodium, qui de son côté abandonne son chlore au sonfre et au phosphore du fer pour se coûvertir en silicate de soude. Mais le manganèse, réduit à l'état métallique, bien que très-oxidable, ne trouvant pas d'air pour se réoxider, puisqu'il est disséminé dans un bain de silicat- de spude, se porte naturellement sur le fer qu'il rencautre, et forme ainsi du fer manganésié. Il résulte de l'a que, yi en essaie les fest traités par ce procédé, on trouve qu'à éliaud ils sont restès cassants, si c'était le soufre qu'il les souillait avant, et qu' froid ils sont très-ductiles. L. chlore a-t-il opéré r'est ce

que l'analyse seule peut déterminer. Quant au résultat, on peut dire que les fers traités par cette méthode deviennent des fers analogues pour les propriétés aux fers manganèsies, ce qui est déjà un avantage; car de mauvais qu'ils étaient auparavant. ils sont devenus bons à faire de, la tôle.

Comme la quantité des laitiers répandus pas le four est beaucoup plus considérable et plus susceptible, à cause de la soude qu'elle contient, d'attaquer les parois en briques que les laitiers ordinaires, on est obligé, pour faire usage de ce procédé, d'employer les fours dis bouillants, fours différant des fours à puddler ordinaires par leurs parois qui sont en fonte, et derrière lesquelles a lieu sans cesse un courant d'air, dont le but est de les empêcher de s'échauffer assez pour entrer en fusion.

Pour reconnaître si no fer est hon, on examine sa cassure. Le nerf, dans la cassure, est l'indice d'un bon fer; les facettes plus ou moins grosses et la cassure lamelleuse sont

l'indice d'un mauvais fer.

Il ne faut employer daus la construction des machines que du bon fer, et cela dans l'intèrêt de la construction même, parce que le prix de revient d'une pièce finie est considérable par rapport à sa valeur brute: or, ce qui-arrive le plus généralement, c'est que les mauvaies pièces ne cassent que quand elles sont terminées, soit au montage, soit à la mise en train. Comme, dans ces deux cas, le constructeur est responsable, ce qu'il a de mieux à faire, pour éviter les pertes résultant de la double fabrication des pièces, c'est de n'avoir que du bon fer.

Les meilleurs fers sont ceux fabriques au bois avec des fontes an bois ou directement, et marteles, par les mé-

thodes dites allemande et catalane.

Après ces fers, viennent cent fabriques à la houille avec des fontes au bois, et marteles, par la méthode dite champenoise.

La troisième qualité se compose des fers fabriques à la houille avec des fontes au bois, et lamines, par la methode dite anglaise.

La quatrième et dernière qualité se compose des fers fabriqués à la houille avec des sontes au coke, et laminés, par la méthode anglaise.

La méthode catalane est exclusivement employée dans la Corse et les Pyrénées, où les minerais sont très-riches et les bois abondents.

La méthode allemande est employée dans la Comté, l'I-sère, le Nivernais et le Berri, où les bois sont assez abondants.

La méthode champenoise est employée dans la Champagne, les Vosges et la Bourgogne, où la houille revient à meilleur marché que le bois.

La méthode anglaise est employée dans plusieurs localités disséminées, dont les principales sont, pour fontes au hois, reaitées à la houille: Fourchambault, Abainville, Chatillonsur-Seine, Hayange, Bologne.

Pour les fontes au coke, traitées à la houille : le Creusot, de Cazeville, Alais.

Les fers de Conte sont considérés comme les meilleurs dans le commerce, et sont employés, pour ce motif, en petits fers ronds pour fils de fer, tôle à fer-blanc, feuillards et autres échantillons qui exicent de la qualité.

Les fers de Berri vienuent ensuite, et servent principa- \*
lement à la fabrication des clous d'épingles; ils s'emploient
en remplacement des fers de Comté, dans tous les cas où on
ne peut se procurer ées derniers.

Les fers de Champagne se divisent en fers de roche et fers lemi-roche. Ils servent à faire les objets de serrurerie déliate, les machines, les bandages de roues et la carrosserie on général.

Les fers des Vosges sont des fers de roche, très-doux à roid, mais peu soudants.

Les fers de Bourgogne viennent ensuite.

Les fers des Ardennes s'emploient exclusivement à l'état le tôles; un de leurs principaux produits sont les socs de harrue.

Les fers fabriqués par la méthode anglaise sont les dertiers; coux fabriqués avec les fontes au bois passent avant eux fabriqués avec les fontes au coke; mais grâce aux perectionnements; que subit tous les jours le traitement des ninerais au coke, et celui des fontes à la houille, la difféence entre ces qualités est peu sensible, et tend, en général, se rapprocher des-fers de honne qualité. Nous citerons, à méliorés depuis trois ans d'une manière très-remarquable.

Le fer forme, avec le carbone, diverses combinaisons lont l'emploi, dans les machines, est de la plus haute imortance. Ces combinaisons, dont l'une vient d'être mentionnée, sont l'acier et la fonte. Les caractères de ces deux combinaisons sont assez tranchés pour que nous croyions devoir les étudier séparément. 4

#### 10 Acier.

Pur, l'acier contient en moyenne 99 p. 100 fer, et 1 p. 100 carbone. Les proportions de ces deux éléments n'étant pas rigoureuses, on ignore si c'est une combinaison ou sim-

plement un mélange.

L'acier est plus dur que le ser, même quand, après avoir été chause, il est resroidi lentement, mais si, chause au rouge, on le plonge dans l'eau subliement, il acquiert une dureté extraordinaire; dans ce cas, il est plus cassant et d'une densité moindre qu'auparavant. Cette opération porte un nom dans les arts; c'est la trempe de l'acier.

L'acier est blanc grisatre, à cassure compacte et unie, doué de l'éclat métallique, mais à un degré moindre que le fer: sa texture est grenue, à grain fin, égal et serré; sa

densité moyenne est 7. 8.

Dans les arts, on n'obtient pas toujours l'acier pur; aussi distingue-t-on dans le commerce diverses qualités d'aciers dont les propriétés varient suivant le nature et la quantité des impuretés qu'ils renferment. Les impuretés qui souillent l'acier sont, la silice, les verres siliceux, l'oxide de fer, les métaux, le soufre, le phosphore et les phosphates, toutes matières qui se rencontrent dans le fer qui sert à le préparer.

On distingue, dans le commerce, les diverses qualités sui-

vantes d'aciers, classées par ordre de dureté :

1º Acier de cémentation ;

20 Acier naturel, de forge, de fusion, de terre ou d'Allemagde;

3º Acier sauvage;

4º Acier fondu; 5º Acier Wootz.

1º Acier de cementation.

'L'aciér de cémentation se prépare par la cémentation de fer en barres déposé dans des caisses en poteries en contravec de la craie et du carbone à une température rouge. La réaction qui s'opère est la suivante : l'acide carbonique, qui so dégage de la craie, rencontrant le carbone, lui cède la moitié de son oxigène, et se convertit, ainsi que ce dernier,

en oxide de carbone; l'oxide de carbone, rencontrant le fer, lui abandonne la moitié de son carbone, et redevient acide carbonique qui, rencontrant du charbou, lui cède encore

moitié de son oxigène, et ainsi de suite.

Plus le fer est pur, plus cet acier est doux; si le fer est manganésié, l'acier qui en résulte est solide et élastique, et, par conséquent, très-propre à faire des ressorts et des tranchauts. On fait subir généralement à l'acier une seconde cémentation qui a pour but de le rendre plus homogène, susceptible d'un plus beau poli, et capable de se souder à luimème. L'acier de seconde cémentation se nomme acier à l'éperon, dont il portait autrefois l'empreinte.

La trempe de l'acier de cémentation s'effectue de deux

manières :

La première consiste à le chauffer à une chaleur rouge dans un foyer de forge, et à le tremper ensuite dans l'oau. Ce procédé a l'inconvénient de diminuer la dureié de l'acier, en fui enlevant une partie du carbone qu'il contient et en augmentant la dose d'oxide de fer. La seconde, appelée trempe en paquet, consiste à entourer l'acier d'un cèment en charbon ou suie, dans un cylindre en tole, pour le faire passer au feu; par ce moyen, sa surface reste la mêma qu'auparavant, et on trempe chaque pièce l'une après l'autre, sans que la composition de l'acier ait été changée.

L'acier de cémentation est réservé à la fabrication des limes et des outils. Soudé au fer, il sert à armer des marteaux, des ciseaux et des enclumes. Sa composition movenue

est la suivante :

| Carbone.  |    |   |    |    |     |    |   | ٠  |   | ٠ | ٠  | ٠. | 0.75 |  |
|-----------|----|---|----|----|-----|----|---|----|---|---|----|----|------|--|
| Silicium. |    |   |    |    |     |    |   |    |   |   |    |    | 0.15 |  |
| Manganès  | e, | 8 | ou | fr | e · | ou | p | bo | S | h | 6T | ė, | 0.40 |  |
| <b>T</b>  |    |   |    |    |     |    | • |    | • |   |    |    | ^^ = |  |

100.06

# 2º Acier naturel.

C'est une combinaison de fer, carbone et verre\*silieux provenant des sories des hauts-fourneaux dans lequels il se prépare. Cet acier est plus dur que le précédent, mais les éléments y sont imparfaitement mélangés. Il peut s'obtenir, soit dans le traitement des minerais de fer, dans les fourneaux catalans, soit dans l'affinage de la fonte obtenue au bois ou au coke.

Par la première méthode, l'acier est beaucoup moins puque par la seconde; il contient du fer intercalé, provenant de la réduction trop prompte du minerai à l'état métallique.

L'affinage change la texture et la couleur du grain de cet acier; la trempe le rend moins cassant; il se forge et te soude bien, et comme son prix est inférieur à celui de tous les autres, il est le plus répandu dans le commerce. Sa composition est la même que celle de l'acier de cémentation; les silicates seulement y dominent un pon plus.

#### 3º Acier sauvage.

C'est une variété de l'acier naturel qui se prépare presque exclusivement pour les filières; il est excessivement dur, non soudable, immalléable.

#### 4º Acier fondu.

L'acier fondu est une combinaison de fer, carbone et verre siliceux dans une proportion supérieure à celle de l'acier naturel. Lorsque les principes composants sont bien dosés, le mélange peut fondre. Cet acier est le plus propre aux usages homogènes; il est dur et difficile à forger, ne es soudant que très-difficilement au fer. On en fait des tranchants très-solides, sans qu'il soit nécessaire de le tremper très-chaud.

On peut l'obtenir en fondant eusemble du fer pur, du verre et du carbonate de chaux dans un creuset brasqué ou garni intérieuremegé avec du charbon. L'action du carbonate de chaux est la même que pour l'acier de cémentation; seulement ici la chaux restante fond et se mélange dans les silicates.

On emploie l'acier fondu à faire des burins, des filières, des laminoirs d'orfèvres et des instruments fins et tranchants.

#### 5º Acier Wootz.

C'est une combinaison de fer, carbone et silice qui se pripare seulement à Bombay, dans les Indes. Cet acier est fusible et doué d'une dureté extrême; c'est la silice qui lui donne ces deux propriétés. La forge le détériore moins que les autres; on l'emploi à cause de cela, en mélange ave le fer, sous le nom d'étoffe, à faire des damas et des lames de sabres. L'étoffe est un mélange de lames minces de fer et d'acier intercalées, soudées ensemble dans cet état, et forgées ensuite. Dans ce mélange l'acier fournit la dureté et le fer la tenecité.

#### 20 Fonte.

La fonte différe de l'acter en ce qu'elle renferme toujours au moins 2 p. 100 de carbone.

Les proportions de ce dernier élément dans la fonte influent beaucoup sur ses propriétés: plus il y est abondant, plus la fonte est douce au travail du burin et de la lime, et plus sa cassure est foncée en couleur. La densité des fontes est variable : la fonte employée généralement dans les machines, celle qui contient le plus de carbone, 5 à 6 p. 100, a pour densité 7. 2.

Les matières étrangères qui se trouvent le plus souvent combinées à la fonte, sont :

| Le silicium, |  |  | 1.5 p. | 1000 fonte |
|--------------|--|--|--------|------------|
| L'aluminium  |  |  |        | id.        |
| Le manganèse |  |  | 1.     | id.        |
| Le phosphore |  |  | 2.     | id.        |
| Le soufre    |  |  | 2.     | id.        |

Ces matières peuvent y exister toutes ensemble, ou quelques-unes seulement à la fois. Suivant la nature et la quantité de celles qui s'y trouvent, la qualité des fontes est variable.

Le silicium et l'aluminium y sont apportés à l'état de silicate d'alumine par les laitiers des hauts-lourneaux avec lesquels les fontes sont en contact. Ces matières donnent de la fusibilité à la fonte, mais tendent à la rendre aigre.

Le manganèse, apporté par le minerai, fait cristalliser les fontes en gros cristaux tétraédriques, mais il ne peut y oxister qu'autant que la silice ne domine pas. Sa présence, du reste, n'est utile que pour la forge.

Le soufre et le phosphore n'influent pas autant sur la qualité des fontes que sur celle des fers. Leur effet est ana-

logue à celui des laitiers.

La fonte n'est pas aussi oxidable à l'air que le fer; elle ne craint pas, autant que lui, les agents destructeurs avec les quels les métaux sont en contact dans les machines; les eaux acidulées ou marines seules forcent à lui substituer le cuivre, soit à l'état de tôle, soit à l'état de laiton ou bronze, en combinaison avec le zinc ou l'étain.

On divise les fontes en fontes blanches et fontes grises. Les fontes blanches sont celles qui contiennent le moins de carbone. Elles sont cassantes et dures à travailler; aussi sout-elles exclusivement employées à la fabrication du fer.

Les fontes grises ou fontes de moulage se divisent en fontes aigres et fontes douces. Ce sont les fontes douces que l'on emploie de préférence pour la construction des machines : leur degré de fusion est un peu plus élevé que celui des fontes blanches; leur cassure est grenue; elles sont faiblement ductiles et élastiques ; elles se travaillent facilement au burin et à la lime ; on peut les fondre plusieurs fois sans leur faire perdre leurs propriétés, pourvu qu'on ait la précaution de les maintenir à l'abri de l'air et de les laisser refroidir lentement. La fonte grise, refroidie subitement après la coulée. devient blanche. Cette propriété qui, dans certains cas, est un grave inconvénient, dans d'autres rend d'éminents services ; ainsi, c'est dans le but de l'utiliser que l'on fait les moulages dits en coquilles, moulages dans lesquels le sable des moules est remplacé par une enveloppe en fonte froide qui blanchit celle que l'on verse dedans, et cela à une profondeur d'autant plus grande que l'épaisseur de cette envelonne est elle-même plus considérable. Remise au four, coulée et refroidie lentement, la fonte grise, qui a été blanchie par refroidissement subit, redevient grise. On a remarque qu'en coulant la fonte à découvert, plus sa surface supérieure est bombée, plus sa qualité est bonue.

Les qualités des fontes ne suivent pas les mêmes règles que les fers, relativement à leurs traitements; ainsi, les fontes de Comté, qui produisent généralement d'excellent fer, ne sont pas toujours bonnes pour moulage; elles sont quelque-fois souffleuses : on est obligé, pour les employer, de les mélanger à d'autres fontes. En général, les fontes de moulage valent toujours mieux mélangées qu'en nature; les fontes de Berri mélangées avec des fontes au Coke donnent de très-

beaux moulages.

La valeur du kilogramme de fonte de moulage brut, en gueuses, est de 0 fr. 22.

# § 2. CUIVRE.

Pur, le cuivre est un métal d'un rouge éclatant qui loi est particolier, exhalant, quand on le frotte, une odeur déagréable; il se dilate par la chaleur, dans le rapport de 1 à 1.000171, en passant de 0° à 100°; il est Insible à la température rouge cerise, et sa capacité calorifique est 0.10 es

moyenne; électro-positif avec l'or, le platine, le mercure et l'argent, et électro-négatif avec l'étain, le plomb, le fer et lezinc. Le cuivre est beaucoup moins oxidable que le fer, et résiste en général plus que lui aux agents destructeurs auxquels ils sont exposés dans les machines; il ne décompose pas l'eau par la température; les huiles rances seules l'attaquent et le convertissent en hydrate et carbonate de cuivrc.

Le cuivre du commerce est généralement assez pur ; néanmoins, il est bon de dire que, depuis quelques années, cette pureté dégénère sensiblement; les matières étrangères qu'il contient sont, la plupart du temps, du protozide de cuérre, du fer, du carbone, de l'antimoine et du plomé; ces matières, bien qu'en très-petite quantité, manifestent leur présence par la perte de ductilité qu'elles lui font éprouver. On a peutêtre un peu exagéré cette propriété, en disant que 1 millième de plomb suffisait pour le rendre impropre à la fabrication des fils; car nous tenons de bonne part que l'on est en usage, pour cette fabrication, de lui adjoindre de 1 à 1.5 p. 100 de co-métal.

La production du cuivre en France est, pour ainsi dire, nulle. Les mines de Chessy et Saint-Bel, dans le département du Rhône, sont les deux seules que nous possédions, et c'est à peine si elles suffisent aux besoins du Midi. Le cuivre, employé généralement, arrive de toutes les localités on l'exploite, et dont les principales sont : la Russie, l'Anguetere, la Suède, le Mexique, le Pérou, la Belgique, l'Espagne. Le cuivre le plus estimé est celui de Russie; il peut être considéré comme pur.

Il nous arrive peu de cuivre directement du Mexique et da Pérou; l'Angleterre, toujours prête à s'enrichir à nos dépens, a su enlever à notre marine les bénéfices qu'elle pouvait réaliser de ce côté, en allant accaparer la majeure partie du cuivre de ces deux pays, pour venir nous le vendre, après l'affinage, sous le nom de cuivre anglais, absolument comme elle fait pour ses aciers, dont elle tire le fer de Suède.

Le cuivre forme différents alliages, qui changent plus ou moins ses propriétés et le rendent propre à divers usages dans les arts :

99 Cuivre et 1 polassium donnent un cuivre d'une malléabilité extrême.

66 Cuivre et 34 zinc constituent le laiton ou cuivre jaune. 90 Cuivre et 10 étain donnent le bronze. 80 Cuivre et 20 étain donnent le métal de cloches.

60 Cuivre, 20 nickel et 20 zine donnent le maillechort. Nous étudierons ces alliages lorsque nous aurons donné les propriétés du zinc, qui nous reste encore à étudier.

# S 3. ZINC.

Pur, le zinc est un métal blanc bleuâtre assez éclatant, d'une texture lamelleuse et d'une odeur particulière; il est fasible à 374° centigrades, très-volail, se distillant au rouge-blanc; refroidi lentement ou par condensation des vapeurs, il cristellise.

A la température ordinaire. l'air humide l'attaque et le recouvre d'une couche blanche qui est de l'oxide de zine; chausse à l'air, il s'oxide facilement; chausse à l'air et me de l'air et me dans l'air et l

Le zinc du commerce n'est pas parfaitement pur : les matières qui le souillent généralement sont le carbone, le cuiore, le cadmium, le fer, le manganèse et l'arsenic. Pour le purifier de toutes ces matières, il suffit de le distiller.

D'après les propriétés que nous venons d'énoncer pour ca métal, nous voyons qu'il est tout-à-fait impropre à faire concurrence au cuivre dans la construction des machines; anssi le considérerons-nous seulement maintenant comme élément d'alliages de ce dernier métal.

#### \$ 4. ALLIAGES DE CUIVRE.

# 10 Cuivre et potassium.

Le polassium, métal excessivement oxidable puisqu'il décompose l'eau subitement à la température ordinaire avec dégagement de flamme, fusible et volatil et très-difficile à réduire, ne s'emploie pas à l'état métallique pour être allié au cuivre. L'alliage malifable de cuivre et potassium se prépare en fondant ensemble dans un creuset un mélange de cuivre et de bit-dartrate de potasse, ou bien de cuivre, charbon et carbonate de potasse.

Ce cuivre est excellent pour les chaudières à vapeur et les tuyaux de conduite, en ce qu'il se travaille avec une grande facilité.

## 2º Cuivre et zinc.

Le lailon ou cuivre jaune diffère du cuivre rouge en ce qu'il n'est plus mou, quoique encore malléable à un certain degré, est aigre à la lime et au travail du tour, et par cela même préférable au cuivre pour la confection d'objets façonnés. Il est très-bon pour supporter les frottements du fer dans les machines, en ce qu'il s'use seul sans se déformer ni gripper contre le fer, comme ferait le cuivre rouge ou tout autre métal malléable. A cet effet, on a soin de le confectionner en pièces qui peuvent se changer facilement en n'exigeant que la moindre dépense possible, par suite du petit volume qu'on leur donne; il sert principalement à faire les stuffling-box et les coussinets. Il est employé avec avantage à la confection des tuyaux, comme le prouvent tous les instruments à vent dont il est le seul élément. Dans les locq-motives il sert à faire les tubes de circulation de la fumée.

#### 3º Cuivre et étain.

#### 1º Bronze.

Cet alliage est au cuivre mou ce que l'acier est au fer. C'est un métal d'une couleur jaune orangé, peu malléable, très-dur à travailler et très-résistant comme pièce de frottement contre le fer ou la foute.

On a fait beaucoup d'essais pour rendre le bronze malléable. M. Darcet, dont le nom se trouve toujours sous la plume lorsqu'il s'agit de constater un résultat utile au pays, a composé des bronzes mallèables, en réduisant à 8 p. 100 le dosage en étain, de 10 qu'il est généralement.

Le bronze, bien que plus susceptible que le laiton d'user les axes en fer dont il constitue les coussinets, est néanmoins de beaucoup préférable à ce dernier, qui présente le grave inconvénient, si on ne le graisse pas exactement, de s'échauffer, gripper et courber en très-peu de temps la surface du tourillon, ce qui nécessite un deuxième tournage, souvent impraticable et toujours dispendieux.

Une preuve que le bronze est le métal par excellence pour coussinets, c'est que les messageries, après des tâtonnements inouis, tont arrivées à composer leurs boîtes de roues de 12 p. 100 étain et 38 cuivre rouge. Dans les bateaux à vapeur où les choes des tourillons contre les coussinets sont moins violents, on porte le dosage en étain à 14 p. 100.

En général, si on veut avoir des tourillons en fer qui durent long-temps, on ne doit pas hésiter devant la dépense qu'ocasionera la trempe en paquets, parce que cette dernière sera compensée par son bon usago; nous savons des tourillons en fer, trempés en paquet, qui fonctionnent dans des cousinets en bronze depuis 40 ans, et sont encore aussi bons aujourd'hui que lorsqu'ils étaient neufs. Le seut inconvénient de la trempe est de rendre quelquefois les ronds ovales et de nécessiter un second tournage, toujours impraticable avec les outils, mais facile par le rodage à l'émeri.

#### 2º Métal de cloche.

Blanc jaunatre, encore plus dur que le bronze, cassant et sonore. On l'emploie depuis quelque temps, avec avantage, dans les coussinets des locomotives de Saint-Germain.

L'étain, qui formo ces allirges avec le cuivre, est un metal blanc, peu oxidable, fondant à 2670 centigrades, peu volatil. Par refroidissement ménagé, il cristallise en rhomboïdes; une baguette d'étain pur pliée fait entendre on craquement que l'on nomme cri de l'étain, qui sert à vérifier sa qualité.

L'étain du commerce contient assez souvent les métaux suivants : l'arsenic, l'antimoine, le bismuth, le cuivre, le fer, le plomb et le zinc. Il n'est pas aussi facile de l'en séparer que le zinc; ce n'est que par un traitement chimique que l'on y parvient.

# 4º Cuivre, nickel et zinc, ou maillechort.

Le maillechort est un métal d'une couleur blanc argenté, moins éclatante cependant que celle de l'argent; très-dur, mais non cassant, assez malléable pour être plié plusieurs fois et s'emboutir au balancier.

L'alliage de cuivre et nickel seul se rapproche du brouse pour la dureté; aussi, est-ce pour affaiblir cette qualité qu'on y ajoute du zinc.

Le maillechort n'a pas encore été employé dans les machines, mais peut s'y employer avec avantage partout où l'on met ordinairement le lation. Malbeureusement, sa valeur est bien différente et ne lui permet de figurer que là où l'on veut déployer du luxe.

Le nickel, qui est la base des propriétés de cet alliage, est un métal d'un gris blanc intermédiaire entre le blanc de l'argent et le gris de l'acier : sa structure est crochue et sa cassure fibreuse, il est assez mallèable et ductile, sa tenacité est très-grande; sa densité moyenne est 8,5; il est magnétique comme le fer, mais moins que ce dernier. L'air sec ne l'attaque pas à la température ordinaire, mais l'air humido l'oxide. L'air sec le convertiten oxide à la température rouge: il décompose l'eau à la température ordinaire, à la faveur des acides : son point de fusion est de beaucoup au-dessus de celui du cuivre, ce qui rend très-difficile le mélange des trois métaux qui composent le maillechort, comme nous le verrons plus loin.

# \$ 5. MATÉRIAUX POUR JOINTS ET GARNITURES DE PISTONS ET STUFFING-BOX.

Les matières que l'on emploie pour former les joints des pièces renfermant l'eau ou la vapeur dans les locomotives, sont:

1º Le plomb.

2º Le mastic de plomb.

3º Le mastic de fonte.

Celle qui sert à former les garnitures est : le chanvre.

### 1º Plomb.

Le plomb, rejeté comme trop mou lorsqu'il s'agissait de la confection des pièces de machines, est le métal par excellence pour faire les joints, tant à cause de sa fusibilité qu'à

cause de son peu de dureté.

C'est un metal gris-bleuâtre, éclatant quand sa coupure est fraiche, entrant en fusion à 522° centigrades; volatil à la chaleur blanche, s'oxidant à la température ordinaire, mais très-légèrement, et prenant alors une couleur gris terno. Exposé à l'air humide, il s'oxide plus vivement et se convertit en carbonate de plomb; il ne décompose jamais l'eau: chauffé au contact de l'air, le plomb se convertit en protoxide ou l'tiharge, très-fusible. Les acides oxidants le dissolvent facilement.

Le plomb s'emploie comme joints, soit en lingots que l'on

coule à chaud, soit en feuilles laminées.

Le plomb du commerce est génèralement souillé des métaux suivants : cuierc, antimoine, arsente, s'ine et traces d'argent; il contient quelquefois du soufre. Toutes ces matières tendent à le rendre aigre, et par conséquent impropre à la confection des joints des pièces de machines.

## 2º Mastic de plomb.

Ce mastic, qui s'emploie généralement avec les fauilles de plomb pour faire les joints des chaudières et tuyanx, est un mélange de carbonate de plomb ou céruse et de sequioxide de plomb ou minium délayés en pate molle dans de l'huile de lin. La présence de ces matières dans l'huile de lin a la propriété de rendre cette dernière siccative; et comme ces trois matières sont insolubles dans l'eau, elles empéchent assez bien les fuites.

On prépare le mastic de plomb en dissolvant la céruse dans l'huile de lin en quantité suffisante pour durer un certain temps; puis, quand on veut se servir de mastic, on prend une portion de cette céruse pâteuse et on la saupoudre de minium, en ayant soin de bien battre le mélange. On reconnaît que le mélange est convenable, en formant un cylindre que l'on étire et qui doit s'allonger avant de se casser.

#### 3º Mastic de fonte.

Le mastic de fonte est le résultat d'une réaction chimique qui s'opère eutre du soufre et de la fonte en grenaille mèlangée dans une dissolution de sel ammoniaque on hydrochlorate d'ammoniaque. Le soufre, en contact avec le fcr. à la température rouge, jouit de la propriété de l'attaque rabitement, ainsi que le cuivre, et de convertir ces métans en sulfures. La même réaction a lieu lentement sous l'influence du sel ammoniac seul ou joint à de l'urine ou toute autre substance fermentescible, à l'aide de la température.

Si on mélange ensemble 20 fonte, 1 fleur de soufre, 2 sel ammoniac sans eau, la réaction ne s'opérera que lentement et par suite de l'humidité de l'air qui s'y dépose. Donc, quand on voudra l'employer, on le mouillera seulement au moment de s'en servir.

L'avantage du mastic de fonte est de se boursouffler au moment de la combinaison, ce qui le refoule dans tous les vides laissés dans les joints, et de devenir, à la longue, aussi dur que les métaux avec lesquels il est en contact.

Ce mastic, très-utile pour les machines à vapeur ordinaires, est rejeté complètement des locomotives, parco que précisément il fait de trop bons joints, et, comme il est souvent nécessaire de démonter des pièces, pour désunir les joints en mastic de fonte, il faut casser les tuyaux. En général, il faut construire les machines avec le moins possible de joints rapportés; c'est là qu'on reconnaît le méite des machines exécutées. On arrive à supprimer les joints apportés, en ménageant ce qu'on appelle des portées à la onte, ce sont des saillies très-minces et d'une largeur égale l'Épaisseur de la fonte que l'on fait venir à la coulée dans outes les parties qui doivent s'assembler deux à deux. Ces saillies sont dressées à l'ajustage, de manière à coïncider parfaitement dans toute leur étendue.

#### RÉSUMÉ.

Pour toute pièce exigeant une tenacité et une légèreté naxima, on emploie le fer forgé.

Pour les parois des chaudières à vapeur, on emploie :

La tôle de fer pour celles non en contact avec le feu.

La tôle de cuivre pour celles en contact avec le feu. Pour toutes les pièces de moulage non exposées à l'action

les acides et d'une épaisseur au-dessus de 1 centimètre, ne emploie la fonte.

Pour toutes pièces de frottement minces et apparentes, on emploie le laiton, le bronze ou le maillechort, suivant le goût du constructeur.

#### CHAPITRE II.

EXAMEN DES DIVERS MODES DE TRAITEMENT DES MA-TIÉRES PREMIÈRES POUR LES CONVERTIR EN PIÈCES DE MACHINES.

Comme dans toute espèce de fabrication, le travail de l'atelier de construction se divise en trois parties qui sont : 1º l'ébauchage des pièces ; 2º le finissage des pièces ; 3º l'assemblage des pièces.

L'ébauchage des pièces est assujetti au mode de traitement qui convient à chaque matière, pour passer de l'état de pièces de formes générales à l'état de pièces de formes

spéciales et déterminées.

Le fer, avons-nous dit, est considéré dans les arts comme infusible, mais il est très-ductile et très-malléable à chaud. L'acier, le plus généralement employé, est à peu près in-

fusible, et jouit des mêmes propriétés que le fer.

La fonte, le cuivre et les alliages de ce dernier sont fa-

sibles à des températures assez basses comparativement au fer et à l'acier. Le fer se livre au commerce sous deux formes distinctes

qui sont : 1º fer en barres plates, carrées ou rondes ; 2º tôle ou feuilles de fer. L'acier se livre au commerce sous la forme unique d'a-

cier en barres.

La fonte, sous la forme unique de lingots appelés gueuses

on gueusets, snivant leurs dimensions.

Le cuivre rouge, sous les deux formes : lingots et tôle. Les alliages du cuivre et les métaux qui entrent dans ces alliages. sous la forme unique de lingots.

De là, trois modes d'ébauchage des pièces qui sont :

1º Conversion du fer et de l'acier en barres, en pièces de machines ébauchées. Cette opération se fait dans l'atelier appele forge de maréchalerie ou forge à main.

2º Conversion du fer et du cuivre à l'état de tôle, en pièces de machines qui sont les chaudières. Cette opération

a lieu dans l'atelier appele chaudronnerie.

3º Conversion des fontes et alliages de cuivre, à l'état de lingots, en pièces de machines ébauchées. Cette opération a lieu dans l'atelier appelé fonderie.

Le finissage des pièces consiste en une sèrie d'opérations mécaniques qui s'effectuent dans l'atelier désigné sons le nom d'ajustage.

L'assemblage des pièces s'effectue dans un atelier séparé,

conuu sous le nom spécial de montage des machines.

Le travail de l'atelier de construction se divise donc en cinq ateliers distincts qui sont : la forge de maréchalerie, la fonderie, la chaudronnerie, l'ajustage, le moutage.

Nous allors passer en revue chacun de ces ateliers.

# § 1. Forge de maréchalerie ou forge à main.

Le travail de la forge consiste à chausser du ser dans un foyer dont la température peut s'élever au blauc soudant à volouté, et à battre ce ser, quaud il est suffisamment chaud, sur une enclume, soit en frappant dessus directement avec o marteau, soit en plaçant eutre le marteau et la pièce un outil spécial dout le coutact doit communiquer à cette der-

nière la forme que l'on désire lui donner.

Le foyer employé dans les forges à main, consiste en une late-forme en briques ou en fonte légèrement creusée en un ertain poiut de sa surface pour recevoir du combustible, jui est généralement la houille. D'un côté de cette plate-orme, prés du foyer, est un mur vertical en fonte ou briques, ercè a sa partie inférieure d'un trou par lequel passe une uyère allant lancer de l'air au milleu du foyer. Ce mur sup-orto en outre une chemiuée dout l'origine est à une hau-eur suffisante pour ue pas gêner le travail; cette cheminée eçoit les gaz qui s'échappent du foyer on feu de forge.

Le vent est fourui tautôt par uu soufflet mû à la main, antôt par nne machiue soufflante mue par un seul moteur our toutes les forges. Ce dernier cas s'emploie le plus soueut, quand le nombre des feux de forges dépasse 20. On value à 1/4, de cheval au maximum, la force nécessaire pour

ouffler une forge à la main.

Les feux de forge sont d'ordinaire accouplés 2 à 2, donant dans la même cheminée. L'espace qu'ils occupeut ainsi

st de 1m sur 2m, c'est-à-dire 1 m. q. par feu.

L'espace occupé par l'ouvrier autour de l'enclume, pour un monœurre et le frappage des pièces, est de 1m.50 en sus u foyer, dans le seus longitudinal, sur 5m dans le seus trausersal, y compris tous les outils accessoires, dont nous parrons plus loin.

Il suit de la que la largeur d'un bâtiment de forge est de 5<sup>m</sup>, et sa longueur 2<sup>m</sup>.50 multipliés par le nombre de feux, Si on y comprend la cour et les accessoires, il faut supposet 10<sup>m</sup> au lieu de 5.

Les outils fondamentaux de la forge sont : le marteau, l'enclume et les tenailles.

Il y a deux marteaux : le petit et le gros marteau.

Le petit marteau est tenu par le maître du feu ou forgeron, et le gros marteau est tenu par un maneuvre applé frappeur. Le forgeron a tantôt un, tantôt plusieurs frappeurs, suivant la grosseur des pièces qu'il a à confectionner. Dans le cas où le vent du feu est donné par un soufflet, c'est le frappeur qui est obligé de le faire mouvoir pendant que le forgeron veille sur la pièce qui est au feu pour ne pas la laisser brûler, ce qui arrive quand le fer est exposé à un courant d'air pur à une haute température.

Les outils accessoires du forgeron, pour imprimer différentes formes aux pièces, sont : le dégorgeoir ou chaueronde, la chasse quarrée, la chasse à parer, la tranche, l'étampe.

Le dégorgeoir ou chasse ronde sert à faire des congés ou quarts de cercle concaves.

La chasse quarrée sert à préparer une surface plane et à relier les congés avec ces faces.

La chasse à parer sert à finir une surface plane, c'est-àdire à détruire tous les coups inégaux qu'une pièce de fer a reçus, en égalisant la surface. Mieux le travail de la chasse à parer a été fait, moins il reste de travail à faire à l'ajustage pour polir.

La tranche sert à couper.

L'étampe sert à arrondir une pièce; son effet est l'inverse' de celui du dégorgeoir. Comme il y a des ronds de toutes

grosseurs, il y a aussi plusieurs étampes.

Ces seuls outils suffisent pour le travail extérieur des pièces de machines, travail qui se renferme dans les trois actions suivantes:

Dresser une face;

Arrondir une face;

Dégorger une face.

Le travail intérieur des pièces s'effectue au moyen d'outils appelés mandrins. Il y a un mandrin pour chaque pièce qui exige un travail intérieur, d'où résulte que le mandrin ne servant à l'onvrier que pour confectionner la pièce correspondante, ne doit pas rester en sa propriété comme les autres outils, et doit être déposé en une place où chacun

peut l'aller chercher quand il en a besoin.

Les pièces de machines sont exécutées à la forge, d'après des dessins en grandeur naturelle faits soit sur papier, soit sur planches. Outre ces dessins, on fabrique, pour les pièces qui necessiteut une grande précision, des plaques de tôle minee découpées, représentant les faces les plus difficiles à executer. Ces plaques se nomment calibres. Les calibres ont l'avantage de pouvoir se présenter sur les pièces quand elles sout chaudes, et d'indiquer faoilement où il faut ajouter ou rogner.

Les calibres, comme les mandrins, sont spéciaux pour chaque pièce, et doivent, par conséquent, suivre la même règle

que ces derniers pour leurs places.

Outre les outils ci-dessus désignes, nous ajouterons : 1º Un martinet ou marteau d'un poids supérieur à celui des marteaux ordinaires , mu par une machine , pour chaque dix forges à main. Ce marteau, pesant environ 200 à 250 kilog., et exigeant une force motrice de 5 chevaux, sert pour la confection des grosses pièces de fer, et principalement quand on est obligé de souder plusieurs barres de fer carré ou rond ensemble.

2º Un gros étau pour chaque quatre forges à main. Ces elaux servent pour courber à chaud à angle droit, refou-

ler, etc.

30 Un étau ordinaire par chaque deux forges à main, Ces élaux sont occupés généralement par des ajusteurs du second ordre ou serruriers, pour terminer les pièces qui sons destinées à être employées brutes de forme.

# Administration des forges à main.

L'atelier des forges à main reçoit du fer et de l'acier en barres, et rend des pièces de machines brutes de forme. Une des conditions indispensables pour l'économie du travail, est que les pièces à confectionner se rapprochent le plus possible, dans leurs formes et dimensions, des fers et aciers que l'on a à sa disposition. Comme on ne peut satisfaire à cette condition qu'autant que les matières premières affectent des formes et dimensions très-variées, il est nécessaire d'avoir, dans la forge, un dépôt de tous les échantillons des matières premières dont on sera à même d'avoir besoin. Ce dépôt constitue le magasin des fers et aciers.

Chaque pièce que l'on confectionne exige une certaine quantité de fer, et le prix de revient de cette pièce set variable, suivant le déchet produit par le forgeron qui l'a exècutée et le temps que ce dernier y a mis. Il est important de pouvoir se rendre compte de ces deux dépenses; à cet effet, on a une balance dans laquelle on pèse le fer demandé pour confectionner une pièce, et la pièce exécutée avec le fer rendu; on marque ces deux poids sur un livre, et on y joint le temps employé par le forgeron. Pour des pièces qui se rèpètent très-raremeut, ce travail n'est pas important; meis pour des pièces qui se répètent souvent, il a la double importance, pour le constructeur, de lui indiquer: 10° à quel prix minimum il peut vendre les pièces; 20° à quel prix elles lui reviennent, suivant l'ouvrier qui les fait, et, partant, combien il doit les payer à l'entreprise.

Les pièces terminées se déposent dans un second maga-

sin dit des pièces finies de forge.

Les dessins à exécuter et les dessins exécutés sont aussi classés chacun de leur côté et numérotés; si les dessins contiennent plusieurs pièces, chaque pièce porteun numéro particulier, outre le nom qu'elle porte habituellement.

La personne chargée de cette comptabilité des matières, de la distribution du travail et de la surveillance des onvriers, se nomme contre-maitre de la forge; les livres qu'il tient sont les suivants:

1º Le livre des journées et travaux à l'entreprise.

Dans ce livre, chaque forge est désignée par un numéro d'ordre et possède douze pages, une pour chaque mois de l'année, les pages sont divisées en sept colonnes, savoir :

10 Dates du mois :

2º Poids du fer livre au forgeron :

5º Poids du fer rendu par lui , brut et façonne;

4º Dechets;

5º Noms des pièces et force par rapport à une machine en chevaux ou un diamètre de tige correspondant;

6º Nombre d'heures de travail pour chaque journée;

70 Prix des pièces sabriquées à l'entreprise.

Au has de la page se font les additions. De ces additions on déduit : 10 La quantité de déchet produite par 1 kilog. de ser sabrique;

2º Le prix de revient de la main-d'œuvre pour 1 kilog. de fer fabriqué, en remplaçant le nombre d'heures de travail par la valeur en argent payée à l'ouvrier.

# 20 Le livre de comptabilité des matières.

Ce livre comprend l'entrée des matières premières et la sortie des matières fabriquées. Les matières premières sont : le fer, l'acier, la tôle, la houille, les fournitures diverses.

Les matières fabriquées sont des pièces de machine. On écrit tous les jours les matières qui entrent, affectées

chacune d'une valeur déterminée.

Tous les mois on récapitule les produits de chaque ouvier dans la colonne des sorties des matières fabriquées, ainsi que ses déchets. On obtient ainsi un second déchet

moyen par kilog. de fer.

Âu bout de l'année, on fait l'inventaire de tout ce qui retse à la forge, tant en ontils qu'en maières premières, et on évalue le tout en argent; ensuite on fait la somme des dépeases de l'année tant en main-d'œuvre qu'en fournitures : alors, connaisant le poids des matières fabriquées, la valer des objets restants et la valeur des consommations, on céduit le pris de 1 kilog. de matière fabriquées.

Eu suivant cette règle, on est arrivé aux résultats sui-

- 4º En supposant que les meilleurs forgerons sont payés 5 francs par jour de douze heures de travail, le prix moyen de la main-d'œuvre, par 100 kilog. de fer fabriqué, est 25 fr. 50. cent.
- 20 Les rapports entre les prix de main-d'œuvre et les mantités de fer fabriquées à ces prix sont :
  - 1 Fer à 40 fr. les 100 kilog. 20 id. à 55 2.7 id. à 30 10 id. à 30 6.7 id. à 20 13.4 id. à 15
  - 3.2 id. à 10

Ce qui donne pour le prix de revient moyen de 100 kil.

$$1 \times 40 + 20 \times 35 + 2.7 \times 30 + 10 \times 25 + 6.7 \times 20 + 13.4 \times 15 + 3.2 \times 10$$

$$1 + 20 + 2.6 + 10 + 9.7 + 13.4 + 3.2$$

ou 25 fr. 30 cent., comme nous avons dit ci-dessus.

3º Un forgeron gagnant 5 fr. par jour, forgeant de gros axes, fait par mois 1.300 à 1.400 kilog. de fer fabriqué. Si nous prenons 1.350 en moyenne, nous avons pour 25 jours de travail :

$$\frac{25 \times 5}{1350} = 0 \text{ fr. } 0925 \text{ le kil.}$$

pour le forgeron seul.

Ce forgeron occupe deux frappeurs, qui, à 1 fr. 75 cent.

par jour, font  $\frac{25 \times 2 \times 1.75}{4350} = 0 \text{ fr. } 065 \text{ le kilog. pour}$ 

les frappeurs.

0.0925 + 0.065 = 16 fr. les 100 kilogrammes.

Un forgeron gagnant 5 fr. par jour, et forgeant de grandes chappes de parallélogrammes ou des roues de locomotives, produit par mois de 1.000 à 1.200 kilog, de fer fabriqué.

Soit 1.100 kilogrammes en moyenne :

$$\frac{25 \times 5}{1100} = 0 \text{ fr. } 114 \text{ le kilog. pour le forgeron.}$$

Trois frappeurs à 1 fr. 75 centimes donnent :

$$\frac{3 \times 25 \times 1.75}{1100} = 0 \text{ fr. } 12 \text{ par kilog.}$$

0.114 + 0.12 = 24 fr. les 100 kilog.

Un forgeron gagnant 3 fr. 50 c. par jour, et forgeant de petites pièces de machines, produit par mois 400 kilog. de fer fabriqué.

$$\frac{25 \times 3.50}{400} = 0 \text{ fr. } 22 \text{ le kilog.}$$

pour le forgeron seul.

Un frappeur 
$$\frac{25 \times 1.75}{300}$$
 = 0 fr. 146 par kilog.

$$0.22 + 0.146 = 37$$
 fr. les 100 kilog.

La production moyenne d'un forgeron est 500 kilog, par mois, donc 20 kilog, par jour pour pièces moyennement fortes et moyennement difficiles. Ces 20 kilog, à raison de 25 fr. 30 c. les 100 kilog, , foat 5 fr. 05 pour la journée moyenne du forgeron et de son frappeur.

Au moyen de ces données, on pourra calculer le prix de revient de la main-d'œuvre par kilog. de fer fabriqué pour une paye quelconque des ouvriers, en posant une simple proportion.

4º Les déchets varient entre 5 et 15 p. 100, suivant les pièces. Ils sont d'autant plus considérables que les pièces sont plus petites. L'habileté de l'ouvrier a aussi une grande influence sur les déchets : en moyenne 10 pour 100.

50 La consommation en combustible est en moyenne de 1/3 hectolitre parjour et par feu de forge.

80 Admettant que l'hectolitre de houille coûte 0.50, le kilog. de fer brut 0.38, la main-d'œuvre par kilog. 0.253, le prix de revient moyen de 1 kilog. de fer fabriquè à la forge est 0.80, toutes fournitures comprises.

Si on ajoute à cela les frais d'administration , l'intérêt de capitaux , les pertes, etc., on a , pour prix de revient de 1 kilog. de fer forgé en moyenne 1 franc.

Partant de là , nous établirons le prix de revient de 1 ki-

log. fer, pour les diverses main-d'œnvres considérées cidessus par la proportion arithmétique :

0.255. 1 0.40. 
$$x = 1f.15$$
 le kilog.  
0.255. 1 0.35.  $x = 1.10$  id.  
0.253. 1 0.50.  $x = 1.05$  id.  
0.253. 1 0.25.  $x = 1.00$  id.  
0.255. 1 0.20.  $x = 0.95$  id.

0.255. 1 0.15. x = 0.90 id. 0.255. 1 0.10. x = 0.85 id.

Ou : si pour main-d'œuvre == 0.253, le prix du fer est 1 fr. pour main-d'œuvre == 0.40, 0.35, 0.30, etc., combien sera-t-il?

$$x = 1.15, 1.10, \text{ etc.}$$
§ 2. Fonderie.

Pour obtenir une pièce de machines en fonte ou en cuivre, on commence par faire un modèle de cette pièce en bois ; ensuite on moule ce modèle dans du sable préparé pour l'usage de la fonderie; on sèche le moule et on y coule de la fonte qui a été mise en fusion dans des appareils spéciaux pour cette opération.

Si la pièce coulée renferme des vides intérieurs, on réserve ces vides dans les moules au moyen de pièces en sable et argile préparées et appelées noyaux.

La fonderie se divise en deux sections principales qui sont :

1º L'atelier des modeleurs et le magasin des modèles. 2º La fonderie proprement dite.

1º Atelier des modeleurs et magasin des modèles.

L'art du modeleur consiste à exécuter en bois les pièces telles qu'elles seront en mètal après la fusion. Comme les fontes en général prennent un retrait d'environ <sup>1</sup>/<sub>400</sub> après la coulée, le mètre du modeleur a un centimètre de plus qu'el mètre ordinaire.

Les pièces de fonderie étant généralement de grandes dimensions, sont dessinées sur papier à l'échelle de ½ ou ¼ o Dans ec cas, le dessin doit être refait à l'atelier des modileurs en grandeur naturelle, et avec le mêtre du modeleu comme échelle, soit sur des planches que l'on distribue: chaque ouvrier, soit sur un parquet dans une salle di salle d'épurses. Les pièces exécutées en bois différent des pièces telles qu'elles seront après la coulée, en ce que le modèle doit satisfaire aux deux conditions suivantes :

1º Pouvoir se retirer facilement du moule, sans le dé-

former.

2º Laisser des places pour loger les extrémités des noyanx qui sont en général des pièces traversant la fonte de part en part, etne pouvant se soutenir par le simple contact de leurs extrémités avec la paroi intérieure du moule.

Pour retirer facilement le modèle du moule, on le fait, si le cas l'exige, de plusieurs pièces; en outre on donne aux faces indiquées cylindriques ou prismatiques dans le dessin, une légère inclinaison conique ou pyramidale que l'ou

nomme dépouille.

Pour loger les extrémités des noyaux dans les parois du moule, partout où est indiqué un vide dans le dessin, on ajoute au moule une saillie, nommée portée, d'une longueur variable entre 1, 2, 3 et 4 centimètres, et d'une section égale à celle de ce vide. Alors on fait un moule en hois que l'on nomme botte à noyau, d'une forme intérieure égale à celle du vide occasionné par la saillie rapportée. Lorsque ce noyau est cylindrique d'un diamètre au dessus de 3 centimètres et d'une longueur d'un mètre au moins, comme pour tuyaux et colonnes, on ne fait pas de moule, et il se fabrique par un procédé que nous indiquerons plus loin.

Chaque pièce que l'on exécute à la fonderie ayant un modèle particulier, il s'ensuit que les frais de construction sont d'autant plus considérables que les pièces employées se répètent moins souvent. On doit donc tendre, autant que possible, pour la fonge, à avoir un certain nombrede pièces générales, dont le combinaison avec quelques pièces spéciales à chaque machine constitue toutes les machines que l'on vent exécuter.

Les modeleurs sont des menuisiers ébénistes, et, partant, possèdent tous les outils de cette profession. Chaque ouvrier occupe un étable, et il y a un tour pour six établis de modeleurs.

La place occupée par un modeleur est 3 mètres sur 4, ce qui fait 12 mètres quarrès, en moyeune; cette place varie suivant la dimension du modèle à confectionner. On compte en outre pour le magasin des modèles une surface de cette mètres quarres par modeleur. Ce magasin est en général place à côté de l'atelier des modeleurs, abrité des rayons du soleil, mais possédant un courant d'air de l'est à l'ouest, direction snivant laquelle les variations de température sont le moins sensibles. Ce courant d'air a ponr but de contrebalancer l'impression de l'humidité sur les modèles, et comme ils ne recoivent pas la chaleur du soleil, ils se trouvent dans un état hygrométrique moyen qui les empêche de travailler. Il est de la plus haute importance de veiller à avoir une température et une saturation régulières de l'air dans l'atelier de modèles : sans cette condition , ils sont perdus en peu de temps, parce qu'ils se déjettent et se fendent ou se pourrissent. C'est une bonne précaution que celle de les peindre sitôt qu'ils sont faits; on n'emploie pas la couleur à l'huile, mais la couleur à l'esprit de vin , qui , s'appliquant en couches minces, n'altère en rien leurs formes extérieures.

Au-dessus des modeleurs, est la salle des épures, et audessus des modèles, le dépôt des bois destinés à être employés à leur confection. Ces bois sont le plus généralement le sapin et le noyer, le premier servant pour les grosses pièces, comme le plus économique; le second pour les petites pièces.

La qualité qui fait rechercher ces bois est leur stabilité hygrométrique, quand une fois ils sont bien secs.

Pout être sûr de n'employer ponr modèles que des bois sucs, on les laisse dans le grenier, où on les dépose, pendant au moins quatre ans; on en conserve même pendant dix ans pour les modèles qui coûtent très-cher à confectionner; et que l'on désire garder longtemps.

#### Administration.

L'administration de l'atelier des modèles diffère de cette de la forge en ce que les pièces confectionnées ne sortent que pour un temps détermine, et rentrent au bont de ce temps dans l'atelier des modèles. En outre, il n'est pas nécessaire d'avoir un compte exact du travail de chaque modeleur; il suffit de savoir la consommation moyenne de hois par mois, et la main-d'œuvre, pour déduire le prix de revient des modèles pour 1 kilog, de fonte coulée, prix excessivement variable, mais qui a aussi sa movenne.

Le contre-maître de l'atelier des modeleurs doit connaître :

- 1º Le dessin:
- 2º Le moulage:
- 3º L'ébénisterie.
- Le dessin , pour exécuter lui-même ou faire exécuter sous

ses yeux, en grandeur naturelle, sur des planches ou sur le parquet, les modèles à confectionner. Le moulage, pour confectionner les modèles de manière à

ce qu'ils puissent servir aux mouleurs et leur opposer le moins de difficultés possible,

L'ébénisterie, pour la surveillance de la confection des modèles. Les livres qu'il doit tenir sont les suivants :

1º Livre des journées de ses ouvriers :

2º Livre des modèles à exécuter :

30 Livre des modèles renfermés dans le magasin.

La comptabilité des fournitures, quelles qu'elles soient, se tient à la comptabilité générale de l'atelier de construction. On peut ainsi calculer le prix de revient des modèles par

kilog, de fonte coulée. Une fonderie coulant 6,000 kilog. de fonte par jour, oc-

cupe :

Admettant que la dépense en outils, bois, fournitures diverses et intérêt de capitaux est égale à 25 fr., nous aurons une dépense nette de 50 fr. par jour pour 6,000 kilog, fonte

coulée = 
$$\frac{50}{6000}$$
 = 0 f. 00843 par kilog. de fonte coulée.

Le kilog. de fonte coulée brute, c'est-à-dire non sjustée,

vaut 0.35 ; les frais de modèles sont doncen moyenne de la valenr de la fonte conlée.

Cette dépense, que nous indiquous ici pour les modèles, peut servir à l'appréciation des dépenses mensuelles et annuelles d'un atelier de construction; mais il pe faudrait pas s'y fier en faisant-le devis d'une machine, parce que si; d'une part, elle devient presque nulle pour les pièces qui se coulent un grand nombre de fois, de l'autre elle peut être considérable pour celles qui ne seront coulées qu'une fois, et cela arrive toutes les fois que l'on commande des machines dont les dimensions ne concordent pas avec celles adoptées par le constructeur. Dans ce cas, on ne sera pas loin de la

vérité en évaluant les frais de modèles au 40 de la valeur

de la commande complète.

# 2º Fonderie.

La fonderie a pour but de convertir les fontes de fer grises , à l'état de gueuses , et les alliages du cuivre , à l'état de

lingots, en pièces brutes de machines.

Pour la fonte de fer nons dirons que, dans les hauts-fourneaux, on coule quelquefois la fonte dans des moules autres que des gueuses, mais qu'en général, si on veut avoir des moulages soignès et en fonte bien épurée de laitiers, il faut faire une seconde fusion. De là, deux espèces de moulages : moulage en première fusion, moulage en seconde fusion.

Les qualités d'une bonne fonte de moulage sont les sui-

vantes

1º Fluidité parfaite pour bien prendre les empreintes des moules.

2º Tenacité et douceur au travail de l'ajustage.

3º Grain serré et compacte, pour éprouver le moins de retrait possible par le refroidissement.

Les fontes de première fusion remplissent bien la première condition, mais rarement les deux autres; néanmoins on peut s'en servir sans crainte, quand elles sont reconnues, d'ailleurs, de bonne qualité, pour toutes les pièces employèes brutes dans les machines, telles que contre-poids, plaques de fondation, entablements, etc.

La seconde fusion donne à la fonte les deux dernières qualités, en la séparant des laitiers dont elle est toujours souil-

lée après la première fusion.

La fonderie en seconde fusion se divise en quatre parties distinctes :

1º La fonderie de fer en sable d'étuve.

- 2º La fonderie de fer en sable vert.
- 30 La fonderie de cuivre.
- 4º La moulerie des novaux, dite moulerie en terre.

#### 10 Fonderie en sable d'étuve.

On nomme sable d'étuve, un sable argileux qui, sans se coller après les modèles sur lesquels on le moule, possède assez de consistance pour que, séché, il ne forme plas qu'nne seule et même masse resistante et pouvant se casser comme de la terre cuite. La quantité d'argile contenue dans ce sable est limitée par la propriéte qu'elle a de se fendre par la dessiccation, quand elle est abondante dans un melange; pour cette raison, on en met le moins possible, c'est-à-dire ce qu'il fant pour donner du lien au sable.

Les moulages se sont sur chantier à moule découvert ou en châssis couvert. Les moulages sur chantier à découvert consistent en pièces de peu d'importance, que l'on moule sur le sol même de la fonderie, que l'on dessèche, quand le moule est retire, par du charbon d'abord froid, ensuite allume, et que l'on coule ainsi sans recouvrir. Ce genre de moulage a l'inconvénient, pour les bonnes fontes surtout,

de donner une face supérieure bombée, lorsqu'elle devrait être plane, et d'être, par consequent, tout-à-fait impropre aux objets soignés.

Les moulages à couvert se font généralement dans des chassis, espèces de caisses en bois ou en fonte, principalement en fonte dans les usines bien montées, à claire-voie, le plus légères possible, destinées à recevoir les moules des pièces que l'on veut couler. Quand les pièces sont très-grandes et plates, comme les balanciers, les volants, etc., il n'y a qu'un seul châssis supérieur, le dessous se moulant dans le sol; dans tous les autres cas, il y a toujours au moins deux châssis pour une même pièce à conler, le châssis inférieur et le chassis supérieur. Au moyen de ces appareils, on peut non-seulement couler les pièces dans tontes les positions que l'on désire, horizontale, inclinée ou verticale, mais encore on peut réunir les moules ensemble et les porter dans un séchoir commun , dont le but est d'accélérer et économiser le séchage; de plus, les chassis donnent de l'aisance au moulenr, et, quand les moules sont secs, ils se placent facilement les uns à côté des autres, sur la ligne que parcourt la cuillère dans laquelle est la fonte liquide destinée à les remplir.

Il existe deux modes pour mettre la fonte en fusion :

Le premier consiste dans l'emploi du four à réverbère. Le second consiste dans l'emploi du cubilot.

Le second consiste dans l'emploi du cubilot. Lorsque l'on fait usage du four à réverbère, on ne coule

qu'une fois par jour. Le matin, à huit ou dix heures, on allume le fourneau, et à six heures du soir, la fonte est bonne à couler. Chaque fois on a soin de refaire la sole. Lorsqu'on fait usage du cubilot, on peut couler à toutes

Lorsqu'on fait usage du cubilot, on peut couler à toute les heures du jour.

Le fourneau à réverbère présente sur le cubilot l'avantage de permettre de couler de grandes quantités de fonte à la fois; il y en a de deux dimensions: la première fait des coulées de 3,000 kilog.; la seconde, des coulées de 6,000 kilog. Par le cubilot, on coule généralement par 200 kilog. à la fois, c'est-à-dire la charge de trois hommes, les cuillères étant portées à bras d'hommes. On peut, il est vrai, pous ser ce chiffre plus loin et obtenir jusqu'à 1,000 kilog. de fonte liquide à la fois dans un cubilot, desorte qu'en en metant trois, on a l'équivalent d'un four à réverbère. Il est difficile de se prononcer pour l'un ou pour l'autre de ces appareils, en ce qu'ils offrent chacun leurs avantages et leurs inconvénients.

La consommation en houille, pour les fours à réverbère, est de 30 p. 100 sur le poids de la fonte coulée, et le déchet varie entre 6 et 8 p. 100.

Les cubilots chausses au charbon de bois exigent 60 à 80 charbon p. 100 fonte, ét les déchets varient entre 7 et 15 p. 100, suivant que la fonte a été mise dans le fourneau en gros ou en petits morceaux, et suivant sa qualité.

Chauffes au coke, ils n'en exigent que 35 à 50 p. 100 fonte. Les déchets varient dans ce cas entre 8 et 10 p. 100.

Les cubilots nécessitent une matière première de plus que les fours à réverbère; c'est la castine qui doit accompagner les gouttes de fonte à l'état de laitier, pour que ces dernières ne soient pas attaquées par le vent du soufflet. La quantité de castine a jouleé varie entre 4 et 5 p. 104.

La quantité d'air qu'il faut lancer dans les cubilots varie suivant leurs dimensions. Pour les petits chauffès au charbon de bois, on envoie 7 m. c. d'air par minute avec des buses de 3 centimètres à une pression de 6 centimètres, ce qui

correspond à deux chevaux de force environ. Pour les mêmes fourneaux au coke, on lance 10 m. c. d'air à une pression de 8 centimètres, ce qui fait trois chevaux. Dans les grands fourneaux, on pousse la quantité d'air à 20 et 25 m.c., correspondant à 6 et 8 chevaux.

Les principales dimensions des fours à réverbère sont les suivantes :

Sole : 2 mètres de long sur 1m de large. Grille: 2/7 de la sole

Cheminee { section inférieure \( \frac{1}{3} \) de grille. section supérieure \( \frac{1}{3} \) id.

La sole est inclinée à 15 on 180.

Les cubilots ont en général les dimensions suivantes :

Section inférieure { petit. . . . 0.11 grand . . . 0.20 Hauteur. . . . { petit. . . . 2.60 grand. . . 5.25

Hauteur des tuyères au-dessus de la sole. 0.25

On met deux rangs de tuyères superposées quand on veut beaucoup de fonte à la fois.

Dans la fonderie en sable d'étuve et au four à réverbère , le sechage des moules se fait la nuit et se prolonge le lendemain, s'il est nécessaire, la coulée n'avant lieu que le soir.

Pour opérer la coulée, on place la cuillère ou grande marmite en fonte suspendue à une grue, dans une fosse vers laquelle se dirige une rigole en sable partant du trou d'écoulement de la fonte du four à réverbère; puis, on distribue les moules sur toute la circonférence que décrira la cuillère en tournant avec la grue. Si tous les moules ne peuvent tenir sur cette circonférence, ou s'il y a des moulages sur le sol même de la fonderie, on a une ou plusieurs autres grues disposées pour recevoir la cuillère de la première, quand les moules qui l'entourent seront remplis; toutes ces grues sont à point d'attache variable, afin que l'on puisse allonger ou raccourcir à volonté le rayon de la circonférence décrite par la cuillère.

Quand tout est bien disposé, on verse la fonte dans la cuillère; on l'enlève et on coule. Il y a deux ouvriers speciaux

Machines Locomotives.

pour la conlée; ce sont les plus habiles de l'atelier : l'un d'eux la fait basculer au moven d'une clef, ce qui est facile parce qu'elle est suspendue un peu au-dessus seulement de son centre de gravité; l'autre ectient les ordures qui sont à la surface du bain de fonte, ordures qui se composent de sable et cendres jetés là pour empêcher le rayonnement de la fonte et pour absorber en même temps les laitiers qui surnagent. Les moules recoivent la fonte par un trou évasé, en forme de cône renversé, et sont munis, dans leur point le plus élevé, qui est généralement près du trou de coulée, d'un second trou par lequel l'air s'echappe à mesure que la fonte remplit le moule. Sitôt qu'un moule reçoit de la fonte, il se degage par le trou d'air une flamme bleue que l'on reconneît être celle de l'oxide de carbone; de plus, il se produit une foule de petites explosions par les fissures des moules provenant de l'inflammation du gaz qui s'en échappe, lequel est de l'hydrogène carboné. Ces explosions sont quelquefois dangereuses; aussi a-t-on soin, quand on coule, d'armer les gamins de torches allumées qu'ils proménent partout où ils voient des fuites de gaz. Ces degagements d'oxide de carbone et d'hydrogène carboné proviennent: 1º de la poussière de charbon avec laquelle on a soin de peindre à l'eau l'intérieur des moules pour rendre lour surface plus lisse et les empêcher de se coller à la fonte ; 2º de l'eau ct du charbon qui se trouvent renfermés dans le sable même du moule.

Tous les chassis sont fermés solidement, d'abord pour éviter les fuites de fonte, ensuite pour reporter la poussée qui se produit dans la fonte, au moment du refroidissement, sur les trous de coulée d'air.

Dans le cas où les moulages sont sur le sol de la fonderie et à couvert, on charge les chàssis en les recouvrant d'un poids au moins égal à la pression d'une colonne de fonte sur leur surface, dont la hauteur est égale à celle du trou de coule. La tendance qu'à la fonte à soulever les chàssis dépend, non-seulement de la cristallisation, mais encore de sa densité qui est beaucoup plus forte que celle des moules.

Lorsque les noyaux des moules ne sont pas fixés solidement, ou sont très-longs, comme ceux des colonnes coulées horizontalement, l'influence des densités se fait sentir par le soulèvement du noyau, soit en totalité, soit en partie. Dans ce cas, on a soin de mettre entre la partie supérieure du noyau et le dessous du châssis supérieur, de petits seutiens composés de deux plaques de tôle minces et trèspolites, reliées par un clour rivé des deux côtés. Par ce moyen, lorsque la fonte tend à soulever le noyan, ce dermierest retenu par ces plaques dans sa position normale. Ces souliens se perdent dans la fonte; quelquefois on peut retirer les plaques; mais les clous restent toujours. Il résulte assex couvent de ce procédé un inconvénient grave pour les tuyaux; c'est que les clous sont plus facilement attaqués que la fonte par les eaux acidulées, et alors il se maniferste des fuites aux irous qu'ils occupaient: aussi, dans les commandes de 187aux, a-t-on soin de spécifier qu'ils seront coulés debout, auquel cas la fonte ne peut plus déranger le noyau.

Pour couler les pièces debout, il est nécessaire d'avoir une cavité dans laquelle on puisse déposer les moules, sans quoi il faudrait mouter la cuillère à une hauteur où il serait peu lecile de la manœuvrer. A cet effet, on réserve au milieu de la fonderie une fosse circulaire que l'on peut recouvrir à volouté avec des plaques de fonte. Au milieu de cette fosse est une grae qui sert non-seulement pour la cuillère, mais eu-

core pour descendre et remonter les moules.

Outre les monlages en sable, il ya les moulages en coquille qui sont spécialement affectés aux roues des wagons et aux cylindres de laminoirs.

Les roues de wagous se font en sable vert ; nous n'en par-

lerons pas ici.

Les cylindres durs, cylindres de laminoirs, se montent en tois parties: les deux extrémités en sable, le milieu en co-quille. La coquille est une espèce de tonneau en fonte creuse à l'intérieur et ayant 15 centimètres dans sa plus grande desisseur. Les cylindres dars se coulent debout dans la fosse. D'après la disposition du moule, on obtient, après le refroitssement complet, deux surfaces sur la même pièce, l'uue en fonte blanche, l'autre en fonte grise. La partie en fonte grise contitue les tourillons et l'intérieur du cylindre. Il est important que le corps du cylindre et les tourillons soient en fonte grise, parce que, s'ils étaient en foue blanche, ils ne fonctionnerient pas 24 heures sans casser.

Les cylindres durs se coulent par dessous, c'est-à-dire que la fonte, au lieu d'être injectée dans le moule par en haut, y arrive lentement par un tuyau qui communique avec le bas du moule. Cette disposition a le grand avantage d'éviter les soufflures dont la présence dans un cylindre dut à l'endroit des collets est une cause de rebut.

Quelquefois le durcissement de la surface de la table ne s'opère pas d'une unanière satisfaisante: tantôt il est trop considérable, et alors les cylindres sont sujets à casser; tantôt il est trop faible, et alors les cylindres ne durent pas parce qu'ils s'usent vite. Pour remédier, à coup s'ar, à cet inconvénient, on a imaginé au Creusot de couler une première cuilière de fonte blanche remplissant le moule; puis, de la faire suivre d'une seconde en fonte grise qui, chassant par en haut toute la fonte blanche restée liquide dans le moule, n'y laisse que celle qui a durci immédiatement per suite de son contact liquide avec la paroi métallique. Ce procédé, tout simple qu'il paraisse, exige une certaine habitude pour réussir complètement, mais aussi donne des résultats très-avantageux, malgré l'accreissement de dépense provenent du chaefigged une double quantité de fonte.

Lo sable qui a servi à faire un moule et dans lequel on a coulé, est en gros fragments durs et incapables de resservir sans avoir subi une préparation. Cette préparation consiste à le broyer sous une ou deux meules roulantes dans une chambre appelée moutin à table. Ces meules sont mues par uix cheval ou par la machine qui sert à souffler les cubilots. On le fait ensuite rentrer à la fonderie en mélange avec du sable neuf auquel il sert de ciment,

Les chàssis sont déposés dans une cour régnant autour de la fonderie et appelée pour cette raison cour de la fonderie, Comme il y a des chàssis fort lourds, on sillonne cette cour de petits chemins de fer, au moyen desquels des wagens transportent les chàssis aux endroits où on en a besoin.

Un mouleur occupe dans la fonderie en sable d'étuve, y compris les fours et le séchoir, un espace de 25 mètres quarres. Si on ajoute à cela le moulin à sable, le dépôt des chassis, des fontes brutes, des fontes moulées, du sable neuf, on pourra porter cet espace à 400 mètres quarrés.

## 2º Fonderie en sable vert.

La fonderie en sable vert dissère de celle en sable d'étuve en ce qu'on coule dans le sable frais, c'est-à-dire aussitôt que le moule est terminé. Ce procédé accélère le travail et le rend en même temps économique. Le four à liquésier la fonte, pour ce genre de sonderie, est nécessairement le cubilot, en ce qu'il permet d'obtenir de la fonte à toute heure.

Pour le travail, la fonderie en sable vert ne diffère pas de celle en sable d'étuve; seulement on l'applique principalement aux pièces de petites dimensions ou minces, parce que la résistance du sable est beaucoup moins grande que dans la première. C'est du reste un procédé assez nouveau, et qui prend de l'extension dejour en jour. Les pièces obtenues en sable vert offrent un aspect brillant qui les distingue facilement des pièces moulées en sable d'étuve, dont l'aspect est généralement terne; usais ces dernières ont l'avantage de présenter des formes beaucoup plus exactes et plus tranchées, par suite de la résistance du moule; en un mot, la fonte y prend mieux. Le moulage en sable vert est beaucoup plus difficile que celui en sable d'étuve, il faut des ouvriers très-exercés.

Les accessoires de la fonderie en sable vert sont le moulin à sable, le dépôt des chàssis, des fontes brutes et moulées, ainsi que du sable neuf. L'espace occupé par un mouleur en sable vert est 15 mètres quarrès dans la fonderie et 50 mètres quarrès total, y compris les accessoires.

Nous avons dit que les moulages en coquilles de la fonderie en sable vert consistaient en roues de wagons. Ces roues se coulent à plat sur le sol, dans un cercle en fonte de 10 centimètres d'épaisseur et de la hauteur de la jante de la roue. La forme intérieure de ce cercle est celle extérieure de la jante ; les autres parties de la roue , les bras et le moven . sont moulés en sable. Une précaution à prendre , lorsque l'on coule des roues de wagons, c'est de diviser le moyeu en 3 parties égales par des plaques de tôle mince placées avant la coulée. Cette précaution a pour but de permettre le retrait de la fonte des bras, en agrandissant, il est vrai, le cercle extérieur du moyeu, mais sans casser les bras, ce qui aurait lieu infailliblement si le moyeu était d'un seul morceau. Ce que nous disons pour les roues de wagons s'applique aux poulies, et, 'en général, à toutes les roues dont les bras sont très-minces; on rend la solidité au moyeu en le garnissant de chaque côle d'une frette en fer posée à chaud après que l'on a rempli par des plaques de tôle les 5 interstices occasionés par le retrait.

#### 3º Fonderie en cuivre.

Les moulages se font en sable d'étuve et en sable vert, en sable d'étuve pour les grosses pièces, en sable vert pour les petites; et c'est le cas le plus général d'un atelier de construction, surtout pour les locomotives. Le sable vert est plus économique, mais infiniment moins favorable à la bonne qualité des pièces fondues; il donne presque toujours des soufflures par suite du refroidissement trop prompt qu'éprouve le métal en entrant dans les moules humides. Lorsque l'on a de grosses pièces à couler, on emploje le four à reverbère; jamais le cubilot, du moins dans les usines bien dirigées, car ce genre de fourneau est d'un effet détestable et désastreux pour toutes les opérations de fonderie de cuivre. D'une part, c'est le zinc qui se volatilise, de l'autre, c'est l'étain qui se vitrifie, et enfin c'est le cuivre qui dissout une partie du carbone avec lequel il est en contact, devient noir et presque infusible. Lorsque l'on n'a que de petites pièces à couler, on emploie des creusets de terre ordinaire, d'une capacité égale à la quantité de cuivre que l'on veut couler à la fois. On place ces creusets dans des fourneaux aualogues aux fourneaux d'essai des minerais, et généralement munis d'un soufflet.

Les matières premières de la fonderie en cuivre y arrivent tantôt pures, tantôt mélangées. Quand elles sont mélangées dans des proportions convenables, il suffit de les mettre dans le creuset, de les chauffer et de les couler dès qu'elles sont suffisamment liquides. Si les mélanges nécessitent l'addition de quelques matières premières, on prend les précadulors que nous allons indiquer pour les cas où elles sont livrées pures à la fonderie.

#### 1º Cuivre jaune ou laiton.

Le cuivre liquide s'oxide facilement et se convertit en une poudre noire qui constitue un déchet et forme des pailles dans les pièces moulées; il est donc de toute importance d'abriter, autant que possible, l'intérieur du creuset du contact de l'air.

En second lieu, le zinc est volatil à la température où le cuivre est sculement liquide, et beaucoup plus oxidable que ce dernier à l'état liquide.

Pour faire un mélange de cuivre et de zinc, on commence

par fondre le cuivre jusqu'au calme plat. Ce point de fusion est assez difficile à observer, c'est l'habitude qui dirige: eu général, le calme plata lieu à la surface du bain peu après que les dernières parties du lingot solide ont été liquéfiées. Lorsqu'on laisse dépasser ce terme, une ébullition de plus en plus violente se manifeste et il se produit un grand dechel. Cette ébullition, que les fondeurs attribueut au soufre combine qui se dégage, tient aussi beaucoup à une oxidation de la surface. Quoi qu'il en soit, lorsque le bain est au calme plat, on le recouvre d'une légère couche de poussier de charbon qui empêche l'action de l'air arrivant par la porte que l'on ouvre, et on plonge le zinc préalablement dégourdi. afin que le changement brusque de température n'occasionne pas d'accident. Comme il y a toujours une petite quantité de zinc qui se volatilise, on a soin d'en augmenter la dose dans la proportion de 5 à 6 p. 100 : l'expérience du reste indique cela très-facilement, si on a soin de peser les matières avant et après la fusion.

#### 2º Bronze et métal de bloche.

If Suffit pour ces melanges de bien disseminer l'étain dans le cuivre, en les mettant ensemble dans le creuset, la proportion d'étain étant trop faible pour s'oxider. Ici, la parfaite reussite dépend entièrement de l'habileté de l'ouvrier. qui ne doit laisser le mélange dans le creuset que le temps necessaire pour que la dissolution de l'étain dans le cuivre ait lieu uniformement. En effet, bien que l'étain soit peu oxidable, comme il est plus leger que le cuivre, il tend à remonter à la surface où , favorisé par le contact de l'air , il se vitrifie contre les parois du creuset et forme de petits globules vitreux que l'on retrouve ensulte dans le bronze quand on le met sur le tour, et qui non-seulement abiment les outils, mais rendent souvent les pièces impropres à l'usage auquel on les destinait. Le point de fusion du bronze ift si peu facile à réconnaître exactement, qu'il n'existe qu'un seul fondenr à Paris, c'est presque dire en France, qui réussisse parfaitement ce métal; cé fondeur, c'est M. Thiébaut aine, auquel les mécaniciens sont toujours obligés d'avoir recours lorsqu'ils veulent avoir des produits satisfaiants en cette matière.

3º Maillechort.

La fusion du maillechort est très-difficile, et, suivant

qu'elle a été bien ou mal opérée, le métal résultant a des propriétés tont-à-fait différentes. Cela provient de ce que le nickel n'est fusible qu'à une température de beaucoup supérieure à celle du cuivre.

Si on commence par faire le mélange de cuivre et zinc, et qu'on y plonge le nickel, ce dernier n'y fondra que quand la majeure partie du zinc aura été volatilisée. Si on fait l'alliage de nickel et cuivre de la même manière que celui de cuivre et zinc pour laiton, et qu'on y plonge le zinc, comme la température sera encore plus élévée que celle du cuivre pur, il n'entrera pas une parcelle de zinc dans le mélange. Voici comment, dans ce cas, on procède : on fait un mélange bien intime en poudre fine de 2 petites quantités de cuivre et nickel, et on met au feu; quand le mélange est en fusion, on y plonge une quantité double au moins de zinc, et on ferme le crenset précipitamment ; les 3/4 du zinc se volatilisent, mais il en reste assez dans ce melange pour avoir abaisse la température ; on ajoute alors à petites doses, et successivement, du nickel, du cuivre et du zinc jusqu'à tant que l'on ait son alliage dans les proportions voulues; afin d'opérer plus vite la fusion des metaux que l'on sjoute, on les maintient tant qu'ils sont solides au fond du bain avec une pince en fer.

Les déchets, dans la fonderie en cuivre, s'élèvent en movenne à 10 p. 100, tant par l'oxidation des métaux que par les globules métalliques qui restent dans les pores des creusets, ou attachés par le refroidissement à leur surface intérieure. Un creuset peut servir plusieurs fois quand il est manœuvre avec soin, et plus il sert de fois, moins on a de déchets. Dans les usines où on coule de petites quantités de cuivre, on est dans l'usage de jeter les vieux creusets; mais dans celles organisées principalement pour la fonderie de cuivre, loin de les jeter, on les casse en morceaux, retire les parties qui ne contiennent pas de cuivre, et place les autres dans un mortier où elles sont brovées en poudre fine par un pilon mu par une poulie de renvoi venant de la machine soufflante. Quand les matières sont suffisamment broyées, on leur fait subir une opération analogue à celle des patouillets pour le minerai de fer; on les met dans un baquet au milieu duquel est une roue tournant horizontalement et recevant en outre un filet d'eau claire qui se renouvelle sans cesse. Les matières se classent dans le baquet par

ordre de densité, c'est-à-dire le métal au fond ; les matières terreuses qui surnagent sont entraînées par l'eau qui s'échappe constamment. On retraite ensuite ces cuivres dans un creuset, en y ajoutant un peu de charbon pour réduire les oxides, et on parvient à retirer comme cela près de 5 p. 100 sur les 10 p. 100 de déchets que l'on a faits, ce qui amène une économie très-sensible.

#### 4º Moulerie en terre.

La moulerie en terre, ou fabrication des noyaux, constitue un atelier à part où les moulages s'exécutent avec de l'argile ne contenant pas de chaux, et assez riché en sable pour ne pas prendre un trop grand retrait par la dessiccation, mais pas assez pour n'en pas prendre du tout. -

Les noyaux sont en argile parce que, étant des pièces isolées dans l'intérieur des moules et exposées de toutes parts au choc de la fonte liquide, ils doivent être doues d'une consistance supérieure à celle du sable argileux employé habituellement; de plus, la fonte retraitant par le refroidissement , comme elle entoure le noyau de toutes parts, il faut que ce dernier retraite aussi. Or, c'est précisément une des propriéles de l'argile que de prendre du retrait par la température; on a donc un double avantage en l'employant. Depuis quelque temps on remplace le sable dans les novaux par de la farine de blé dans le but de faciliter encore le rerait de la fonte. En effet, lorsque l'on verse cette dernière lans le moule, il se produit une décomposition de la farine la novau, dont les deux effets sont : 10 de refroidir, par vaporation de l'eau combinée, la fonte en contact; 20 de roduire, dans le noyau, des vides qui le rendent sponieax , par consequent compressible.

On distingue 2 espèces de noyaux, les noyaux moules et novaux tournes. Les premiers se font dans la boîte à ovau par le procedé ordinaire du moulage des terres, et rvent pour toutes les pièces à formes non cylindriques. nand ces pièces sont irrégulières et présentent des coudes . a a soin de garnir l'intérieur du noyau de tirants en fer renirbe dans tous les sens, afin d'augmenter sa résistance à

action de la coulée.

Lorsque les noyaux sont cylindriques, d'un diamètre d'au oins 5 centimètres et d'une longueur d'au moins 50 cennetres, on les fabrique par le procede du tour, c'est-àdire au moyen d'un gabari qui leur donne la forme exiérieure. Pour cela, on prend une barre de fer que l'on consi dère comme l'axe, et on la place horizontalement dans deux parties ménagées exprès sur deux trêteaux. Si le diamètre du noyau est moindre que 15 centimètres, le noyau est plein; s'il est d'au moins 15 centimètres, le noyau est vide, c'estb-dire que la barre est entourée d'une enveloppe en tôle percée de trous et laissant au moins 5 millimètres de jeu entre elle et le noyau, ce, par les motifs suivants:

Pour faire tenir l'argile sur une barre de fer, on la mélange avec du foin qui lui donne du liant et sert à former ainsi les premières couches qui, une fois faites, rendent les autres très-faciles à poser en argile pure. Ce foin a l'avautage de rendre l'argile élastique et propre à prendre le retrait provenant du refroidissement de la fonte. Cela est bien pour des petits noyaux ; mais quand le diamètre des noyaux commence à gagner 15 ou 20 centimètres , l'épaisseur de la couche d'argile à déposer augmente, et alors le temps que l'on passe à faire le noyau augmente dans la même proportion. Pour éviter cette perte de temps résultant de l'augmentation de dimensions des noyaux, on a imaginé d'entourer les axes de fer d'un tuyau qui, y étant fixé solidement, remplit les mêmes fonctions que lui par rapport au noyau. Cette disposition avait un grave inconvenient que l'on prévoit facilement; c'est que le retrait de la fonte étant proportionnel à son diamètre, il faut que celui de l'argile suive la même loi, et il ne le peut, si l'épaisseur de cette dernière est constante. Pour éluder cet inconvenient, on opère ainsi : on fait des tortillons de foin que l'on enroule sur le nouvel axe en tôle, et par-dessus les tortillons on dépose les diverses couches d'argile comme d'ordinaire. Le foin, dans cet état, est élastique, se prête parfaitement au retrait de la fonte, et cela d'autant mieux qu'il brûle et dégage des gaz pour l'échappement desquels sont pratiqués les trous dans la tôle, et la communication facile de ces trous avec l'air extérieur.

La moulerie en terre possède un séchoir pour les noyaux Co séchoir, ainsi que celui de la grande fonderie, sont de chambres en briques fermant par une porte en tolle, et dan la partie inférieure desquelles sont des foyers à houille don la fumée se dégage dans le séchoir même et va se perdidans une cheminée placée à l'extrémité opposée à celle de

foyers.

L'espace occupé par un mouleur en terre, y compris la place de ses noyaux, le dépôt de l'argile et le séchoir, est en moyenne de 50 mètres quarrés. Ce grand espace provient de ce qu'il se fabrique toujours un grand nombre de noyaux à la fois; ces derniers ayant besoin d'un lèger séchage à chaque couche d'argile qu'on leur applique.

# Administration de la fonderie.

Les quatre spécialités de la fonderie sont régies par un contre-maître unique qui, à la surveillance spéciale de son étal, joint la comptabilité suivante :

1º Livre des journées des ouvriers dans chaque spécialité

séparée;

2º Livre de comptabilité des matières premières et des produits en fontes moulées quelconques;

3º Livre des modèles à mouler et moulés.

Les deux premiers livres se comprennent sans explication; quant au troisième, il nécessite, entre le chef de la fonderie et celui des modeleurs, des fonctions relatives que nous allons déterminer.

Lorsqu'un dessin ou une commande de fonte moulée arrive à la fonderie, il faut que les deux contre-maîtres soient prévenus à la fois, soit par le porteur de la commande, soit l'un par l'autre, sans quoi cette dernière ne recevrait au plus qu'une demi-exécution. Si on porte la commande chez les modeleurs, ces derniers exécutent le modèle, et on prévient la fonderie quand il est prêt. Mais il arrive le plus sourent que la fonderie ou n'a pas besoin de modèles, ou en veut un autre que celui qu'on lui propose , par suite de considérations pratiques dépendant de la qualité de la fonte, des mantités de fonte qu'on se propose de couler à la fois, de absence ou de la présence de certains ouvriers à travail déerminé, etc. Pour toutes ces raisons, le contre-maître de a fonderie en est réduit à inscrire la commande, comme le ontre-maître des modeleurs, afin de se la rappeler quand il era à même de l'exécuter.

Si on fait la commande à la fonderie, au contraire, elle n'a lesoin d'être inscrite qu'une seule fois et débarrasse notte-maître des modeleurs d'une comptabilité qui l'imortune et n'est pas généralement dans ses habitudes. Par elle raison, nous pensons que le contre-maître de la fondeie doit être chef suprême, d'autant plus que cela présente l'avantage, pour le constructeur, de faire retomber la responsabilité des modèles sur une personne autre que celle qui les exécute, et de créer par là une vérification qui n'aurait pas lieu autrement.

Ainsi, suivant nous, le contre-maître de la fonderie est le supérieur du contre-maître des modeleurs, et responsable de la besogne de ce dernier.

Le livre des moulgaes se divise alors ainsi :

1º Inscription des commandes par articles et indication du nombre des pièces à couler.

2º Commande des modèles à l'atelier des modeleurs.

5º Pièces coulées, et nombre de ces pièces avec date du mois et de l'année.

La 2º colonne se remplit par une croix placée devant chaque pièce, ou tout autre signe particulier; le contre-maître des modèleurs reçoit les dessins ou la commande et prépare les modèles dans une partie de son magasin, ménagée à ce effet. Tantôt il les exécute, tantôt il fait serrit d'anciens modèles, ce qui nécessite chez lui une connaissance parfaite de tout ce qu'il possède dans son magasin.

La 3º colonne ne se remplit qué quand les pièces ont tédémoulées, désablées, pesées et reconnues bonnes par le contre-maître de la fonderie. Le pesage des fontes s'opère en général sur une balance-bascule, placés sur les chemins de fer qui sillonnent la cour de la fonderie, et le plus près possible du cabinet du contre-maître, qui inscrit lui-même les résultats de la balance. On a un wagon exprès pour le transport des pièces à peser. Pour les petites pièces, telles que celles sortant de la fonderie en cuivre, on a une balance ordinaire.

Le dépôt des fontes brutes, ainsi que des fontes moulées, se fait généralement dans la cour de la fonderie à côté des châssis, le peu de valeur des objets et leur poids n'étant pas susceptibles de tenter la cupidité des voleurs. Il n'en est pas de même du cuivre et de ses alliages, que l'on dépose brut ou moulé dans un magasin spécial fermant bien et placé près du cabinet du contre-maître de la fonderie.

Les pièces manquées retournent au four à réverbère ou au cubitot, en mélange avec de nouvelles fontes et des bocages. Comme ces pièces ont généralement des dimensions qui ne leur permettent pas d'entrer dans les fours, on les casse, et à cet effet on a au milieu de la cour de la fonderie un trois-mél.

0.2500

au moyen duquel on élève à une certaine hauteur une masse de fonte qui, en tombant sur les pièces disposées au-dessous, les brise en morceaux. Le montage de cette masse s'effectue par une poulie suspendue à l'extrémité du trois-mâts et un treuil place au bas. Quand elle est arrivée à une hauteur suffisante, on fait lacher le point d'attache, comme dans les moutons ordinaires. Le trois-mats est muni d'un paratonnerre, objet indispensable dans une usine où il v a tant de matières qui attirent le fluide électrique.

Nous terminerons ce qui est relatif à la fonderie par un compte de revient de 1.000 kilog, de fonte moulée, déduit du travail de plusieurs apnées dans une usine fonctionnant en

grand, tant en sable d'étuve qu'en sable vert. AAOO biles fonts bents at become

# Pour 1,000 kilog. fonte moulée :

| 1100 knog. tonte brute et bocages               | 243 65 |
|-------------------------------------------------|--------|
| hectolitres.                                    |        |
| 9.65 houille à 0 <sup>f</sup> 55                | 5.51   |
| 8.00 coke à 0.55                                | 4.38   |
| 0.11 castine à 0.80                             | 0.09   |
| 3.33 sable de moulage à 0.60                    | 2.00   |
| Service de la cour de la fonderie               | 2.08   |
| Frais généraux                                  | 5.55   |
| Fournitures du magasin                          | 5.74   |
| Main-d'œuvre : maçons pour fours                | 0.55   |
| Reparations d'outils                            | 0.68   |
| Ajustage                                        | 0.37   |
| Forgerons                                       | 0.05   |
| Mouleurs                                        | 34.31  |
| Surveillance                                    | 1.48   |
|                                                 | 306.04 |
| Si nous ajoutons 1/40 pour les frais de modèle, |        |
| naus obienous                                   | 7.50   |
|                                                 |        |

Dans ce compte de revient, la houille entre pour 9.65 X 80 k. = 720 k., et le coke 8 X 40 = 320 k.: total 1.040 kil .. c'est-à-dire plus de 100 p. 100 en combustible. Il est bon de faire remarquer que cette dépense n'est pas seulement pour les fours, mais se répartit aussi sur les sechoirs .

Total .. .

Machines Locomotives.

le chauffage intérieur et les pièces manquées dont il n'est tenu ici aucun compte. On peut donc admettre que pour 1 de fonte de deuxième fusion il faut 1 de combustible.

#### § 3. Chaudronnerie.

La chaudronnerie est l'atelier où se confectionnent les chaudières à vapeur.

Une chaudière à vapeur est un vase fermé, ne donnant issue à l'eau et à la vapeur qu'il renferme que par des orifices déterminés, à parois d'une tenacité suffisante pour rèsister aux pressions qui se manifestent dans son intérieur, aussi conducteur que possible de la chaleur dans les parties en contact avec le fou.

Pour ces divers motifs, une chaudiere à vapeur est un vase en mêtal, et d'après les propriètés des métaux exposées dans le premier chapitre, les seuls qui puissent être présentes sont : le cuivre, le fer, la fonte.

Pendant long'oups on a employé la fonte à cause de son prix de revient pou élevé. Mais l'inconvénient qu'elle présente de se rompre par refroidissement trop brusque, résultant d'une alimentation intermittente, ou d'une élévatiou de température trop prompte, y a fait renoncer. On n'emploie plus aujourd'hui que la tôle de fer pour machines fixes, et la tôle de fer jointe à celle de cuivre, pour locometives; le cuivre figurant dans toutes les parties en contact avec le feu, par suite de sa propriété d'exiger une moindre surface que le for pour transmettre une quantité de chaleur donnée, et aussi par suite de sa plus grande résistance à l'action destructive des gaz qui s'échappent du foyer.

Il existe une infinité de formes de chaudières à vapeur, quand la pression qui se manifeste dans leur intérieur est égale à celle de l'extérieur; mais si la presion intérieure est supérieure à cette dernière, alors les formes des chaudières se réduisent à deux seulement : le cylindre à base circulaire et la sphèro.

13

1077

150

Il y aurait bien encore le cône à base circulaire, mais on ne l'emploie pas.

Les propriétés du cylindre et de la sphère que l'on met à profit dans ce cas, ne sont autres que celles du cercle que nous allons examiner:

Soit un cercle (fig. 22, Pl. IX) dont le centre est o, le rayon r; si nous supposons tous les points de la circonfe-

rence soumis à une pression intérieure égale pour tous, cette circonference ne se déformera pas, elle ne pourra que so briser si sa résistance n'est pas suffisante. Pour calculer cette résistance, il faut connaître la valeur exacte de la pression sur un point déterminé.

Soit AB, un diamètre, et, supposant tous les autres points d'une résistance indéfinie, cherchons la force de traction qui s'opérera en chacun des points A et B, pour sépa-

rer le cercle en deux parties.

Chaque élément  $m.\dot{m}$ ' de la circonférence est soumis à une force normale P dont l'action par rapport aux points Act B se décompose en deux , l'une parallèle , l'autre perpendiculaire à A B; la force parallèle à A B n'a aucune influence; mais la force perpendiculaire se décompose en deux parallèles placées en A et B et agissant par conséquent sur ces points. Soit p cette composante de P perpendiculaire à A B, et formons le parallèlogramme des forces; par les triangles semblablès , nous aurons :

Donc , si mm' représente en ligne la force P, sa composante p sera représentée par la projection nn' sur le diamètre AB. Il en sera de même pour tons les autres éléments de la circonférence, et la pression perpendienlaire à AB, agissant de chaque côté de cette ligne, et teudant à séparer la circonférence en deux parties égales, est à la pression totale exercée sur une demi-circonférence comme le diamètre est à la demi-circonférence ou ": 1 1.571. Si nous représentons par P la pression sur l'anité de longeur, la préssion sur la demi-circonférence A mm' B sera P × 1.571 × 2r, et celle pour les deux points, A et B, P × 2r, d'où, pour chaque, P × r, en appelant f cette force, on aura :

$$F = P \times r$$
.

La force qui tend à séparer le cercle en deux parties est proportionnelle à la pression intérieure et au rayon du cercle.

Passant du cercle au cylindre en tôle, considérons une longueur suivant l'axe, égale seulement à 1 centimètre, et appelons e l'épaisseur du métal, R sa résistance à la traction par centimètre quarre de section, P la pression de la vapeur sur un centimètre quarre de surface, on aura :

$$Pr = e \times R \times 1c.m.$$
 $rP$ 

ďoù:

$$=\frac{r_{\rm P}}{R}$$

La résistance maxima de la têle de fer dáns te têns du laminage est 4.000 k. par centimètre quarré de têction; pour le cuivre rouge, cette résistance est 2.000 k. et pour le cuivre jaune 1.250 k. Pour obtenir e on exprimera r en centimètres et P en kilog., puis on substituera ces différentes valeurs de R, suivant le métat que l'on emploiera.

La résistance du métal dans le sens de l'axe s'obtient en remarquant que, quelle que soit la forme du fond, la pression qu'il supporte est la même que si elle était plane, et par conséquent égale à  $\pi$   $r^2 \times P$ . Cette pression se répartit sur tous les points d'une même circonférence; donc, pour avoir la pression en un point, il suffit de diviser cette expression par  $2\pi$  r, ce qui donnera :

c'est-à-dire, moitlé de la pression transversale; d'où on deduit que, pour une sphère, l'épaisseur totale peut être moitié de celle du cylindre.

Comme les feuilles de tôlé ont une résistance à la traction plus grande dans le sens du laminage que dans l'autre, on a soin de les placer dans les chaudières de mamière que le sens du laminage résiste à la plus forte pression, é'est-à-diré, soit perpendiculaire à l'axe.

L'épaisseur théorique des tôles, celle au milieu d'une feuille, étant déterminée, il faut, pour déterminer l'épaisseur sur les bords, avoir égard au mode d'assemblage des feuilles entre elles; or, voici comment il s'opère. On superpose les bords de deux feuilles voisines, les perce de trous correspondants, et les traveres simultamèment de boulons, appelés récetz, posés à chaud et rivés ensuite, de manière à présenter deux têtes entre lesquelles sont maintenues les feuilles de tôle d'une manière la variable.

Ce mode d'assemblage, comme on le voit, répartit toute

la pression, qui se manifeste sur une longueur donnée, entre un nombre de points déterminés.

Soient deux feuilles de tôle assemblées par des rivets, la largeur AB, (Pl. IX., fig. 25) de ces feuilles, e leur épaisseur, R la résistance par centimètre quarré de section; la résistance suivant AB sera..... le X R.

Si nous traversons les rivets par une ligne A'B' passant par leurs centres, et que la somme de leurs diamètres soit

 $\frac{l}{n}$ , n étant un nombre entier ou fractionnaire, la sec-

tion résistante de la feuille suivant A'B' sera :

$$e\left(l-\frac{l}{n}\right)=e\ l\times\frac{n-1}{n},$$

et la résistance :

$$Rel \frac{n-1}{n}$$

Or, l'épaisseur e a été calculée pour une résistance donnée suivant la largeur I; il faut donc qu'eu A'B' la résistance soit la même qu'en A B. Pour cela, il suffit d'augmenter la section pleine d'une quantité égale à la section vide.

La section des trons des rivets est  $\frac{l}{n} \times e$ ; la section

pleine, à cet endroit, est  $\frac{n-1}{n}$   $l \times e$ . Si e' représente la

nouvelle épaisseur à ajouter, on aura :

$$e' \times l \frac{n-1}{n} = \frac{l}{n} e;$$

ďoú:

$$e' = \frac{e}{n-1}$$

et l'épaisseur totale de la tôle sera :

$$\mathbf{E} = \mathbf{e} + \mathbf{e}' = \frac{n}{n-1} \mathbf{e} \cdot \dots \quad (1).$$

Telle est l'épaisseur pratique que l'on donne généralement aux feuilles de tôle, parce qu'on les fait partout d'une égale épaisseur. Dans cette expression, n est inconnu et dépend du diamètre et de l'espacement des riveis.

Pour déterminer ces deux quantités, nous remarquetons que les rivets sont exposés à un effort de traction dans le sens de leur longueur, et que si on représente par l la lonqueur ab, dont la pression se reporte sur le rivet c, et par d le diamètre de ce rivet, on aura :

$$0.785 d^4 \times R = le \times R,$$

c'est-à-dire que les résistances étant égales, les sections doivent être aussi égales entre elles, ce qui donne :

$$d^{2} = \frac{le}{0.785} = \frac{n-1}{n \times 0.785} l \text{ E. . . . (2)}.$$

Les têtes des rivets ont un diamètre double de leur côtps; de plus, les têtes sont espacées entre elles d'un démi-diamètre, afin qu'on puisse les façonner plus facilement; nous avons donc entre a et b:

Substituant tontes ces valeurs dans l'équation (2), nous aurons :

$$d^2 = \frac{1.5}{2.5 \times 0.785} 2.5 \, d \times E;$$

d'où: 
$$d = 1.90 \text{ E et E} = \frac{2.5}{1.5} e = 1.66 e.$$

Ou fait généralement le diamètre des rivets double de l'épaissur des feuilles, d'où suit que l'espacement entre les centres des rivets est 2.5 d, ou cinq fois l'épaisseur de la tôle.

Pour déterminer de combien les feuilles doivent saillir en dehors des rivets, il suffit de décrire du point c, comme centre avec ac pour rayon, une demi-circonference. La section de la tôle autour de ce rivet étant constante, si la section ca est suffisamment résistante, les autres le seront aussi; donc la saillie des feuilles de tôle en dehors des rivets sera moitié de leur espacement. Les mêmes chosse ont lieu pour la feuille de dessous, et la place occupée par un rivet est un carré dont le côté est égal à cinq fois l'épaisseur de la tôle.

Partant de ces données, nous diviserons le travail de la

chaudronnerie en six opérations distinctes, qui sont :

1º Apprètage des feuilles ; 2º courbage ; 5º découpage

Appretage des feutiles; 2º courbage; 3º decoupag

des bavures ; 4º percage ; 5º assemblage ; 6º parage.

1º Appretage des feuilles. Cette opération consiste à découper les feuilles suivant la forme plane développée correspondante qu'elles auront en place. Lorsque les feuilles doivent servir pour des surfaces cylindriques ou planes, co découpage se fait exactement et une fois pour toutes; si, au contraire, elles doivent servir pour des formes sphériques, ce découpage n'est qu'un enlévement de la partie de la feuille qui est bien connue comme ne devant pas servir, parce qu'on ignore quelle portion exacte de la fouille on emploiera.

50 Découpage des bavures. Quand les feuilles ont été courbées, on les assemble par portions et détermine ainsi les parties à enlever pour qu'elles no conservent que la dimension exacte qui leur est nécessaire. Alors on les découpe à la cisaille aussi exactement que possible, et afin que les petites bavures restantes ne blessent pas les ouvriers dans la manœuvre des feuilles on leur donne un coup de lime sur l'étau.

4º Perçage des feuilles. Quand les feuilles, posées les unes à côté des autres, occupent bien la place qu'on leur a assignée, on procède au perçage des trous des rivets qui doivent servir à leur assemblage. Pour cela, on a une machia es sécialement destinée à percer la iole, et enlevant la place du rivet d'un seul coup de balancier, au moyen d'un poinçon en acier d'un diamètre égal à celui des rivets, forçant la partie de la tôle placée dessous à entrer dans une mortaise exactement ésale à sa section.

50 Assemblage des feuilles. Quand les feuilles sont percées, on les assemble provisoirement par des boulons à clavette, posés de distance en distance, pour les maintenir dans la position qu'elles doivent occuper; ensuite on procède au posage des rivets. Pour cela il faut deux ouvriers chaudronniers et deux manœuvres, qui peuvent être des enfants. Le premier manœuvre chausse les rivets dans un sover de sorge ordinaire, généralement mobile, afin de pouvoir faire cette opération près de la chaudière en construction, et passe ces rivets un à un, chauffes au rouge, au second manœuvre, qui est dans la chaudière. Ce dernier les place dans les trous qu'on lui indique, et les y maintient la tête serrée contre la feuille inférieure, au moyen d'un levier dont il tient le grand bras par son extrémité. Quand le rivet est passé, les ouvriers, armés de marteaux appelés mattoirs, frappent d'abord debout pour lui faire prendre la forme intérieure du trou, puis ensuite tout autour à 450, de manière à lui faire une tête conique à base circulaire d'un diamètre double de celui du corps du rivet.

6º Parage. Cette opération a pour but non-seulement de faire disparaitre les imperfections du travail, mais encore de resserrer les points de jonction entre les feuilles. Pour cela, on pose sur les rivets un cisean à taillant arrondi sur une circoniférence égale à la base du cône et se terminant intérieurement comme ce cône; puis on frappe dessus assez fortement en le promenant sur toute la circonference de la base de la tête du rivet, jusqu'à ce que l'on ait obtenu autour une petite rigole bien exacte, indiquant que toutes les bavures sont parties, et faisant disparaitre d'une manière.

inappréciable à l'œil la ligne de jonction entre le rivet et la tôle. Quand on a fait cette opération sur les rivets, on la répète, avec un ciseau droit, sur les bords de la tôle, aux

lignes de jonction des plaques.

Il existe une septième opération, que nous ne classons pas dans le travail du chaudronnier, bien qu'en dépendant, parce qu'elle est toute chimique. Cette opération consiste à oxider toutes les parties de tôle ou rivets qui forment joint, afin d'augmenter, par l'addition d'oxigène, le volume occupé par ces parties, et par conséquent remplir tous les vides qui pouvent exister entre les joints. Pour arriver à corésultat, on est obligé d'oxider toute la surface des chaudières, tant intérieurement qu'extérieurement; on verse dans l'intérieur une dissolution de matière plus oxidante que l'eau pure, et qui n'est autre chose que de l'urine; puis, pour l'extérieur, on se contente de la laisser exposée à la pluie pendant quelque temps.

On compte dans la chaudronnerie un espace de 50 mètres quarrès par ouvrier. Cet atolier consiste généralement en une cour plus ou moins grande, auprès de laquelle est un vaste hangar sous lequel se confectionnent les chaudières et où sont placées les machines employées par les ouvriers. Ces machines, qui sont la cisaille et le perprir, sont muessoit à bras d'hommes, soit par une machine à vapeur spécialeo un une transmission de mouvement venant d'un des ateliers voisins; on compte pour chacune d'elles deux chevaux de force.

### Administration.

Le travail de la chaudronnerie est le plus facile à évaluer au kilogramme, parce que les épaiseurs des tolles sont trèspeu variables, et que le genre de travail est presque constamment le même; aussi ce travail se fait-il le plus généralerment à l'entreprise par un contre-maître portant le noun

de maître chaudronnier.

L'épaisseur des tôles dépend uniquement de la pression intérieure que les chaudières auront à supporter. La résistance qu'elles offrent à cette pression n'est pas la même à chaud qu'à froid; elle est tellement moindre à chaud, que les ordonnances royales sur les appareils à vapeur ont primitivement prescrit que les épreuves à la presse hydraulique se feraient sous une pression quintuple de celle sous laquelle les chaudières étaient destinées à marcher; depuis,

Machines Locomotives.

on a réduit la pression d'éprauve au triple pour les chaudières ordinaires, et au double seulement pour les locomotives. à cause des jonctions des tubes intérieurs.

Si nous recherchons quelles doivent être les épaisseurs pour une pression de 5 atmosphères intérieures, et différents diamètres, en admettant l'épreuve sous une pression triple, nous avons :

1º Pression sur un centimètre quarré = 1 k.035  $\times$  4  $\times$  3 = 12 k.40.

$$e = \frac{r P}{R} = \frac{r \times 12.4}{R}$$

R=4000~k. par centimètre quarré pour le moment de la rupture ; généralement on ne fait supporter aux métaux que le  $^4/_3$  et même le  $^4/_4$  de la résistance qui les fait rompre ; admettant R=1000, nous aurons ;

$$e = 0.0124 \ r \ \text{et} \ \mathbf{E} = 1.66 \ e = 0.0205 \ r.$$

|      |                   | m.m.        | m.m.    |
|------|-------------------|-------------|---------|
| ďoù: | pour r = 25 c. m. | e= 3.1 d'où | E = 5.1 |
|      | . 30 .            | 3.7         | 6.2     |
|      | 35                | 4.3         | 7.2     |
| **   | 40                | 5.0         | 8.2     |
|      | 45                | 5.6         | 9.2     |
|      | 50                | 6.2         | 10.2    |
|      | etc.              |             |         |
|      |                   |             |         |

En pratique on augmente ces épaisseurs pour se conformer aux ordonnances royales qui tiennent compte, par une augmentation constante de 3 millimètres, des défectuosités imprèvues qui peuvent se rencontrer dans le métal; ainsi elles donnent:

|          |          |          | m.    | . m. |      |     |
|----------|----------|----------|-------|------|------|-----|
| Pour r = | 25 cent. | mètres E | ' = 6 | .6 = | 2.14 | e   |
|          | 30       | ,        | 7     | .3   | 1.98 | id. |
|          | 35       |          | 8.    | .1   | 1.89 | id. |
|          | 40       |          | . 8   | .8   | 1.76 | id. |
|          | 45       |          | 9     | .5   | 1.70 | id. |
|          | 50       |          | 10    | .9   | 1.66 | id. |
|          | ate      |          |       |      |      |     |

Epaisseur qui va sans cesse se approchant de E à mesure que r augmente. Ces valeurs de E' ont été calculées

par la formule: E' = 
$$\frac{56 \ r(n-1) + 5000}{1000}$$
; n étant le

nombre d'atmosphères.

Les mêmes calculs pourraient s'appliquer au cuivre ronge et au laiton; mais comme dans les locomotives on ne les expose pas au même genre de résistance que la tôle de fer, ce calcul serait inutile ici.

L'épaisseur la plus généralement employée, tant par suite des ordonances que parce qu'elle convient le mieux au tradvail, est 4 lignes ou 9 millimètres. Dans ce cas, supposant qu'un bon ouvrier chaudronnier doit gagner de 5 à 6 francs par jour, le prix payà 8 l'entreprise au ché est 20 francs les 100 kilog, en moyenne. Si les chaudières n'offrent que des essemblages cylindriques, ce prix peut descendre jusqu'à 15 francs. Si, ou contraire, les chaudières sont compliquées, à foyers et conduits de cheminées intérieurs, ce prix peut monter jusqu'à 30 et 35 francs.

Pour chaudières de locomotives pesant 5,000 k. dont 2,000 k. cuivre et 5,000 k. fer, on a payé à l'entreprise, tous matériaux fournis par le maître chaudronnier, 12,500 fr.

En supposant le cuivre à 5 fr. le kilog. laminé brut, et la tôle de fer à 1 fr., parce qu'elle est de première qualité, on a:

à-dire 
$$\frac{3300}{50}$$
 = 70 fr. les 100 kilog. Il est vrai que ceci

date déjà de quelques mois, et aujourd'hui on peut évaluer la main-d'œuvre, pour locomotives, parfaitement exécutée, à 50 fr. les 100 kilog.

On comprend, sous la dénomination générale d'ajustage,

un certain nombre d'opérations mécaniques, toutes differentes les unes des autres, et ayant pour but commun de convertir le fer et la fonte, dits bruts de forge et de fonderie, en pièces de machines finies et prêtes à subir l'opération du montage.

Les opérations mécaniques de l'ajustage, classées par ordre

d'application aux pièces , sont :

1º Le tournage;

2º L'alésage; 3º Le rabotage:

4º Le forage;

5º Le taraudage;

6º Le parage ou mortaisage;
7º Le finissage ou ajustage proprement dit.

Les pièces ne subissent généralement pas toutes ces opérations; suivant qu'elles doivent passer par une ou plusieurs d'entre elles, il est bon de se conformer à l'ordre que nous indiquous ici pour raisons que nous développerons en étudiant chaque opération successivement.

Avant d'entrer dans le détail de chacune de ces sept opé-

rations, nous dirons:

Le tournage a pour but d'arrondir la forme extérieure

d'une pièce. L'altsage a pour but d'agrandir exactement un trou rond déjà préparé dans une pièce, soit à la forge, soit à la fonderie.

Le rabotage a pour but d'aplanir une face.

Le forage diffère de l'alésage en ce que le trou n'est pas préparé et se fait tout entier par cette opération. Le forage s'opère pour les trous au-dessous de 50 millimètres et pour ce dernier diamètre; au-dessus de 50 millimètres , le trou est préparé, et alors c'est à l'alésoir qu'ils et termine.

Le taraudage a pour but d'imprimer un filet de vis soit à l'extérieur d'une pièce ronde, soit à l'intérieur d'un trou foré. Le taraudage comprend donc deux opérations, dont la première se nomme filetage, et la seconde taraudage proprement dit.

Le parage a pour but d'exécuter toutes les faces cylindriques à hase circulaire. Lorsque la circonférence de la base se converitt en une ligne droite, la face est plane, et alors la pièce devrait appartenir à la machine à raboter; mais il est des faces planes qui ne peuvent êter rabotées; ce sont celles qui existent dans l'intérieur des pièces et qui sont généralement des mortaises. Ces dernières se font à la machine à parer. On emploie encore avec avantage cette machine à découper de la tôle, suivant un dessin tracé, opération que ne peut exécuter la cissille d'une manière satisfaisante, parce qu'elle est essentiellement faite pour les lignes droites. Le machine à parer, dans cet cas, n'est à proprement parler, qu'une cissille d'une taillant est très-court.

Le finissage, ou sjustage proprement dit, est le dernier coup de main que l'on donne aux pièces pour enlever tout ce que les ouils n'ont pu prendre, et pour poir. Cette opération est d'autant moindre que les pièces ont été conçues avec plus de connaissance du travail auquel on peut les soumettre dans les machines, nour les séculer.

# 1º Tournage.

Lorsqu'une pièce, entre autres opérations, doit subir celle du tournage, c'est par cette dernière qu'il faut com-

mencer, pour les raisons suivantes :

Toute pièce sortant de la forge est rarement destinée à être alèsée, parce que, en général, le fer s'emploie pour résister à la traction, et ne constitue, par conséquent, que des tirants dont les formes varient à l'infini. Les trous qui se rencontrent donc généralement dans le fer sont des trous de charnières ne dépassant pas 50 millimètres. Il suit de là que l'on n'est pas dans l'usage à la forge de préparer les trous, et on les laisse pleins. On ne fait usage de mandrins que pour les trous très-longs ou au-dessus de 50 millimètres.

De la, lorsqu'une pièce passe de la forge à l'ajustage, si elle a un trou à percer au centre d'une partie ronde, on commence par la tourner afin d'être sûr que, quand elle sera terminée, elle ne conservera pas de places qui n'auront past ét atteintes par l'outil, et qui, se détachant en un creux noir, nuisent beaucoup à l'apparence d'une pièce finie. Ajoutons en outre qu'il est baucoup plus difficile de centrer une pièce sur le tour, d'après le d'amètre intérieur, que de la percer au centre d'après le d'amètre extérieur.

Toute pièce sortant de la fonderie, et devant subir l'alèsage ainsi que le tournage, est aussi tournée en premier lieu, parce que c'est d'après la forme extérieure de la pièce que l'on se règle pour trouver son centre, et non d'après le trou du noyau qui a pu être dérangé pendant la coulée, Or, une pièce qui doit être tournée ne peut être centrée par l'aléseur, parce qu'il ne connaît pas les défauts extérieurs des pièces comme le tourneur, et le plus ou moins de déviations que l'on doit faire éprouver à ce centre, suivant ces défauts.

Puisque les pièces doivent être centrées par le tourneur, il vaut donc mieux, pour l'économie de transport, que le tourneur fasse en même temps tout ce qu'il y a à y faire;

c'est pourquoi le tournage précède l'alésage.

Par suite des déviations que le tourneur fait éprouver au centre des pièces, suivant les défauts extérieurs qu'il faut faire disparaître, on est en usage de donner aux noyaux un diamètre beaucoup plus petit que celui du trou, quand il sera alesé. Cette précaution n'a pas lieu quand la pièce n'a pas besoin d'être tournée, et, dans ce cas, on ne donne que de 5 millimètres à 1 centimètre à mordre à l'alèsoir, suivant les diamètres.

Le tournage précède le rabotage, parce que, quand il y a du tour dans une pièce, c'est qu'elle a un axe, et cet axe ne sera bien détermine que par l'ouvrier dont le métier est

de centrer des pièces.

Pour le taraudage, il suffit de dire que le tour et le foret sont les opérations préparatoires du filetage et du taraudage. Pour le parage, nous dirons que quand il est réuni au tour, c'est, en général, pour terminer des ronds que ce dernier outil ne peut faire par suite de liaisons de ronds avec des faces perpendiculaires à leur axe, comme dans les leviers, les fourchettes, etc. Il suit donc de là que l'on doit commencer par le tour, et ce, avec d'autant plus d'avantage qu'il trace la besogne de l'autre outil.

Il existe deux modes de tournage, le tournage à la main et le tournage à la mécanique. Ces deux modes differentre eux par la manière de porter l'outil qui entaille la pièce. Dans le premier cas, c'est l'ouvrier fourneur qui soutient, manœuvre et dirige l'outil; dans le deuxième cas, c'est un appareil spécial qui le soutient et le manœuvre, et

l'ouvrier qui le dirige seulement.

L'avantage du second tour sur le premier est de confier à des forces inébranlables toute la partie dure du travail, et de ne laisser à l'ouvrier que la partie intelligente.

On divise les tours en trois espèces distinctes : le tour à

crochet, le tour parallèle, le gros tour.

Le tour à crochet est celui dans lequel l'outil est tout entier entre les mains de l'ouvrier. Ce tour se compose essentiellement d'un arbre en fer supporté par ses extrémités dans deux collets faisant partie d'une même pièce appelée poupée qui se fixe à une table en fonte appelée banc de tour. Sur l'arbre, entre les denx collets, est une poulie à cinq diamètres. en fonte creuse, correspondant, par une conrroie en cuir. à une autre de la même forme, placée le plus près possible dn plafond et en sens inverse de la première. Cette seconde poulie est sur un arbre placé entre denx supports, à côté de deux autres poulies à un seul diamètre, égales, et dont l'une est folle sur l'arbre. Ces deux poulies communiquent, l'nne ou l'antre à volonté, avec une troisième placée snr un arbre régnant dans toute la longueur de l'atelier, et transmettant le mouvement à toutes les machines; suivant que la courroie est sur la poulie folle ou la poulie fixe, le tour est en mouvement de rotation ou en repos.

Outre les cinq diamètres que l'on donne aux poulies de la poupée, pour varier la vitesse, on ajoute eucore deux pignons et deux roues d'engrenage, fonctionnant à volonté, et dont l'effet est de prodnire des vitesses moitié des cinq que

l'on a déjà , ce qui fait en tout dix vitesses. .

A l'une des extrémités de l'arbre du tour, en dehors de la poupée, est un pas de vis extérieur pouvant recevoir un mandrin on emprunt, et un trou quarré pouvant recevoir une pointe.

L'emprunt est un outil destiné à saisir assez fortement toutes les pièces qu'on lui présente pour permettre au tourneur de travailler dessus, sans craindre qu'elles se dérangent. Cet outil s'emploie généralement pour les pièces dont la longueur n'excède pas ou n'excède que de fort peu leur diamètre.

Lorsque les pièces sont longues, comme les tiges, etc., on les met entre denx pointes: la première placée dans le trou quarré de l'arbre du tour; la seconde, placée dans nn support particulier, mobile inférieurement sur le banc de tour dans une coutisse parallèle à l'axe du tour. Au milieu de cette coulisse est généralement la projection horizontale de cet axe. Ce support, ainsi que la poupée, se fixe à volonté sur le banc au moyen d'un boulon traversant la conlisse et serrant par un écrou en dessous. Pour faire tourner la pièce à trayailler ayec l'arbre, on la saisti dans un deg, mot an-

glais qui, dans ce cas, signifie crampon, lequel va porter soit sur l'emprunt, soit sur un autre dog fixé sur l'arbre même.

Le mode d'action de l'ouvrier sur la pièce à tourner est du genre du levier. L'outil appelé erochet présente deux bras dont l'un très-court, celui qui entame, partant chacun d'un renstement qui pose sur une pièce spéciale appelée support, pouvant affecter différents degrés de hauteur de chaque côté de l'axe du tour, et pouvant s'en éloigner ou s'en rapprocher à volonté. C'est en tenant le grand bras du levier du crochet que l'ouvrier travaille.

Les vitesses du tour varient non-seulement suivant les diamètres des pièces à tourner, mais encore suivant la nature du métal.

Pour la fonte, il faut tourner très-doucement, sans quoi le métal s'échanffe, se durcit et abime les outils.

Pour le fer, la vitesse peut être beaucoup plus grande, mais il faut avoir soin d'arroser constamment l'outil d'an filet d'eau, parce que le métal s'échauffant, l'outil se détrempe, se radoucit et ne mord plus.

C'est le cuivre qui supporte la plus grande vitesse, et comme il résiste peu à l'outil, il ne s'échausse pas trop et il est inutile d'employer le filet d'eau.

Les vitesses que l'on donne généralement sont :

#### Mètre.

Pour la fonte douce. . . . 0,075 par seconde. la fonte dure . . . . 0.020 id.

la fonte dure . . . . 0,020 id. le fer . . . . . . . 0,150 id.

le cuivre jaune et le bronze, la plus grande possible:

Le tour parallèle est spécialement destiné à tourner parallèlement à l'axe, c'est-à-dire à exécuter les pièces cylindriques, telles que tiges et pistons pleins. Il diffère du tour à crochet seulement dans son snpport qui est à chariot et muni d'un porte-outil. Ce support à chariot est mà par une vis qui reçoit son mouvement elle-même de l'arbre du tour, au moyen de roues d'engenage à diamètres variables, afin que l'on puisse faire mordre l'outil proportionnellement à la dureté du métal. L'outil est dirigé avec sa botir- au moyen de deux vis : l'une parallèle, l'autre perpendiculaire à l'axe du tour. On commence dans les ateliers à faire usage du tour à port-outil pour toute espèce de pièces à tourner. Déjà depuis longtemps il est employé dans les industries exigeant une grande précision, et il ne peut que figurer avantagensement dans l'industrie des machines à vapeur, surtout des locomotives.

Le tour parallèle présente un inconvénient qui nécessite plusieurs répétitions de la même opération. Cet inconvénient est l'usure de l'outil à mesure que le travail avance. Cette usure est assez grande pour rendre sensiblement coniques des tiges qui doivent être rigoureusement cylindriques. comme celles des cylindres à vapeurs, par exemple. Il snit de là que le travail du tour parallèle est long; que si l'ouvrier qui le surveille est médiocre, il est mal fait; si l'ouvrier est bon, il coûte plus cher qu'au tour à crochet, et a peu de supériorité sur le travail de ce dernier ; qu'enfin les tours parallèles sont fort chers, et qu'avec tant d'inconvénients on y regarde à deux fois avant d'en acheter. D'où résulte que, bien que cette machine soit destinée à remplacer tot ou tard le tour à crochet , il ne faut pas trop se presser de la substituer à la première, si on n'a la grande habitube de s'en servir.

Le gros tour est celui destiné à tourner les essieux et les roues de locomotives, ainsi que les gros arbres en général. Il ne diffère des autres que par ses dimensions, et est toujours muni d'un porte-outil, quel que soit le mode employé pour faire travailler co dernier. Il est bon, dans un atelier de construction de locomotives, de pouvoir tourner les roues et leurs essieux tout assemblés, et, partant, d'avoir un tour pouvant satisfaire à ces conditions.

Le travail du tour se fait à la journée et à l'entreprise. Sur le tour à crochet, où les pièces varient souvent, en le fait à la journée; sur le tour parallèle et les gros tours, où les pièces sont à peu près constantes, le travail se fait aux pièces.

Un bon tourneur gagne de 5 à 6 f. par jour ; il y en a à 2 ct 5 fr. Le tour est le travail pour lequel les atelies on le plus de bénéfice à former des élèves, parce qu'on leur fait faire une foule de petites choses faciles qui évitent d'en payer la main-d'euvre à des ouvriers consommés, sans craindre d'avoir du déchet, comme cela arrive dans les autres parties de Pajustage.

On paie au gros tour, pour arbres en fonte, de 20 à 25 fr. le mètre courant; si la fonte est blanche, comme les tables de laminoir, ce prix s'élève jusqu'à 55 et 40 francs. "Pour roues de locomotives à trois cercles superposés et 1m. 70 de diamètre, on a payéjusqu'à 60 fr. la roue, ce qui correspoud à 20 fr. le cercle de 0m. 20 de large, y compris les faces planes, ou 100 f. le mètre courant. Aujourd'hui on peut évaluer ce travail à la moitié, et comme les roues n'ont plus que deux cercles et sa tournent la deuxième fois avec l'essieu, on peut évaluer le travail total du tour, pour les roues travailleuses et l'essieu coudé, à 100 f., y compris le tournage des coudes de l'essieu qui se fait avant l'assemblage.

L'espace occupé par un tour à crochet est 3m de long

sur 3 de large ou 10 mètres q.

Pour un tour paralièle en moyenne, 6 mètres de long sur 3 mètres de large, ou 20 mètres quarrés.

Pour un gros tour de roues et essieu, 4 mètres de long sur 6 de large, ou 25 mètres quarrés.

# 2º Alėsage.

L'alésage précède le rabotage, le parage et le taraudage, parce que, comme le tour, il a la propriété de centrer une pièce, c'est-à-dire lui donner un axe qui sert de guide pour les opérations subséquentes. Ainsi, l'alésage est uni au rabotage dans les cylindres à vapeur où le rabot fait la plateforme du tiroir qui doit être parallèle à l'axe. Pour faire cette plate-forme, il faut donc d'abord avoir l'axe, et le tour n'y étant pour rien, c'est l'alésage qui le détermine.

L'alésage, avons-nous dit, a pour but d'agrandir un trou rond; ce trou peut être cylindrique ou conique; dans los deux cas, la machine employée est la même, mais l'outil est différent, ainsi que son mode d'action. Dans l'alésage conjundrique, l'outil avance suivant l'axe du troue as emaintenant dans un cercle qu'il a tracé dès son premier tour; dans l'alésage conique au contraire, l'outil avance non-set-lemont suivant l'axe, mais encore perpendienlairement à l'axe, en agrandissant sans cesse le travail qu'il a déja éfectué. Il s'ensuit que le premier outil n'agit que par une de ses extrémités, tandis que l'autre agit sur une longæur, croissant avec la profondeur du trou, et doit par conséquent avoir la même longœur que le trou à aléser.

La machine dont on se sert pour alèser se nomme alésoir et se compose essentiellement d'une tige en fer ronde, portée dans deux supports fixes dans lesquels elle a la faculté nonseulement de tourner, mais encore de se mouvoir longitudinalement; cette tige constitue l'axe de l'alisoir, et par conséquent de la pièce à alèser. Pour fonctionner, elle est munis soit d'une lame en acier, appelée lame d'alisoir, taillée en biseau sur les facettes en contact avec la pièce à alèser, et traversant l'axe de l'alèsoir de part en part; soit d'une tourte en fonte portant à sa circonférence extérieure plusieurs lames d'alèsoirs dont l'effet est le même que celui d'une seule. La lame transversale s'emploie pour les trous compris entre 50 et 200 millimètres, et la tourte munio de lames, pour les trous au-dessus de 200 mai. L'axe de l'alèsoir est, comme celui du tour, mis en mouvement par un système de poulies et engrenages à plusieurs vieuses, recevant leur mouvement de rotation, à volont, de l'arbre principal.

Le mouvement longitudinal dont est doué l'axe a pour but de pouvoir faire avancer l'outil à mesure qu'il mord dans le métal; on opère cet avancement soit au moyen d'un pois da agissant sur son extrémité, soit au moyen d'une vis sans fin

et d'engrenages.

On distingue deux espèces d'alésoirs : l'alésoir horizontal, l'alésoir vertical.

Dans le premier, l'axe est horizontal, dans le deuxième il est vertical.

L'alésoir horizontal s'emploie de préférence pour toutes es pièces dont le diamètre nécessite l'adjonction de la tourte en fonte, ou dont la longueur est très-grande par rapport au diamètre, comme cylindres à vapeur et corps de ponpe. On l'emploie encore dans le caso û les pièces se posent mieux sur une face parallèle à l'axe du trou, que sur une face qui uni est perpendiculaire, comme les supports que l'on alèse par douzaine à la fois, et les chapes de fourchettes de hielles que l'on alès ensemble, afin que les trous se correspondent parfaitement.

L'alésoir vertical s'emploie de préférence pour les pièces plates, telles que balanciers, manivelles et roues d'engre-

nage.

L'alésoir horizontal présente, pour les grands diamètres seulement, an inconvénient qui ne se rencontre pas dans l'alésoir vertical et qui est le suivant.

Lorsqu'un cylindre à vapeur a un diamètre dépassant 1m.25, si on le place horizontalement, il s'affaisse d'une petite quantité proportionnelle à son diamètre, par suite du poids et de l'élasticité de la fonte; de plus, quand on le met sur l'alésoir horizontal, on est obligé, pour le maintenir en place, de le serrer contre la plate-forme en fonte au moyen de chaînes en for qui l'embrassent tout entier; ces chaînes sont tendues et l'aplatissent encore, cela d'autant plus que son diamètre est plus grand. Il suit de là que quand le cylindre a été alésé rond dans cette position, si on le redresse, il reprend sa forme extérieure primitire, et le cercle de l'intérieur se trouve converti en une ellipse, inconvénient assez grave à cause du piston qui entre rond dans le cylindre.

On a tenté, pour cette raison, de substituer l'alésoir vertical à l'alésoir horizontal pour les pièces longues ou exigeant la tourte, et on n'a pas obtenu d'assez hons résultats pour faire renoncer à l'emploi de ce dernier. En effet , dans l'alésage vertical, il faut, comme dans l'horizontal, mettre l'axe de l'alésoir dans l'axe de la pièce. Or, pour une pièce plate, l'axe de la pièce s'obtient en mettant la surface supérieure de niveau et prenant le centre, ce qui se fait facilement. Pour un cylindre, au contraire, l'axe est une parallèle aux faces extérieures, et s'obtient très-facilement sur l'alésoir horizontal . puisqu'il suffit de le coucher sur la plate-forme et de prendre le centre, tandis que, pour l'alésoir vertical, il faut jeter le plomb et ensuite fixer solidement le cylindre sur la plate-forme, ce qui n'est pas facile. D'un autre côté, un alésoir vertical pour pièces longues exige une grande distance entre les supports ; l'espacement des supports , dans cette machine, entraîne de grands frais et ôte de la solidité. Pour ces divers motifs, nous regardons l'emploi de l'alésoir vertical comme mauvais et très-coûteux pour les pièces qui exigent d'habitude l'adjonction de la tourte.

L'alésoir, en général, est une machine qui exige une grande solidité, parce que l'homogénéité n'existe pas dans les métaux que l'on travaille, et il se présente toujours des places plus douces ou plus dures les unes que les autres; il résulte de la que le travail de l'alésoir se compose d'une infinité de soubresauts qui, au lieu d'une face régulière cylindrique ou conique, donnent une surface ondulee que l'oute toit bigé de reprendre une, deux et trois fois pour les trèsgrands diamètres. Dans ces derniers cas, où les ondulations se manifestent particulièrement, les soubresauts tiennent non-seulement à l'hétéréogénité des molécules, mais apassi à

l'élasticité de l'axe de l'alésoir qui agit par torsion, ainsi qu'à celle des bras de la tourte. Le rayon extrême de la lame se raccourcit, puis s'allonge, ce qui fait un petit plan incliné à chaque soubresaut. Cet inconvenient est principalement sensible quand on opère la pression au moyen d'un poids, parce qu'alors la lame pénètre très-avant dans les parties douces et ne fait qu'effleurer les dures. Dans les bons alésoirs, on règle l'avancement de la lame par une vis sans fin , des engrenages et une crémaillère ; par ce moyen , l'ontil avance toujours de la même quantité, parce que, si la matière est donce, il est retenu par la cremaillère, et si elle est dure, il est ponssé par cette dernière. Le seul inconvénient que l'on puisse reprocher à la vis, c'est de casser quelquefois les lames en les forçant sur des parties plus rèsistantes qu'elles, tandis que, par la pression, la lame revient en arrière et se contente de ne pas mordre. Mais cet inconvenient est largement compensé par celui que présente l'alésoir à poids , quand la lame, rencontrant une partie trèsdouce, s'y enfonce et en rencontre, après, une dure qui la casse, parce qu'elle est engagée trop avant pour revenir sur ses pas.

Pour locomotives on emploie les deux espèces d'alésoirs et une seule dimension de chaque espèce :

Les vitesses d'alesage sont :

Pour la fonte douce. 0m.05 par seconde. la fonte dure. 0m.0125

le fer. . . . . 0m.10

le cuivre et le bronze, la plus grand possible.

Les aléseurs se paient généralement à l'entreprise. On traîte avec eux au mètre courant et non à la surface, comme on pourrait le supposer, parce que la peine qu'ils se donnent pour une petite pièce est à pen près la même que pour une grande, et comme les dimensions des pièces sont très-variables, elles se compensent mutuellement. En supposant qu'un bon aléseur doit gagner 5 à 6 fr. par jour, on paie:
Sur l'alésoir horizontal, dont le moindre cylindre a 1<sup>m</sup> de diamètre, 10 fr. le mètre courant.

Sur l'alésoir horizontal pour cylindres d'au plus 0m.40 de

diamètre, 2 fr. le mètre courant.

Donc, pour alésoir de 0m.40 à 1m, 6 fr. le mêtre courant.

Pour alésoir vertical de grosses pièces, 75 c. la pièce.

Pour alésoir vertical de petites pièces, 2 fr. le mètre courant.

Ces prix sont approximatifs et varient nécessairement suivant la qualité des machines que l'on met à la disposition des ouvriers. La place qu'occupe un alésoir est:

> Pour alésoir horizontal.  $3 \times 6 = 20$ Pour alésoir vertical.  $5 \times 5 = 25$

#### 3º Rabotage.

L'emploi de la machine à raboter est assez récent en France. Il y a dix ans, nous n'en possédions pas le dixième de ce que nous en avons aujourd'hui, et nous sommes encoro loin d'être au complet. La machine à raboter a pour but da dresser une face, c'est-à-dire de faire l'opération considérée jusque là comme la plus difficile, parce qu'elle s'effectuait à la main, au moyen du burin et de la lime; aussi a-t-elle opéré une révolution dans l'art de la construction des machines, et a-t-elle puissamment contribué aux progrès des locomotives.

Cette machine (fig. 3c t 4, Pl. XII) se compose d'une plateforme mobile, douée d'un mouvement de va-et-vient, suivant une ligne déterminée, au moyen d'une crémaillère et de roues d'engrenage combinées à cet effet, ou mieux encore au moyen d'une vis, comme l'exécutent actuellement MM. Sharpp Robert de Manchester. C'est sur cette plate-forme que l'on place la pièce à raboter, soit horizontalement, soit verticalement, ou inclinée, en ayant soin de disposer la face à travailler parallèlement à la ligne suivant laquelle se meut la plate-forme. Cette pièce est fixée au moyen de traverses et boulons qui s'assemblent avec la plate-forme dans des trous ménagés à cet effet.

L'outil est fixe dans un porte-outil place au-dessus de la

plate-forme et maintenu au moyen de jambes de force qui s'assemblent avec le bàtis de la machine. Le porte-outif peut, à la volonté de l'ouvrier, monter ou descendre, aller de droite à gauche, et outre cela prendre une inclinaison quelconque, Par ces dispositions on parient à raboter dans tel sens que l'on veut. L'outil a une forme et une action analogues à celles du crochet du tourneur; quand la matière à raboter est mallèable, comme le fer et le cuivre, il enlève des copeaux absolument comme le rabot du menuisier; seu-lement ces derniers sont très-étroits.

On distingue plusieurs dimensions de rabots, et il est indispensable de les avoir toutes pour les locomotives.

# Longueur

|    |                          |  |  |     | ite-lo |  |
|----|--------------------------|--|--|-----|--------|--|
| 10 | Le petit rabot (fig. 3)  |  |  | 1 m | .50    |  |
| 20 | Le rabot moyen (fig. 4). |  |  | 4   | .00    |  |
| 30 | Le grand rabot           |  |  | 6   | .50    |  |

Le premier sert pour toutes les petites pièces dont la hauteur ne dépasse pas 20 centimètres et la largeur 30 centimètres.

Le rabot moyen sert pour les plates-formes de tiroirs dans les cylindres à vapeur ne dépassant pas 0<sup>m</sup>.50 de haut, 0<sup>m</sup>. 50 de large, ainsi que pour toutes les pièces longues audessous de quatre mètres.

Le gros rabot sert pour les cylindres jusqu'à un mètre de haut, et pour toutes les pièces jusqu'à un mêtre de large et 6°. 30 de long. On l'emploie à couper les feuilles de tole qui servent à faire le châssis des locomotives, quand ce dernier est droit : il sert aussi à polir leur surface.

Le travail du rabot se fait généralement à la journée; mais il peut s'effectuer à l'entreprise au mètre quarré. Un bon ouvrier peut faire, en moyenne, un mêtre quarré de surlace de rabot par jour, quand les pièces ne sont pas trop longues à mettre en place. L'entreprise présente un inconvénient qui est le suivant : pour bien raboter une pièce, if aut commencer par l'ataquer très-l'égèrement, afin de n'avoir pas trop à mordre dans certaines parties sinuenses qui exposent l'outil à se casser. Il faut donc un second, un troisième et quelquefois un quatrième passage du rabot pour arriver à la perfection. Or, comme cela a lieu pour chaque pièce, et qu'un ouvrier fait quelquefois 2 et 15 pièces dans sa

journée quand elles sont petites, il faut ou mesurer chaque passage du rabot, ou ne mesurer que la pièce finie. Le premier cas est impossible pratiquement, et le second encourage l'ouvrier à passer le moins de fois possible le rabot et à moins soigner son travail, ce qui met dans la nécessité d'envoyer les pièces au finiasage et les fait coûter le double. Nous pensons qu'il est de l'iniérêt du constructeur de ne faire exècuter ce travail qu'à la journée:

La place occupée par le petit rabot est de 3 met. sur 4, ou

12 met, quarres.

Pour le rabot moyen  $4^m$  sur 6 = 25 m. q. Pour le grand rabot  $5^m$  sur 12 = 60 m. q.

4º Forage.

Le forage s'opère au moyen des machines à percer. Dans un atelier bien monté, ces machines sont au nombre de 3, nne pour chaque métal, fonte, ser et cuivre.

La machine à percer consiste en une plate-forme horizontale, à hauteur variable, sur laquelle on pose la pièce

dans laquelle on veut pratiquer un trou.

Au-dessus de la plate-forme est un arbre vertical, porté dans deux supports et pouvant, comme dans l'alésoir vertical, monter et descendre à la volonté de l'ouvrier. Cet arbre reçoit son mouvement de rotation de l'arbre principal, par le système de poulies et engrenages que nous avons décrits pour le tour, et qui est le même absolument pour toutes les machines. A l'extrémité inférieure est un trou quarré dans lequel se loge la mèche destinée à faire le trou. Cette mèche en acier se compose de deux facettes, taillées en biseau de chaque côté d'une pointe pyramidale à base quarrée, qui se place au centre du rond tracé sur la pièce à percer. A mesure que l'outil mord, on fait descendre l'arbre, et comme la pointe centrale est quarrée, elle creuse toujours son trou à l'avance, et maintient ainsi l'outil dans la direction qu'il doit avoir.

Le travail des machines à percer est généralement fait par les ajusteurs proprement dits, parce qu'il fait, la plu-

part du temps, partie du finissage des pièces.

Mais rien ne s'oppose à ce qu'il se fasse à l'entreprise par des ouvriers spéciaux, comme l'alésage; il y aurait même bénéfice pour le constructeur à ce qu'il en fût ainsi, parce que l'ouvrier fait d'autant plus de besogne que cette dernière varie moins, et qu'il fant une certaine habitude pour percer nne pièce bien et lestement. Ce travail s'opérant sur des diamétres dout de plus grand est 50 millimétres, est généralement destiné aux brides des cylindres ou à toute autre pièce dont l'épaisseur ne dépasse pas 4 à 5 centimètres. Pour cette raison, nous évaluons à 5 centimes le trou le travail de la machine à percer, y compris le tracé qui indique la place des trous.

Une machine à percer occupe un espace de 3m sur 3m, ou 10 m. q.

# 5º Taraudage.

Le taraudage se divise en denx opérations qui sont : le filetage et le tarandage proprement dit.

Ces deux opérations marchent toujours ensemble, parce qu'elles se font pour denx pières destinées à entrer l'une dans l'autre, et appelées, la première le boulon, et la seconde l'écrous.

Le filetage s'opère au moyen de la filière, et s'applique au bonlon : le taraudage s'opère au moyen du taraud et s'ap-

plique à l'écrou.

Généralement le flet de vis des boulons et écrous est triangulaire; ce n'est que dans des cas particuliers, lorsqu'il l'aut que le boulon avance de quanités parfaitement égales pour des arcs de cercles égaux, quelle que soit la résistance, qu'on fait les filets de vis quarrés.

On nomme pas de vis la distance entre les milieux de deux filets consécutifs. Cette distance varie suivant le diamètre,

ct est en moyenne égale au 1/8 de ce diamètre.

Le taraudage s'opère à la main et à la mécanique : à la mécanique pour les boulons et écrous; à la main pour toutes les pièces qui, n'étant ni boulons ni écrous, s'assemblent, soit avec le boulon comme dans les taraudages de la fonte pour cylindres et boites à vapeur; soit avec l'écron, comme dans les filetages de tirants et de tiges. Dans les deux cas le résultat est le même; la manœuvre des outils seule est différente.

10 Filetages. Le filetage d'une tige cylindrique s'opère de

la manière suivante: on détermine le pas de vis suivant le diamètre de la pièce, puis on place cette dernière sur le tour où on lui enlève unc épaisseur égale à la moitié du pas de vis dans toute la partie qui est destinée à être filetée. La pièce ainsi préparée se place, soit dans un étau quand le filetage se fait à la main, soit dans la machine à fileter ou tarauder dont nous parlerons tout à l'heure. On a alors une filière ou barre de fer ronde, d'une longueur égale à quarante fois le diamètre de la tige à fileter, renflée à son centre d'une partie plate dont l'épaisseur est égale au diamètre de la tige , et qui est percée en son milieu d'un trou rectangulaire ayant pour longueur dans le sens de la barre de trois à deux fois le diamètre de la tige, suivant la dimension de ce diamètre, et pour longueur transversale de quatre à trois fois ce même diamètre. Dans ce rectangle se logent les coussinets de la filière, qui sont deux pièces en acier taraudées chacune sur une demi-circonférence égale à celle de la tige, et avec le pas qui convient à cette dernière. Ces coussinets sont séparés à la lime triangulaire en leurs milieux sur la partie taraudée seulement, en deux quarts de cercles, dont l'intervalle leur donne plus de prise sur la pièce à fileter; et ils sont maintenus dans la filière au moyen de joues rapportées en dehors. Ils se serrent à volonté l'un contre l'autre, au moyen d'une petite vis transversale. C'est pour pouvoir operer graduellement ce serrage que le troude la filière est rectangulaire et non pas quarré.

Pour fileter un boulon, on passe la filière dessus et on serre les coussinets, en ayant bien soin de mettre de l'huile en excès, sans quoi le filetage ne s'opèrersit pas et l'on casserait la filière, ou on emporterait les filets à mesuro qu'ils se formeraient. Quand les coussinets sont serres, on tourne depuis le bas jusqu'en haut, puis on redessend en tournant, serrant la vis et huilant; on remonte de même ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait obtenu le litet trian-

gulaire.

20 Tarardage. On perce le trou d'un diamètre égal à celui de la tige, moins une épaisseur tout autour, égale à un ½, pas de vis. On a quarte tarauds ou espéces de boulons coniques filetés, dont le plus gros a, pour diamètre maximum, le diamètre de la tige, et les autres des diamètres sans cesse décroissants. Ces tarauds sont en acier et aplatis sur quatre faces, à la lime, jusqu'au fond du pas de vis, de manière à présenter une section octogonale dont quatre côtés sont des lignes droites, les quatre autres des arcs de cercle. Cet aplatissement du pas de vis a pour but, comme dans la filière, de faciliter la prise des filets dans le mètal. Quand le diamètre va à 40 millimètres, non-seulement on aplalit, mais encore on creuse pour laisser plus

de place aux ordures et à l'huile : dans ce cas, l'octogone se compose de huit arcs de cercle, quatre convexes et quatre concaves.

Pour tarauder soit à la main, soit à la mécanique, on place le plus petit taraud le premier et on le fait tourner au moyen d'une clef dans laquelle sa tête entre exactement. Quand il a été ensoncé jusqu'au bout, on met le deuxième, et ainsi de suite jusqu'au dernier.

Ainsi, à la main on tourne la filière et le taraud. A la mécanique, la filière ne tourne pas, c'est la pièce à fileter

qui tourne, et le taraud.

Le filetage et le taraudage à la mécanique se font avec la même machine consistant en un arbre horizontal doué d'un mouvement de rotation sur lui-même et ayant la faculté de se mouvoir longitudinalement dans des supports. Le centre de cet arbre correspond au centre d'une pièce appelée filère, susceptible de recevoir soit des coussinets quand on veut filtrer, soit des écrous quand on veut tarauder. L'extrémité de l'arbre peut aussi recevoir à volonté soit un taraud, soit un boulon.

Le plus important de cette opération est la fabrication des tarauds et filières. Pour faire un appareil complet de tarauds et filières propres à un diamètre déterminé, on commence par fabriquer un peigne ou lame en acier , à l'un des bords de laquelle on a fait des dents exactement égales au pas de vis que l'on veut obtenir. Cette lame , trempée très-dur, sert à confectionner sur le tour un premier taraud en acier, appelé mère de taraud; cette mère de taraud a la forme exacte du dernier taraud, et sert à fabriquer les coussinets de la filière par le procédé de taraudage ordinaire. Quand la filière est faite on l'emploie à confectionner les tarauds coniques, ce à quoi on parvient en enlevant à ses conssinets une épaisseur au milieu égale au 1/40 du diamètre réel, ce qui convertit le trou, quand ils sont serrés, en une espèce d'ellipse dont le petit diamètre est le diamètre inférieur du plus petit taraud. Bien entendu que tous ces outils sont en acier, et se travaillent par la methode ordinaire propre à ce métal.

Il faut donc, pour un diamètre de boulon donné : 1º Un peigne (on compte même une mère de peigne.)

20 Un peigne (on compte meme une mere de peigne.)

3º Une filière.

4º Quatre tarauds.

Autant de diamètres de boulon on aura dans un atelier, autant de fois il faudra avoir ces sept outils dont la valeur est assez grande. Ici, comme partout ailleurs, il est donc important de limiter le nombre des pièces différentes.

Le taraudage pour écrous et boulons est l'opération qui comporte le mieux le travail à l'entreprise. Dans ce cas, le

prix se paie d'après le diamètre et non au poids.

Une machine à tarauder occupe un espace de 3<sup>m</sup> sur 4<sup>m</sup> ou 12 mètres quarrés.

6º Parage.

Cette opération, qui s'exécute au moyen de la machine d parer, est assez nouvelle dans l'art du constructeur, et promet, par les services qu'elle rend, de s'y propager rapidement.

La machino à parer consiste en une plate-forme circulaire et horizontale, susceptible d'un mouvement de rotation sur elle-mème, et de deux mouvements rectilignes perpendiculaires dans le plan horizontal. Sur cette plate-forme se place la pièce à travailler présentant la face à parer verticale. Au-dessus de la pièce est une tige verticale douée d'un mouvement rectiligne alternatif et portant l'ouili. D'après le mouvement du porte-couil, on voit que l'action de co dernier est vertical et suivant sa longueur, ce qui le distingue du rabot qui attaque la pièce transversslement. Cot outil est une lame d'acier rectangulaire taillée en biseau sur une de ses petites faces, et n'a pas plus de deux centimètres de large; cette petite face est tantôt plane, tantôt ronde, tantôt large, tantôt etroite, suivant les pièces à confectionner.

Il est de la plus haute importance, dans cette machine, de veiller à ce que l'outil n'ait pas à mordre sur une grande épaisseur de copeau à la fois, car, dans ce cas, la résistance étant directe, il n'y a pas d'élasticité et il faut que, si la pièce ne cède pas, quelque chose casse. Afin d'évier, quand cette circonstance se présente, que ce soit une partie importante qui cède, on a soin de construire très-lègère la bielle qui sort à convertir le mouvement circulaire continu de la manivelle en celui rectiligne alternatif de l'outil.

Le mouvement de rotation que peut prendre la plateforme sur elle-même est pour la confection des faces cylindriques. Ce mouvement se donne, soit à la main, soit par la machine même. Les mouvements recillignes de cette même plate-forme sont pour la confection des mortaises ou travaux analogues. L'un de ces deux mouvements est donné à la main, l'autre par la machine; celui donné à la main est pour varier le point d'attaque de l'outil.

Le travail sur la machine à parer est, comme celui du rabot, trop délicat pour être bien fait à l'entreprise. Il se fait à la journée et demande un ouvrier soigneux et intelligent.

La place occupée par une machine à parer est de 4 mêtres sur 3 ou 15 mètres quarrés.

# 7º Ajustage proprement dit.

Cette opération s'effectue sur l'étau au moyen du burin, du marteau et de la lime. Le burin et le marteau servent à enlever ce qui n'a pu l'être par les machines ; et la lime sert à polir.

On distingue deux espèces de burins, le ciseau et le bédanne. Dans le ciseau le taillant est parallèle au côté le plus long de la section du burin, et dans le bédanne, le taillant est parallèle au petit côté. Le premier sert pour enlever des copeaux minces et larges, et le second sert pour enlever des copeaux épais et étroits.

Dans les limes on distingue : la lime dure , la lime demidure, la lime demi-douce, la lime douce, Quand on commence le travail de la lime, on emploie d'abord l'une des deux premières, suivant la pièce et le degré de fini apporté par le burin , et on finit avec l'une des deux dernières,

suivant le degré de poli que l'on veut obtenir.

Le travail de l'ajustage se fait à la journée et à l'entreprise. Dans ce dernier cas, il est variable, suivant la nature des pièces à finir. A la journée, un bon ajusteur gagne de 4 à 6 fr., suivant les localités. La place qu'il occupe dans l'atelier est 1m, 50 de large sur 2m perpendiculairement à son établi, cela à cause des grandes pièces ou des cylindres qu'il a à terminer. On peut compter net 4 mètres quarrés.

#### RÉSUMÉ.

Pour déterminer le prix de revient moyen de 1 kilog. fer, fonte ou cuivre ajusté, nous rappellerons que, à la forge, 1 kilog, de fer faconné vaut, en moyenne, 1 fr., et à la fonderie, 1 kilog, fonte moulée vaut en movenne 32 cent. Admettant les mêmes frais proportionnels pour le cuivre que pour la fonte, nous aurons, pour valeur moyenne, de 1 kilog. de cuivre sortant de la fonderie 3 fr. 40 cent. net.

En second lieu , nous dirons que pour un mois de maiu-

d'œuvre à l'ajustage, sur 15,000 kilog. fer, et 100,000 k.

fonte et cuivre, ou a payé 8,800 fr.

Si la main-d'œuvre du fer était la même que celle de la fonte, on aurait facilement la main-d'œuvre de 1 kilog. de métal avec ces renseignements; mais il n'en est pas ainsi. En effet, déjà nous avons trouvé que la main-d'œuvre movenne de 1 kilog, fer sortant de la forge était. 07.253

Ét celle de 1 k. de fonte sortant de la fonderie. 0. 03725 Ce qui donne, pour rapport de main-d'œuvre à la forge

et à la fonderie. . . . . .  $\frac{0.253}{0.05725}$  = 7 environ.

A l'ajustage, ce rapport est encore plus élevé, et on peut l'évaluer en moyenne à 8.

#### On a alors :

 $15000 \,\mathrm{k.}$  fer =  $15000 \,\times \,8 = 120000 \,\mathrm{k.}$  fonte. + 100000

Total. . . . 220000 k.

et 220000 : 8800 :: 1 : x = 0f.04

Donc pour 1 kil. fonte. . . . 0. 04

1 kil. cuivre. . . . 0. 04

1 kil. fer. . . . . 0. 32

On compte à l'ajustage, en moyenne, que la dépense, en frais d'outils et frais généraux, est égale à la main-d'œuvre: on a donc:

Brute. Main-d'œuvre Somme, et frais divers.

1 k. fonte ajustéc. . . . 0f.32 0f.08 0f.40

1 k. cuivre ajusté. . . . . 3. 40 0. 10 3. 50 1 k. fer ajusté. . . . . . 1. 00 0. 65 1. 65

Quant au travail de chaque ouvrier sur chaque outil différent, sa détermination exige que l'on entre dans les détails de l'organisation de l'atelier, et, pour cette raison, nous renvoyans le lecteur au chapitre suivant.

# Administration de l'ajustage.

Cet atelier est sous la direction d'un seul chef portant le nom de contre-maître de l'ajustage. Les livres qu'il doit tenir sont les plus compliqués de tous, et nécessitent l'adjonction d'un comptable. L'ajustage reçoit les pièces brutes de forge et de fonderie avec les plans indispensables pour leur confection. Les pièces, excepté la fonte, sont emmagasinées et inscrites pour être ensuite distribuées aux divers outils qui doivent les finir. Le livre d'inscription des pièces se compose de huit colonnes dont la première porte leurs nom et destination, et les sept autres les noms des sept opérations de l'ajustage; on remplit ces dernières soit par le prix payé à l'entreprise, soit par le nombre d'heures employées à chaque pièce, ou des guillemets pour le cas où la pièce ne sabit pas l'opération correspondante à une colonne. Ce travail, qui peut paraître long et minutieux au premier abord, est singulièrement abrégé par une décomposition des pièces que nous ferous plus loin; il est, du reste, indispensable pour l'appréciation du prix de revient de chaque pièce.

Outre le livre d'inscription des pièces, il y a le livre des journées et travaux à l'entreprise, comme à la forge où cha-

que ouvrier a son compte particulier.

Enfin, le livre de comptabilité des matières indiquant : 2º les quantités de matières reçues à l'ajustage, se composant du poids des métaux, fonte, fer, cuivre et des outils, et fournitures diverses; 2º le prix de la main-d'œuvre au bout de chaque mois; 3º le poids des pièces terminées. Au moyen de ce livre on déduit à la comptabilité générale le déchet de l'ajustage et le prix de revient moyen du travail dans cet atelier au kiloge,, suivant la matière.

#### § 5. Montage.

Le montage des machines s'effectue dans un bâtiment spécial pour cette opération, et varie suivant l'espèce de machines que l'on a à monter. Nous n'avons donc rien à dire, quant à présent, sur le travail de cet atelier, si ce n'est que l'on v emploie divers outils qui sont.

- 1º Les grues, les treuils et les palans afin de soulever les pièces trop lourdes pour être portées à bras d'hommes.
- 2º Les machines à percer, soit à la mécanique, soit à la main, pour faire les trous dont la position n'est déterminée qu'au montage.
- 3º La cisaille et le poinçon pour découper des tôles et faire des roudelles d'écrous.
  - 4º Les étaux, marteaux, burins, limes, clefs d'écrous,

niveaux, compas, etc., constituant les outils spéciaux du monteur.

50 Une petite forge à main pour forger les burins , etc.

Le montage se fait à la journée et à l'entreprise. Les monteurs destinés à aller monter les machines sur les lieux où elles doivent servir, se paient au mois. Il y a des monteurs à 200 et 250 francs par mois; il y en a à trois et quatre franca par jour. Les machines qui se montent à l'entreprise sont celles dont les modèles ont déjà été exécutés. Ce mode de montage est dangereux pour le constructeur, si ce dernier n'a pas affaire à des ouvriers consciencieux; aussi doit-il l'employer le moins possible.

La place occupée par un monteur pour locomotives est de 6<sup>m</sup> de large sur 10<sup>m</sup> de long en moyenne; et si on y comprend les machines, outils et accessoires, on peut évaluer cette place à 100 mètres quarrés.

#### Administration.

Le contre-maître du montage a trois livres à tenir : 1º le livre des machines en montage; 2º le livre des journées des monteurs indiquant le temps passé par chacun d'eux sur les machines en montages; 3º le livre de comptabilité des matières, indiquant toutes les fournitures faites pour chaque machine par le magasin général.

# CHAPITRE III.

# ORGANISATION DE L'ATELIER DE CONSTRUCTION.

Ce chapitre comprend :

1º La composition de l'usine;

2º L'organisation du travail;

3º Le roulement de l'usine.

#### SECTION PREMIÈRE.

Composition de l'atelier de construction des machines locomotives.

Toute usine, fonctionnant, se divise en trois services distincts, qui sont: La fabrication,

La direction,

Chacun de ces services comprend 3 parties :

Le personnel, Le mobilier, L'immeuble.

Composer un atelier de construction, c'est déterminer l'étendue de chacune de ces parties dans les trois services de l'usine, pour une fabrication déterminée.

Pour arriver à ce résultat, il est indispensable de connaître d'abord dans quels rapports ces trois parties se trouvent généralement établies dans les ateliers existants; c'est ce que nous allons rechercher immédiatement.

# ARTICLE Ier. - FABRICATION.

§ 1. - Personnel.

Le personnel de la fabrication se compose des ouvriers employés pour chacune des opérations que nous avons étudiées dans le chapitre précèdent.

Trois problèmes président à la détermination du nombre des ouvriers que l'on devra se procurer pour arriver à une production voulue d'objets confectionnes, dans un temps

donné, et pour une somme calculée; ce sont :

1º Déterminer les nombres proportionnels d'ouvriers em-

ployés dans chaque opération.

20 Déterminer la quantité moyenne de travail effectus par un ouvrier, dans chaque opération, pendant un temps donné. 30 Déterminer le prix de revient moyen de la maind'œuvre de 1 k. de matière convertie en pièces de machines, dans chaque opération.

Nous allons résoudre successivement chacune de ces ques-

1º Nombres proportionnels d'ouvriers employés dans chaque opération.

Dans un atelier de construction en pleine activité, construisant toutes espèces de machines à vapeur, nous avons trouvé, à différentes époques:

Nombres proportionnels d'ouvriers.

|                                  | ire CL. | 2e CL. | 5e CL. | Ma-<br>nœuv. | Élèves |
|----------------------------------|---------|--------|--------|--------------|--------|
| 1º Forges à main<br>2º Fonderie. | 10      | 15     | 10     | 50           | »      |
| Modeleurs                        | 1       | 4      | 2      | »            | ,,     |
| Mouleurs                         | 10      | 10     | 11     | 52           | 21     |
| 3º Chaudronnerie 4º Ajustage.    | 1       | 5      | 14     | 19           | 8      |
| Tourneurs                        | 6       | 4      | 10     | n            | 25     |
| Alėseurs                         | 1       |        | 6      | ))           | 3      |
| Raboteurs                        | 1       | 4      | 2      | ))           | »      |
| Foreurs                          | 1       | 1 2    | 1 2    | »            | 10     |
| Taraudeurs                       | 1       | 2      | 2      | »            | n      |
| Pareurs                          | 1       | 1      | »      | n            | »      |
| Ajusteurs finisseurs             | 20      | 20     | 20     | 30           | 7      |
| 5º Montage 6º Accessoires.       | 2       | 2      | 4      | 11           | »      |
| Menuisiers                       | 1       | 1      | >>     | ))           | >>     |
| Charpentiers                     | 1       | 2      | 3      | n            | >>     |
| Charrons                         | 1       | 2      | >>     | ))           | μ      |
| Maçons                           | 1       | 2 2 1  | >>     | 5            | >>     |
| Couvreurs                        | 1       | 1      | »      | »            | "      |
| vitriers, peintres               | 1       | 1      | »      | »            | >>     |
| Service de la cour               | »       | »      | ю      | 15           | »      |
| TOTAUX                           | 61      | 78     | 85     | 180          | 62     |

| DE CONSTRUCTION.                                         | 03               |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| Admettant que l'on paie, en moyenne, par jour :          |                  |
| 1 ouvrier de première classe 5 fr.                       |                  |
| 1 id. de deuxième id 4 1 id. de troisième id 5           |                  |
|                                                          |                  |
| 1 manœuvre                                               |                  |
| Nous déduisons du tableau ci-dessus :                    |                  |
| Pour 1.0 ouvrier de première classe = 5f. 00 c.          |                  |
| Il y a: 1.3 ouvrier de deuxième id = 5. 20               |                  |
| 1.4 id. de troisième id = 4. 20                          |                  |
| $5.0 \text{ manœuvres} \dots = 6.00$                     |                  |
| 1.3 élèves                                               |                  |
| Total: 8.0 ouvriers = 21f. 70                            | -                |
| 21.70                                                    |                  |
| ou 1 ouvrier moyen $=\frac{21.70}{8}$ = 2.70 par jour.   |                  |
| Réduisant le tableau ci-dessus à sa plus simple expre    | es-              |
| sion, nous obtenons pour nombres proportionnels d'ouvrie | : 81             |
| 1º Dans chaque partie de l'atelier prise séparément.     |                  |
|                                                          |                  |
| Ouvriers. Manœuvi                                        | es.              |
| Ouvriers. Manœuvi                                        |                  |
| Ouvriers. Manœuvi                                        | 5                |
| 1º Forges à main                                         | 5                |
| Ouvriers. Manceuvi  1º Forges à main                     | 5                |
| Ouvriers Manceuvi   1                                    | 5                |
| 1º Forges à main                                         | 5                |
| 1º Forges à main                                         | 5<br>0<br>5<br>7 |
| 1º Forges à main                                         | 5<br>0<br>5<br>7 |
| Ouvriers Manœuvi   1º Forges à main   1                  | 5<br>0<br>5<br>7 |
| 1º Forges à main                                         | 5<br>0<br>5<br>7 |
| Ouvriers Manceuvi   10 Forges à main   1                 | 5 0 5 7          |
| Ouvriers   Manœuvi                                       | 5 0 5 7          |
| Ouvriers Manceuvi   10 Forges à main   1                 | 5 0 5 7 7        |
| Ouvriers Manceuvi   1                                    | 5<br>0<br>5<br>7 |
| Ouvriers Manœuvi   1                                     | 5<br>0<br>5<br>7 |
| Ouvriers Manceuvi   1                                    | 5<br>0<br>5<br>7 |
| Ouvriers Manœuvi   1                                     | 5<br>0<br>5<br>7 |
| Ouvriers Manceuvi   1                                    | 5<br>0<br>5<br>7 |

| 3U4 | ORGANI        | SATION DE LAT | ELIER  |      |
|-----|---------------|---------------|--------|------|
|     |               |               | 3.50   | 3.50 |
|     |               | f tourneurs,  | 1.00 \ |      |
|     |               | aléseurs      | 0.34   |      |
|     |               | raboteurs     | 0.10   |      |
| 40  | Ajustage 3.75 | foreurs       | 0.09   | 1.00 |
|     |               | taraudeurs    | 0.15   |      |
|     |               | pareurs,      | 0.07   |      |
|     |               | finisseurs    | 2.00   |      |
| 50  | Montage       |               | 0.20   | 0.00 |
|     | Accessoires   |               | 0.50   | 0.50 |
|     |               | Totany        | 4.45   | 5.00 |

2º Quantité moyenne de travail effectué par un ouvrier dans chaque opération, pendant un mois.

Nous avons les renseignements suivants :

1º Une forge, composée de 35 forgerons, produit, par mois, 16000 kilog. de pièces brutes de machines; donc 16000

35 = 455 kilog. en moyenne par forgeron.

2º Une fonderie, composée de 50 mouleurs, produit, par mois, 140.000 kilog. de pièces brutes de machines; donc 140000

 $\frac{8000}{50}$  = 2800 kilog. par mouleur.

Admettant que, sur les 16000 kilog. de fer, 1000 kilog. sont employés bruts, et sur les 140000 kilog. de fonte, 40000 kilog. sont employés bruts, il passe à l'ajustage:

1º Par forgeron 430 kilog. fer;
2º Par mouleur 2000 kilog. fonte.

Comme, pour un forgeron, il y a 1.5 mouleurs et 3.75 ajusteurs, il en résulte que :

5.75 ouvriers d'ajustage finissent parmois 450 kil. fer.

2000 × 1.5 = 3000 kil. fonte.

d'où : 1 sinstent seul 445 kil for

1 ajusteur seul. . . 115 kil. fer. 800 kil. fonte.

Pour déterminer le travail d'un ouvrier de l'ajustage dans chaque opération, nous supposerons que :

1º Les tourneurs reçoivent : 0.75 du fer livré; 0.01 de la fonte livrée.

| 20 Les aléseurs chargés en même temps des gros tours |
|------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------|

|                  | 0.20 fer livré ;<br>0.75 fonte livrée. |
|------------------|----------------------------------------|
| 50 Les raboteurs | 0.50 fer livré.                        |
| 40 Les foreurs   | 0.33 fonte id.<br>0.40 fer id.         |
|                  | 0.50 fonte id                          |

0.50 fonte id.
50 Les taraudeurs. 0.10 fer id.
60 Les pareurs 0.25 fer id.
0.10 fonte id.

7º Les ajusteurs finisseurs. . . tout le fer,

Nous aurons alors pour :

430 kilog. fer. 3000 kilog. fonte.

livres à l'ajustage.

# Travail des divers outils.

|                           | Fer.   | Fonte.      |  |  |
|---------------------------|--------|-------------|--|--|
| 10 Tours                  | 323 k. | 50 kilog.   |  |  |
| 20 Alésoirs et gros tours | 86 k.  | 2250 kilog. |  |  |
| 30 Rabots                 | 215 k. | 1000 kilog. |  |  |
| 40 Forets ,               | 43 k.  | 1500 kilog. |  |  |
| 5º Tarauds et filières    | 45 k.  | 0 kilog.    |  |  |
| 60 Machines à parer       | 108 k. | 300 kilog.  |  |  |
| 7º Ajusteurs finisseurs . | 450 k. | 5000 kilog. |  |  |

Au moyen de ce tableau et de celui donnant les nombres proportionnels d'ouvriers employés dans chaque opération, le forgeron étant 1, nous formerons le suivant :

# Travail de 1 ouvrier par mois, dans chaque opération de

|            |     |    |    |    |    |  | Fer.    |       |        |
|------------|-----|----|----|----|----|--|---------|-------|--------|
| 1 tourneur |     |    |    |    |    |  | 323 k.  | 30    | kilog. |
| 1 aléseur. |     |    |    |    |    |  | 252 k.  | 6750  | kilog. |
| 1 raboteur |     |    |    |    |    |  | 2150 k. | 10000 | kilog. |
| 1 foreur.  |     |    |    |    |    |  | 475 k.  | 16600 | kilog  |
| 1 taraudeu | r.  |    |    |    |    |  | 300 k.  | 0     | kilog  |
| 1 pareur . |     |    |    |    |    |  | 1540 k. | 4300  | kilog. |
| 1 ajusteur | 6 n | is | se | ur | ٠. |  | 215 k.  | 1500  | kilog  |
|            |     |    |    |    |    |  |         |       |        |

Machines Locomotives.

50 Prix de revient moyen de la main-d'œuvre de 1 kilog. de pièces confectionnées , pour chaque opération.

La main-d'œuvre moyenne étant 2 f. 70 par jour, fait, pour 25 jours de travail ou 1 mois, 25 × 2.70 = 67f. 50.

1º Forge.

1 forgeron.
1.5 manœuvre. } = 455 kilog. fer par mois.

2.5 ouvriers × 67 f. 50 = 170 fr.

d'ou: 455 kilog. 170 f. 11 k. x = 0 f. 3725 Main-d'œuvre de 1 k. = 0f. 5725.

0.5725 au lieu de 0. f. 253 trouvé dans le chapitre précédent pour exécution de toute espèce de pièces, ce qui coûte toujours moins que des pièces spéciales pour locomotives. toutes fort difficiles et très-soignées; ainsi le chiffre 0.3725 n'est pas exagéré.

20 Fonderie.

0.2 modeleur 1.5 mouleur

 $=1.5 \times 2800 = 4200 \,\mathrm{k}$ . fonte par mois. 1.5 manævre

5.2 ouvriers × 67f.50 = 217f.

4200 : 217 :: 1 : x = 0 f. 0515

Main-d'œuvre de 1 k. = 0f. 0515.

0.0515 au lieu de 0.03725 trouvé dans le chapitre précedent, pour les mêmes motifs que ci-dessus, toute la question étant dans le prix de la journée.

5º Ajustage.

1º Ajustage complet.

3.75 Ajusteurs \ = 450 k. fer par mois. 4.00 manœuvre \ = 5000 k. fonte idem.

4.75 ouvriers × 67 f. 50 = 320 f.

Admettant que le travail du fer est 8 fois aussi coûteux que celui de la fonte, on a :

430 kil. fer représentant 3440 k. fonte 3000 3000 kil. fonte id.

Total. . . 6440

6440 : 520 : 1 : x = 0f.0495

d'où :

Ajustage complet { fonte 0 f. 0495 fer. 0. 3960

#### 2º Partiel.

3.75 ouvriers correspondant à 1 manœuvre, 1 ouvrier correspond à  $\frac{1}{3.75}$  := 0.267 manœuvre, on a donc :

1. 267 × 67f. 50 = 85f. 50

#### 1º Tours.

323 k. fer représentant 2584 k. fonte. 30 k. fonte id. 30 id.

Total . . 2614

2614k : 85.50 :: 1 : x = 0.0327

d'où: tours { fonte..... 0 f. 0327 - fer..... 0 f. 2616

## 2º Alésoirs.

252 k. fer représentant 2016 k. fonte. 6750 k. fonte id. 6750 id.

Total . . 8766

8766 : 85.50 : 1 : x = 0.0098

d'où : alésoirs { fonte. . . . . 0f.0098 fer. . . . . 0f.0784

#### 3º Rabots.

2150 k. fer représentant 17200 k. fonte. 10000 k. fonte id. 10000 id.

Total . . 27200

27200 : 85.50 : 1 : x = 0.00515

d'où : rabots { fonte. . . . . 0 f. 00315 fer. . . . . 0 f. 02520

#### 40 Forets.

| 475 | kilog. | fer rep | présentant | 3800  | k. | fonte. |  |
|-----|--------|---------|------------|-------|----|--------|--|
|     | kilog. |         |            | 16600 |    |        |  |

Total . . . 20400

20400 : 85.50 : 1 : x = 0.0042

d'où : forets { fonte. . . . . 0 f. 0042 fer. . . . . . 0 f. 0356

5º Tarauds et filières.

300 k. fer : 85.50 :: 1 : x = 0 f. 285

d'où : tarauds et filières; fer . . Of, 285

6º Machines à parer.

1540 k. fer représentant 12300 k. fonte. 4300 k. fonte id. 4300 id.

Total . . . 16600

16600 : 85.50 : 1 : x = 0.00515 f.

d'où : machines à parer { fonte.... 0 f. 00515 fer.... 0 f. 04120

# 7º Ajustage final.

215 kil. fer représentant 1720 kil. fonte. 1500 fonte id. 1500 id.

Total. . . . 3220

3220 : 85.50 : 1 : x = 0.0265

d'où: ajustage final { fonte. . . . 0 f. 0265 fer . . . . 0 f. 2120

Prenant, pour le prix de revient de la main-d'œuvre de 1 kilog. de cuivre ajusté, une moyenne entre les prix de revient pour 1 kilog. de fer et 1 kilog. de fonte, nous formerons le tableau suivant; Main-d'œuvre de 1 kilog. de métal dans chaque opération.

| ,                         | FONTE.  | FER.   | CUIVRE. |
|---------------------------|---------|--------|---------|
|                           | f.      | ſ.     | f.      |
| Forges à main             | 2)      | 0.3725 | »       |
| Fonderie                  | 0.0515  | 10     | 0.212   |
| Ajustage complet          | 0.0495  | 0.3960 | 0.223   |
| Ajustages partiels :      |         |        |         |
| 1º Tours                  | 0 0327  | 0.2616 | 0.1471  |
| 2º Alésoirs et gros tours | 0.00980 | 0.0784 | 0.0441  |
| 3º Rabots                 | 0.00515 | 0.0252 | 0.01427 |
| 4º Forets                 | 0.00420 | 0.0336 | 0.01890 |
| 5º Tarauds et filières.   | »       | 0.2850 | n       |
| 6º Machines à parer       | 0.00515 | 0.0412 | 0.02315 |
| 7º Ajustage final         | 0.02650 | 0.2120 | 0.11920 |

#### 4º Chaudronnerie.

On paie, en moyenne, à l'entreprise :

Chandières ordinaires . . . 90 f. les 100 kilog.

Chaudières de locomotives 50

Pour un ouvrier chaudronnier, il y a 0.7 manœuvre,  $1.7 \times 25 \times 2.70 = 115 \text{ f.}$ donc :

115 f. = 600 kilog, net de chaudières ordinaires par 20 f. mois.

115 f. 250 kilog, net de chaudières de locomotives par mois. 50 f.

5º Accessoires.

Pour 1 forgeron, nous avons :

0.5 ouvrier d'accessoires.

0.5 manœuvre id.

 $1.0 \times 25 \times 2$  f. 70 = 67 f. 50

Fer . 455 kilog. Fonte 3000 id.

3455 : 67.50 : 1 : x = 0 f. 02

D'où : main-d'œuvre accessoire par kilog, de pièces sortant de l'usine, Of, O2,

# § 2. Mobilier.

#### 1º Forges à main.

Quelle que soit la disposition d'une forge à main et le mode adopté pour la soufflerie, on peut évaluer le mobilier du forgeron ainsi qu'il suit : Feu de forge avec dais, cheminée, grue et bache 500 f. 500 1 enclume de 400 kilog. . . . . . . . . . . . . . 700 200 kilog. d'outils propres, tels que marteaux, tenailles, chasses, dégorgeoirs, etc., en fer et acier, à 1 f. 25 en moyenne. . . . . . . . . . 250 Portion des outils d'usage général pour les pièces spéciales, 50 kilog. . . . . . . . . . 100 Portion des martinets et de la machine servant à les mouvoir. 1000 500 1/2 étau pour courber à chaud, à 150 kilog. l'un, 75 kilog. à 2 f. . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 1 étau ordinaire, 75 kilog. à 2 f. . . . . . . . 150 Charpente pour établis, etc. . . . . . . . . . 250 50 4150 Frais imprévus. . . . . . . . . . 850 5000 2º Fonderie. Par mouleur : 5000 k. de châssis à 35 fr. . . . . . . . . . . . 1750 f. 500 Portion des fours à réverbère. . . . . . . . . . . 500 Portion des cuillères, grues, tables séchoirs, 500 Portion des moulins à sable et à charbon. . . . 100 Portion du mobilier des modeleurs. . . . . 100 Portion de la balance et divers. . . . . . 50

Frais imprévus . . . . . . . . .

3500 f.

500

#### DE CONSTRUCTION.

# 3º Chaudronnerie.

| Pour un chaudronnier :                            |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Portion des fours                                 | 200 f.  |
| la tôle                                           | 200     |
| Outils divers                                     | 250     |
| Balance, forge et machines à rivels               | 250     |
| _                                                 | 900     |
| Frais imprévus                                    | 100     |
| Net                                               | 1000 f. |
| 4º Ajustage.                                      |         |
| Pour 1 ajusteur finisseur :                       | •       |
| Portion de la machine à vapeur et de la trans-    |         |
| mission du mouvement                              | 1000    |
| Portion des courroies                             | 100     |
| Portion des bancs de tours                        | 100     |
| 2/3 d'un tour à crochet avec ses outils, complet. | 600     |
| 1/n d'un tour parallèle                           | 1000    |
| 1/an d'alésoir horizontal                         | 100     |
| 1/en d'alésoir vertical                           | 200     |
| 1/40 de gros tour                                 | 250     |
| 1/40 de petit rabot                               | 300     |
| 1/4" de rabot moyen                               | 400     |
| 1/20 de grand rabot                               | 500     |
| 1/40 de machine à percer                          | 150     |
| 1/12 de machine à taraudeur                       | 150     |
| 1/20 de machine à parer                           | 350     |
| 1/20 de machine à écrous                          | 125     |
| 1 étau                                            | 150     |
| Outils divers                                     | 150     |
| Portion des meules                                | 25      |
| Portion de la balance et outils généraux          | 1000    |
|                                                   | 5650    |
| Frais imprévus                                    | 350     |
| Net                                               | 6000 f, |

| 5º Mon                                                         | tane.                        |                |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| Pour 1 monteur :                                               |                              | 1              |
| Outils propres                                                 | <b></b>                      | . 1000 f.      |
| Portion des grues, palans, ti                                  | reuils, cordes               | . 2000         |
| Portion des machines , outils                                  |                              | . 500          |
| Frais imprévus                                                 | • • • • • • • • •            | 3500 f.<br>500 |
|                                                                |                              | . 4000 f.      |
| Or, nous avons pour 1 forge                                    | eron :                       |                |
| 1.5 mouleur                                                    | r. ·                         |                |
| 0.8 chaudro                                                    |                              |                |
|                                                                | s-finisseurs.                |                |
| 0.1 monteur                                                    |                              |                |
| D'où résulte que, pour un a<br>mobilier correspondant à 1 forg | telier monté, la eron, sera: | dépense en     |
| 10 Forge                                                       | <b></b>                      | 5000 f.        |
| 20 Fonderie 1.5 × 4000                                         |                              | 6000           |
| 5º Chaudronnerie 0 8 × 100                                     | 00 <b></b>                   | 800            |
| 4º Ajustage 2 × 6000                                           |                              | 12000          |
| $5^{\circ}$ Montage $0.1 \times 4000$ .                        |                              | 400            |
|                                                                | -                            | 24200          |
| Ajoutant pour accessoires .                                    |                              | 800            |

par forgeron pour le mobilier.

# S 3. Immeuble.

L'immeuble comprend l'emplacement et les bâtisses.

Ici les données sont beaccoup moins précises que pour les outils, parce que la valeur des objets dépend complétement de la localité où l'usine s' construit et du plus ou moins de confortable que le propriétaire veut introduire dans le service de son établissement. Néanmoins on peut arriver à un calcul approximatif de la manière suivante.

#### 10 Emplacement.

#### 1º Forges à main.

L'espace occupé par un forgeron est, avons-nous dit, de 2.50 sur 5 m. = 12 m. q. 50. Une place équivalente peut

être comptée pour le service extérieur, ainsi qu'une autre aussi équivalente pour le bâtiment de la machinr, les chaudières, les fours, les martinets et le magasin des matières premières et confectionnées. La surface correspondante à unforgeron ne peut donc être moindre que 37 m. q. 30, net-40 mètres quarrés.

#### 20 Fonderie.

L'espace occupé par un mouleur est, avons-nous dit, y compris tous les accessoires, de 50 mètres quarrés. Si nous ajoutons même espace à l'extérieur pour le service de la cour et le dépôt des chàssis, fontes brutes et fontes moulées, nous aurons un total de 100 mètres quarrès.

#### 3º Chaudronnerie.

Nous avons trouvé pour espace occupé par un chaudrennier 50 m. q.; nous conservons cette donnée.

# 40 Ajustage.

Nous avons donné pour espaces occupés par divers outils de l'ajustage :

| 1 | tour               | 12 m. q. en moyenn | е. |
|---|--------------------|--------------------|----|
| 1 | alésoir            | 25 id. id.         |    |
| 1 | rabot              | 25 id. id.         |    |
| 1 | foret              | 10 id. id.         |    |
|   | machine à tarauder | 10 id. id.         |    |
| 1 | machine à parer    | 15 id. id.         |    |
|   | ajustenr           |                    |    |

Au moyen du tableau indiquant les nombres proportionnels d'ouvriers, nous avons :

20 tourneurs ==

|            | aléseurs   | -   | 175 | id. |
|------------|------------|-----|-----|-----|
| 2          | raboteu rs | =   | 50  | id. |
| 1.5        | foreurs    | =   | 15  | id. |
| 2.5        | taraudeurs | === | 25  | id. |
| 1          | pareur     | ==  | 15  | id. |
| <b>5</b> 0 | ajusteurs  | =   | 120 | id. |
|            | •          |     |     | -   |

Pour 30 ajusteurs = 640 m. q. Pour 1 ajusteur = 21.3 id.; soit 20 m. q.

240 m. a.

Nous porterons ce chiffre à 30 m. q. pour l'espace occupé par la cour de l'ajustage, les chemins intérieurs, les magasins, etc., ce qui donnera 30 m. q. par ajusteur sinisseur.

# 50 Montage.

Nous avons compté, ponr un monteur, un espace de 100 mètres quarres; nous conserverons ce chiffre et aurons en résumé:

# Emplacement correspondant à un forgeron :

| -  |               |       | ш. ч.   | m. q.    |
|----|---------------|-------|---------|----------|
| 10 | Forge         | 1 X   | 40 ==   | 40       |
| 20 | Fonderie      | 1.5 X | 100 ==  | 150      |
| 30 | Chaudronnerie | 0.8 X | 50 ==   | 40       |
| 40 | Ajustage      | 2 X   | 30 ==   | 60       |
| 50 | Montage       | 0.9 X | 100 === | 20       |
|    |               | To    | tal     | 310 m.q. |

Net . . . . 300 mètres quarrés.

Si nous évaluons le mêtre quarré à 10 fr. maximum de ce qu'il peut coûter, nous aurons pour emplacement correspondant à un forgeron : 3000 fr.

# 20 Bâtisses.

Nous avons en espace couvert pour un forgeron :

| 10 | Forge         | 1 X   | 25 == | 25 |  |
|----|---------------|-------|-------|----|--|
| 20 | Fonderie      | 1.5 X |       |    |  |
|    | Chaudronnerie |       | 25 =  | 20 |  |
| 40 | Ajustage      | 2 X   | 20 == | 40 |  |
| 50 | Montage       | 0.2 X | 100 = | 20 |  |

Total. . . 155 m. q.

m.a. m.a.

#### Net. . . . 150 mètres quarrés.

Si nons nous en rapportons aux renseignements que nous ont procurés diverses constructions dont nous avons été chargés, nous trouvons qu'à très-peu près, pour nsines, la dépense en bâtisses surmontées d'un étage, simples de construction, mais soildes, est de 40 fr. en moyenne par mètre quarré de surface.

D'après ce, les frais de bâtisse pour un forgeron s'élèveraient à 150 × 40 = 6000 fr., y compris les murs de clôture.

Ajoutant les 3000 fr. d'emplacement, nous avons pour immeuble, un total de 9000 fr.

450 f.

# RÉSUMÉ DE LA FABRICATION.

## Pour 1 forgeron.

Il y a 5 ouvriers et 5 manueuvres, total : 10 ouvriers à 2 fr. 70 par jour, faisant pour 25 jours ou 1 mois :

$$10 \times 2 \text{ fr. } 70 \times 25 = 675 \text{ fr.}$$

Total. . . . 3750f.

3750 = 312 f. 50 par mois.

Il y a un immeuble de 9000 fr. coûtant par an :

1º Intérêts de 9000 f. à 5 pour 100 . . . . .

 $\frac{900}{43} = 75 \text{ f. par mois.}$ 

Donc , dépenses par mois :

Total. . . . 1062f. 50

Si, à cette dépense, nous ajoutons une centaine de francs pour les frais d'outils, accessoires, tels que marteaux, burins et limes d'ajusteurs, éclairage, chauflage, etc., nous aurons un total de 1200f. net par forgeron et par mois.

D'autre part nous avons pour produits confectionnés :

455 kil, fer monté en pièces de machines.

.250 kilog. tôle chaudrounée se décomposant en :

180 k. tôle de fer.

70 k. tôle de cuivre.

Si nous supposons les déchets comme suit :

Fer. . . . . . . 20 p. 100.
Fonte. . . . . . 15 idem.
Tôle de fer . . . 10 idem.
Tôle de cuivre. . 5 idem.

Nous aurons pour consommation en matières brutes :

Fer. . . . . . . 546 k. à 0f.50 = 273 f. Fonte. . . . . 4830 à 0, 25 = 1210 Tôle de fer. . . 198 à 0. 80 = 158 Tôle de cuivre. 74 à 5. 00 = 222

8 fois la main-d'œuvre pour 1 kilog. de fonte, 435 kilog. fer fini représentent 435 × 8 = 5840 kilog. fonte ajustifica. La main-d'œuvre pour 1 kilog. de tôle chaudronnée étant égale à 5 fois la main-d'œuvre pour 1 kilog. de fonte, 250 kilog. tôle représentent 5 × 250 = 1250 kilog. fonte ajustée.

La main-d'œuvre pour 1 kilog. de fer fini étant égale à

On a donc: 1° 3640 kilog. fonte. 2° 4200 idem. 3° 1250 idem.

Total. . . . 9090 kilog.

coulant 1200 fr. de frais de fabrication, ou  $\frac{1200}{9090}$  = 0f.1 par kilogramme.

D'après ce :

1 kilog. fer ajusté coûte, en moyenne :

1º Matière première. . . . .  $\frac{273}{455}$  = 0f. 60

2º Main-d'œuvre, mobilier, immeubles, fournitures diverses. . . . . . 8 × 0.11 = 0.88

Total. . . . 11,48

Net. . , 1 fr. 50.

| DE CONSTRUCTION.                                                                                                 | 21   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 kilog. fonte ajustée coûte, en moyenne :                                                                       |      |
| 1210                                                                                                             |      |
| 10 Matière première $\frac{1}{4200}$ = 0 f. 288                                                                  |      |
| 2º Frais de fabrication = 0. 110                                                                                 |      |
| Total 0f.398                                                                                                     | _    |
| Net 0 fr. 40.                                                                                                    |      |
| 1 kilog. tôle de fer chaudronnée coûte, en moyen                                                                 | ne : |
| 1º Matière première $\frac{158}{180}$ = 0f.88                                                                    |      |
| 20 Frais de fabrication 5 $\times 10.11 = 0.55$                                                                  |      |
| Total 1f.45                                                                                                      | -    |
| Net 1 fc. 45.                                                                                                    |      |
| 1 kilog. tôle de cuivre chaudronnée coûte, en moyen                                                              | ne : |
| 1º Matière première $\frac{222}{70}$ = 5f.18                                                                     |      |
| 20 Frais de frabrication $5 \times 0.11 = 0.55$                                                                  |      |
| Total 3f. 73                                                                                                     | -    |
| Net 5 fr. 75.                                                                                                    |      |
| non compris les frais d'administration et de direction                                                           | ١.   |
| ARTICLE II DIRECTION.                                                                                            |      |
| S 1er. Personnel.                                                                                                |      |
| Le personnel de la direction se compose de :                                                                     |      |
| 1 directeur pour .un nombre quelconque de forger                                                                 | nns. |
| 1 ingénieur pour 20 iden                                                                                         | n.   |
| 1 dessinateur pour 10 iden                                                                                       |      |
| 1 contre-maître de la forge nour. 90 iden                                                                        | n.   |
| 1 idem des modèles pour 40 iden                                                                                  | n.   |
| 1 idem de la fonderie pour 40 ider                                                                               | n.   |
| 1 idem des modèles pour 40 iden<br>1 idem de la fonderie pour 40 ider<br>1 idem de la chaudronnerie pour 20 iden | n.   |
| 1 idem de l'ajustage pour 20 iden                                                                                | n.   |
| 1 idem du montage pour 100 iden                                                                                  | 1.   |
|                                                                                                                  |      |

Machines Locumotives,

D'où résulte que le personnel de la direction se compose le plus généralement de :

| 1 directeur.  |    |  |  |  |  |  | 10000 |
|---------------|----|--|--|--|--|--|-------|
| 1 ingénieur.  |    |  |  |  |  |  | 3000  |
| 2 dessinateur | 8. |  |  |  |  |  | 2000  |
| C contro mat  | ٠  |  |  |  |  |  | 49000 |

Total . . . 28000 fr.

Appointements par an.

28000 = 2333 f. 33 par mois.

# S 2. Mobilier.

Il se compose d'une série d'outils spéciaux peu nombreux: lirres, tables et accessoires de bureaux, que l'on peut évaluer à 5000 fr. correspondant à une dépense annuelle de 5001, tant pour l'intérêt que l'usé, et par mois 41 fr. 66.

#### S 3. Immeuble.

Il peut être évalue à un espace de 25 metres quarrés par tête ou 25~ imes~10=250 mètres quarrés à 10 fr. = ~2500 f.

Plus 250 mètres quarrès de construction à 40 fr. = 250 × 40 . . . . . . . = 10000

Total . . . . 12500 f.

coûtant par an 1250 fr., et par mois 104 fr.

# Résumé de la direction.

|            |   |   |   | , | r. |   |  |   | 94=81 00   |
|------------|---|---|---|---|----|---|--|---|------------|
| Immeuble.  | • | • | • |   | •  | • |  | • | 104. 00    |
| Mobilier.  |   |   |   |   |    |   |  |   | 41.66      |
| Personnel. |   |   |   |   |    | ٠ |  |   | 2353 f. 55 |

2179 f. par mois, qui, avec les fournitures de bureau, font un total de 2500 f.

# ARTICLE III. - ADMINISTRATION.

#### & 1er. - Personnel.

| I.e | nersonnel | del | 'administration | se | compose | de |  |
|-----|-----------|-----|-----------------|----|---------|----|--|
|     |           |     |                 |    |         |    |  |

1 administrateur pour un nombre quelconque de forgerons.

1 caissier , idem.

1 comptable pour correspondance et grand-livre, idem. pour journal, factures et copie de lettres idem.

1 garde-magasin des matières brutes , idem.

1 garde-magasin des matières confectionnées et chargé de l'expédition , idem .

#### Faisant ensemble par an :

1 administrateur. . . . . . . . . . 10000 f. 1 caissier et un comptable . . . . . . 6000 1 comptable et deux garde-magasins . 6000

> Total. . . . 22000 f. 22000 = 1850 f. par mois.

# \$ 2. Mobilier.

Le mobilier de l'administration peut, comme celui de la direction . s'évaluer, en moyenne, à 5000 f., faisant une dépense de 41 f. 66 par mois.

#### \$ 3. Immeuble.

A 25 mètres quarrés par individu, il se compose de :

6 X 25 = 150 m. q. terrain à 10 f. . . . . 1500 f. 150 id. batisse à 40 f. . . . 6000

Total. . . . 7500 f.

7500 f. à 10 pour 100 font 750 f. par an , et , par mois , 750

# == 62 fr. 50.

# Résumé de l'administration.

Personnel. . . . . . 4830 f. Mobilier.....

41.66 Immeuble. . . . . . . . . . . . .

> Total. . . . 1934f. 16 par mois.

que l'on peut porter à 2000f. avec les fournitures de bureau.

hisumé général de la composition de l'usine.

Le capital d'établissement doit être :

Pour fabrication. . 34000 f. par forgeron.

direction. . . 17500 p. un nomb. quelc. de id

Il se produit par mois et par forgeron :

455 kilog. fer fini, 4200 id. fonte id.

250 id. tôle id.

Le fer fini revenant à 1 f. 50 le kilog.

La fonte finie — à 0. 40 id.

La tôle de fer — à 1. 45 id.

La tôle de cuivre — à 3. 75 id.

non compris les frais de direction ni d'administration, dits frais généraux.

Admettant que ces frais, qui sont en total par mois de \$300f., se répartissent sur les matières ci-dessas, dans le rapport des frais de fabrication, c'est-à-dire soient 8 foig plus considèrables pour le fer, et 5 fois pour les tôles que pour la fonte, nous aurons:

455 k. fer = 455 × 8 = 3640 k. fonte.

250 tôle = 250 × 5 = 1250 4200 fonte = 4200

Total. . . . 9090 k.

S'il n'y a qu'un forgeron, 9090 kilog. fonte coûtent, en frais généraux, 4500 f.;

donc: 4 kilog. fonte 0f.50 4 kilog. tôle 2. 50

1 kilog. fer 4. 00

De là la proportion :

Pour un forgeron, les frais généraux par kilog. de fer ou fonte, sont 4f.00 ou 0f.50, pour n forgerons, combien seront-ils? et le tablean suivant:

| PRIX DE REVIENT MOYEN DE 1 KIL. CAPITAL | Fer Fonte Tole de Tole de ment.                         | F. F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FRAIS GENÉRAUX PRI                      | par kilog, par kilog. Fer<br>de fonte, de tole, ajusté, | 6.500 2.500 5.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - (                                     | forgerons de fer.                                       | 1 6,000<br>5 6,000<br>10 0,400<br>115 0,270<br>20 0,400<br>20 0,400<br>20 0,400<br>20 0,400<br>20 0,400<br>40 0,000<br>50 0 |

#### SECTION DEUXIÈME.

Organisation du travail.

#### ARTICLE 1er. - ASSEMBLAGES.

Jusqu'ici, la construction des machines à vapeur a été aussi éloignée que possible des principes qui servent de base genéralement à la fabrication, par suite de la diversité qui existe dans les espèces, systèmes et dimensions de ces dernières, pour satisfaire à toutes les conditions locales et économiques imposées par les industriels qui veulent en faire usage. Anssi, en est-il résulté que, en France du moins, on n'a pu y constater encore que des exemples très-rares de bénéfices importants.

Ce mal, qui existera toujours à un certain degré, parce que la consommation des machines n'est pas assez généralement répandue pour que chaque constructeur la renferme dans un ou plusieurs systèmes déterminés comme dans un ou plusieurs espèces et dimensions, peut diminuer considerablement d'intensité par l'introduction, dans le travail des ateliers, de méthodes d'application fort simples, que la seule une de ce qui existe fait concevoir aux esprits d'ordre et qui, jusqu'à présent, ont été sinquièrement négligées.

En effet, une machine considérée comme objet de fabrication se compose de parties:

Les parties se composent de pièces :

Les pièces se divisent en :

Pièces spéciales dont les formes et dimensions sont déterminées d'après les fonctions que doit remplir la machine;

Pièces générales, servant d'intermédiaires aux premières et variant de formes et dimensions suivant les modes et di-

mensions des assemblages de ces pièces.

Or, les modes d'assemblages, loin d'être infinis, sont excessivement restreints, et il est de très-mauvais goût de chercher à en augmenter le nombre, si on ne fait mieux que ce qui existe; si, donc, nous connaissons la série des formes que présentent le plus généralement les pièces spéciales aux points d'assemblages, nous pouvons immédiatement établir le nombre d'espèces différentes de pièces générales employées dans les machines.

A cet effet, nous remarquerons que l'on peut toujours faire

d'équerre.

d'équerre.

debout.

debout.

dériver les sections transversales des plèces spéciales, aux points d'assemblages, de l'un des trois types suivants :

- 1º Rectangle.
- 2º Quarre. 3º Cercle.

De plus, les assemblages se font généralement suivant l'une des deux positions relatives suivantes :

- 1º Debout.
- 2º D'équerre.

De là 12 assemblages principaux différents, savoir :

- debout. Rectangle avec rectangle,
- rectangle, d'équerre. 20 Rectangle avec
- quarré, debout. 3º Rectangle avec
- quarré, 4º Rectangle avec
- 50 Rectangle avec cercle,
- 6º Rectangle avec cercle, d'équerre.
- 70 Ogarré avec quarre, debout.
- avec quarre. 80 Quarré
- 90 Quarré avec cercle.
- d'équerre. 10º Quarré avec cercle,
- debout.
- 11º Cercle avec cercle, d'équerre. 190 Cercle avec cercle.
  - 10 Reclangle avec rectangle debout.

Les sections rectangulaires constituent généralement les pièces dites plates et s'assemblent par superposition des extrémités au moyen de boulons ou de rivets, suivant que les pièces assemblées sont destinées à être séparées plus tard ou unies pour toujours.

Pour ces raisons le boulon est la pièce d'assemblage, par excellence, pour les pièces plates des machines, et le rivet

pour les chaudières.

Lorsque l'une des deux pièces plates assemblées est mobile, et l'autre fixe, le mouvement de la première ne peut être que circulaire alternatif, et l'assemblage se fait au moyen d'une charnière.

# 2º Rectangle avec rectangle d'équerre.

Cet assemblage très-usité en menuiserie et charpenterie est presque rejeté complètement des machines bien construites, et se remplace soit par une soudure, pour le fer, soit par l'assemblage précèdent, pour le fer et la fonte, au moyen d'un retour d'équerre pratiqué à angle droit dans l'nne des deux pièces à assembler.

3º Rectangle avec quarré, debout.

Dans ce cas il y a déformation de l'extrémité de l'une des pièces pour qu'elle présente la même section que l'autre au point d'assemblage. Suivant les cas, c'est le rectangle ou le quarré qui se modifie.

4º Rectangle avec quarre, d'équerre.

Pour fer sur fer, il y a soudure ou rivure sur embase.

Pour fonte sur fonte, il y a déformation de la pièce quarrée, qui devient rectangulaire recourbée à angle droit et se ramenant au 1er cas.

Pour fer sur fonte, il y a forage de la fonte pyramidalement, consiguement ou cylindriquement avec embase et assemblage à classette ou à écrou, serrant le fer qui affecte extérieurement la même forme que la fonte intérieurement.

5º Rectangle et cercle , debout.

Même cas que nº 5.

6º Rectangle avec cercle, d'équerre.

Pour fer sur fer, il y a soudure, rivure avec embase ou épatement rectangulaire du rond ramenant au 1er cas.

Pour fonte sur fonte, il y a épatement comme ci-dessus.

Pour fer sur fonte il y a même assemblage que nº 4, avec les mêmes méthux combinés.

7º Quarré avec quarre, debout.

L'assemblage s'opère au moyen d'un manchon.

8º Quarré avec quarre, d'équerre.

L'assemblage s'opère au moyen d'un étrier à clavettes ou chape quarrée.

9º Quarré avec rond, debout.

Le quarré passe au rond par un octogone régulier et s'assemble par une douille placée sur l'une des deux pièces.

100 Quarré avec rond, d'équerre.

Si c'est le quarré qui porte par son extrémité sor le rond, l'assemblage se fait au moyen d'une chape à tête ronde, quand les deux pièces sont fixées l'une à l'autre; à coussinets, quand l'une est mobile. Si, au contraire, c'est le rond qui porte par son extrémité sur le quarré, l'assemblage est ramené à celui nº 8, soit par une conversion du rond en quarré, soit par uno douille à section extérieure quarrée dont on revêt le rond,

#### 11º Rond avec rond , debout.

L'assemblage s'opère au moyen d'une douille. Si l'une des deux pièces est mobile transversalement, alors la donille est munie d'une charnière.

## 12º Rond avec rond, d'équerre.

Si les deux pièces sont fixées l'une à l'autre, l'assemblage se fait au moyen d'un T.

Si l'une des deux pièces est mobile, celle dont l'extrémité porte sur le corps de l'antre est terminée par un quarré ou munie d'une douille à section extérieure quarrée, l'assemblage se fait alors au moyen d'une chape à coussinsts.

Résumant les résultats que nous venons d'obtenir, nous trouvons que les pièces principales d'assemblage sont au nombre de huit, savoir:

Les bonlons et rivets;

Les clavettes;

Les chapes et étriers ; Les conssinets ;

Les douilles:

Les charnières:

Les manchons;

Les T.

Outre les assemblages, dans les machines, il existe des pièces accessoires dont les fonctions sont de soutenir les pièces principales en mouvement; ces pièces accessoires so nomment supports. Lorsque les pièces principales sont douées du mouvement circulaire, soit continu, soit alternatif, le support est à chapeau et coussinets; dans le cas où la pièce principale est douée du mouvement rectiligne alternatif, le support affecte plusieurs formes qui varient, suivant la nature des pièces, et constituent un support guide ou simplement un guide.

Il se présente aussi un cas dans les machines où une pièce, géneralement ronde, est en relation de mouvement avec deux pièces situées dans des milieux différents, et dont la communication doit être complètement interrompue. L'appareit dont on garnit l'orifice par legnel passe cette pièce, dans ce cas, se nomme stuffing-box.

Enfin, parmi tous les movens employés dans les machines pour convertir le mouvement rectiligne alternatif en circulaire continu ou alternatif, il en est un très-simple et tellement usité, le levier, que nous croyons devoir le mettre an nombre des pièces ci-dessus énoncées.

De tout ceci résulte que, de quelque espèce que soient, en mécanique théorique, toutes les pièces ci-dessus énoncées, il est constant pour nous qu'elles sont généralement employées dans la construction des machines, et c'est pour cette raison que nous les avons désignées sous le nom commun de pièces générales; nous allons maintenant les étudier.

Les pièces générales des machines se divisent en deux classes distinctes, qui sont :

1º Pièces dont les dimensions peuvent se déterminer à priori, d'après la valeur connue de l'une quelconque d'entre elles.

20 Pièces dont certaines dimensions seulement sont connues à priori, et dont les autres dépendent des positions relatives des pièces spéciales.

Les premières sont :

- 1º Les chapes, coussinets et clavettes;
- 2º Les stuffing-box;
- 30 Les douilles;
- 40 Les charnières on fourchettes; 50 Les manchons;
- 6º Les T de tiges.

Les dernières sont :

- 1º Les boulons et écrous; 2º Les supports et les guides;
- 50 Les leviers.

# PREMIÈRE CLASSE. 1º Chapes, conssinets et clavettes.

Dans la conversion du mouvement circulaire continu ou alternatif en rectiligne alternatif, au moyen du levier et de la bielle, le centre du point d'assemblage de la manivelle ou levier est forcement une pièce ronde douée de deux mouvements circulaires, l'un autour du centre de rotation. l'autre sur elle-mème dans la tête de la bielle. Ce second mouvement établit un frottement dont le résultat est l'usure des pièces en contact. Lorsque ce frottement est considérable, il faut aviser au moyen de remplacer facilement les pièces qui s'usent, et pour cela ou garnit les têtes de bielles de coussinets maintenus en place par des chapes.

Un coussinct est une pièce en mêtal plus susceptible de s'user par le frottement que celni du tourillon avec lequel il est en contact. Les tourillons des machines soni généralement en fer quand leur diamètre ne dépasse pas 150 millimètres. Au-dessus de ce point on les fait soit en fer, soit en fonte, suivant les cas, mais jamais en cuivre, parce que ce dernier métal coûte infiniment plus cher que les deux autres et résiste beaucoup moins qu'eux.

Cette propriété du cuivre, d'être plus doux que le ser et la sonte, s'ai qu'on l'emploie, en majeure partie, à faire des coussinets; par ce moyen, les tourillons se conservent intacts, le coussinet sul s'use, ce qui exige qu'il puisse changer facilement. Alin que cette opération soit aussi économique que possible, on ne donne au coussinet juste que les dimensions qui lui sont indispensables, d'ou résulte qu'il constitue généralement un poids assez faible. Il y a deux coussinets par tourillon, combrasant ce d'ernier chacun d'une demi-circonférence, moins un petit espace ménagé pour le serrage à mesure qu'ils s'usent. Ces deux coussinets sont embrassés eux-mêmes par une chape en ser, s'assemblant avec l'extrémité de la bielle au moyen d'une clavette et d'une contre-clavette.

La figure 7 (Pl. IX) represente l'ensemble d'une chape et de ses coussinets. La forme en ogive que possède l'extèsieur du coussinet superieur a pour but de l'empêcher de tourner avec le tourillon.

D'après les cotes figurées dans ce dessin, on remarque que, étant donné, le diamètre du tourillon d'assemblage, toutes les dimensions de la chape et des coussinets sont déterminées. Il est bon de prévenir néammoins que cela n'a lieu rigoureusement que depuis 21 millimètres jusqu'à 100 millimètres inclusivement; au-delà de ces termes, soit en dessous, soit en dessus, les proportions des joues et des épaisseurs des coussinets sont ou trop faibles ou trop fortes; toutes les autres dimensions sont bounes,

#### Construction.

40 Chape et clavettes. Le forgeron prend une barre de fer plat d'une largeur et d'une épaisseur supérieures à celles de la chape; il la met au feu, la bat, lui laisse les trois ren-flements indiqués dans le dessin et la met de largeur. Ensuite, il prend un mandrin en fonte ayant la forme intérieure de la chape et fixé à l'extrémité d'une barre de fer au moyen de laquelle on le souitent; puis il courbe la chape à chaud dessus. Quand cette opération est terminée, il finit son jouvrage en présentant de temps à autre un calibre en tôle dont la forme est celle de la chape vue de face. Le maindrin et le calibre ont des dimeusions telles qu'il reste quelque choss à enlever à l'ajusteur.

A l'ajustage, la chape subit d'abord l'opération du rahot qui lui donne 1º sa largeur, suivant l'axe du tourillon = 1º sa largeur transversale aux plats = 1, 6. Après le rahot vient la machine à parer qui finit l'extérieur et l'intérieur; cela dans le cas seulement où l'on est sûr que les coustines seront bien faits comme le dessin. Le travail de la machine à parer terminé, on perce une série de petits trous à l'endoit de la mortaise de scloavettes, et la chape passe à l'ajusteur finisseur qui termine ces mortaises d'abord au burin, ensuite au moyen d'un mandrin en acier ayant une section égale à celle de la mortaise.

Les clavettes sont forgées, rabotées et finies sans aucun

outil particulier.

2º Coussinets. Ils sont d'abord modelés, puis envoyés à la fonderie en cuivre. Arrivés à l'ajustage, il sont finis extérieurement, l'un sur le tour, l'autre sur la machine à raboter, et envoyés à l'ajusteur qui les assemble dans la chape. Quand ils y sont, on rabote les joues des deux côtés, puis on alèse : après l'alèsoir, l'ajusteur finisseur donne le dernier coup de lime.

En résumé, une chape et ses coussinets nécessitent six outils spéciaux qui sont :

> Le mandrin du forgeron; Le calibre id. Le mandrin de l'ajusteur; Les 2 modèles de coussinets; La lame de l'alésoir.

Autant de chapes différentes on fera, autant de fois il faudra faire ces six outils.

Pour ces raisons, il est bon d'adopter un nombre de dimensions d'où l'on ne sort pas, et qui, tout en économisant et accélérant la main-d'œuvre, permet de fabriquer à l'avance et à l'entreprise, et fait connaître exactement le prix de revient d'une pièce.

La série des diamètres des chapes de bielle est la suivante.

|         | Po     | DIDS.    |
|---------|--------|----------|
|         |        | <u> </u> |
| Millim. | Fer.   | Cuivre.  |
| No 21   | 0k.20  | 0k.10    |
| 25      | 0. 50  | 0. 15    |
| 50      | 0. 55  | 0. 275   |
| 35      | 0. 85  | 0. 425   |
| 40      | 1. 20  | 0. 60    |
| 45      | 1. 80  | 0. 90    |
| 50      | 2. 50  | 1. 25    |
| 55      | 3. 25  | 1, 625   |
| 60      | 4. 20  | 2. 10    |
| 65      | 5. 40  | 2. 70    |
| 70      | 6. 70  | 3. 35    |
| 75      | 8. 20  | 4. 10    |
| 80      | 10. 00 | 5. 00    |
| 85      | 12, 00 | 6.00     |
| 90      | 14, 20 | 7. 10    |
| 95      | 17. 00 | 8. 50    |
| 100     | 20. 00 | 10.00    |

Quant à la main-d'œuvre, nous dirons qu'un bon forgeron et son frappeur peuvent faire une chape nº 100 avec ses clavetles en un jour. Une journée de ces deux ouvriers fait 5 fr. + 2 fr. = 7 fr.

20 k. fer : 7 f. : 1 k. : 
$$x = 0$$
 f. 35.

prix un peu au-dessous du prix moyen de la forge 0f. 3725.

A l'ajustage, cette pièce se finit à l'entreprise, y compris les coussinets, pour 15 f., ce qui correspond à 0 fr. 50 le kilog., au lieu de 0 f. 596, indiqué comme main-d'œuvre movenno. La main-d'œuvre des coussinets à la fonderie, évaluée à 0 f. 50, correspond à 0 f. 05 le kil., prix très-rapproché de 0 f. 0515 indiqué comme prix moyen; on a donc :

| 10 | 20 k. | à | 0 f | .35 |  |    |  |  | 7 f.00 |  |
|----|-------|---|-----|-----|--|----|--|--|--------|--|
| 20 | 10    | à | 0.  | 05  |  |    |  |  | 0.50   |  |
| 30 | 50    | à | 0.  | 50  |  | ٠. |  |  | 15. 00 |  |
|    |       |   |     |     |  |    |  |  |        |  |

22 f.50

Si on évalue à moitié de cette somme l'usure des outis et l'intérêt des madrins et calibres spéciaux pour cette pièce, on aura en somme ronde 55 f. pour la main-d'œuvre d'une chape et ses coussinets nº 100. Pour le même prix on fera cinq chapes et coussinets nº 21 : ce dernier numéro coûtera donc 7 fr. la pièce. Insérant, entre 7 et 35, 15 moyens géomètriques et non pas arithmètiques, parce que les poids sont proportionnels aux dimensions qui sont ellesmêmes en proportion géométrique pour chaque pièce, nous

aurons, en admettant que { 1 k. fer brut vaut 0 f. 50 } 1 cuivre brut. 3 .00

Prix de revient de 1 chape et ses coussinets.

|       |        | -       |               |        |
|-------|--------|---------|---------------|--------|
|       | Fer.   | Cuivre. | Main-d'œuvre. | Somme. |
| Nº 21 | 0f. 10 | 0f. 50  | 7 f.00        | 7 f.40 |
| 25    | 0. 15  | 0, 45   | 8. 00         | 8, 60  |
| 30    | 0. 275 | 0, 825  | 8. 50         | 9, 60  |
| 55    | 0. 425 | 1. 28   | 9. 50         | 11. 20 |
| 40    | 0. 60  | 1. 80   | 10. 50        | 12, 90 |
| 45    | 0. 90  | 2. 70   | 11. 50        | 15. 10 |
| 50    | 1. 25  | 5, 75   | 13.00         | 18, 00 |
| 55    | 1. 625 | 4. 90   | 14.00         | 20. 50 |
| 60    | 2. 10  | 6. 50   | 15. 50        | 25.90  |
| 65    | 2. 70  | 8. 10   | 17. 00        | 27. 80 |
| 70    | 5, 55  | 10. 00  | 19. 00        | 52. 55 |
| 75    | 4. 10  | 12. 50  | 21. 00        | 57. 40 |
| 80    | 5. 00  | 15. 00  | 23. 00        | 45.00  |
| 85    | 6. 00  | 18. 00  | 25. 50        | 49. 50 |
| 90    | 7. 10  | 21, 25  | 28. 00        | 56. 55 |
| 95    | 8. 50  | 25. 50  | 51. 00        | 65. 00 |
| ,100  | 10. 00 | 50. 00  | 35. 00        | 75. 00 |
|       |        |         |               |        |

non compris les frais généraux.

#### 2º Stuffing-box.

Le nom de cette pièce, tiré de l'anglais, signifie boite étouffante : c'est en effet une boite munie d'un couvercle, percée, ainsi que ce dernier, d'un trou rond d'un diamètre égal à celui de la tige qui doit la traverser, et garnie intérieurement d'étoupes suiffées et serrées, dont le but est d'empêcher la communication entre l'intérieur et l'extérieur de la pièce à laquelle elle est adaptée.

Généralement la boîte de stuffing-box se coule avec cette pièce; le couvercle seul est rapporté et peut se constituer en séries, comme les chapes de bielles; c'est lui seul que nous considérerons ici.

Un couvercle de stuffing-box est une pièce ronde, tournée extérieurement et alésée intérieurement, munie à l'une do ses extrémités d'un rebord plat de dimension suffisante, en certains points, pour supporter l'assemblage d'un boulon et son écrou. Généralement le serrage des stuffing-box s'opère au moyen de deux boulons opposés, comme on peut lo voir représenté dans la fig. 9 (planche IX).

Il n'est pas aussi facile de déterminer les dimensions proportionnelles des différentes parties d'un stuffing-box que d'une chape et de ses coussinets, parce que ces parties ne croissent pas proportionnellement au diamètre. Nous avons, coté dans le dessin les parties qui peuvent l'être; nous allons déterminer ici, pour différents diamètres intérieurs:

- 1º Le diamètre extérieur ;
- 2º Le diamètre des boulons.

La série des stuffing-hox part de 0m.010 et va jusqu'à 0m.460 pour de fortes machines. De 0m.010 à 0m.08 les stuffing-hox sont ordinairement en cuivre, et de 0,08 à 0.16 on les fait en fonte. Comme dans les locomitres à 60 can timètres de diamètre au cylindre on ne dépasse pas 0m.10, nous examinerons seulement de 0m.01 à 0m.10, en les supposant tous en cuivre, et le uous aurons.

|                                         |                        |                          | _ 1     | oins.               |
|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------|---------------------|
| Diamètre de<br>la tige ou<br>intérieur. | Diamètre<br>extérieur. | Diamètre<br>des boulons. | Cuivre. | Fer<br>des boulons. |
| millim.                                 | millim.                | millim.                  | k.      | k.                  |
| Nº 10                                   | 50                     | 10                       | 0.20    | 0.10                |
| 12                                      | 35                     | 10                       | 0.35    | 0.20                |
| 15                                      | 40                     | 10                       | 0.60    | 0.40                |
| 18                                      | 45                     | 12                       | 0.80    | 0.65                |
| 21                                      | 50                     | 12                       | 1.00    | 0.85                |
| 25                                      | 55                     | 12                       | 1.60    | 1.00                |
| 30                                      | 65                     | 15                       | 2.30    | 1.15                |
| 55                                      | 70                     | 15                       | 3.10    | 1.35                |
| 40                                      | 75                     | 15                       | 4.00    | 1.50                |
| 45                                      | 85                     | 18                       | 4.60    | 1.70                |
| 50                                      | 90                     | 18                       | 5.25    | 2.00                |
| 55                                      | 95                     | 18                       | 6.00    | 2.50                |
| 60                                      | 100                    | 21                       | 8.00    | 2.90                |
| 65                                      | 110                    | 21                       | 11.00   | 3.40                |
| 70                                      | 120                    | 21                       | 15.00   | 4.00                |
| 75                                      | 130                    | 25                       | 19.00   | 4.50                |
| 80                                      | 130                    | 25                       | 23.00   | 5.25                |
| 85                                      | 140                    | 25                       | 28.00   | 6.00                |
| 90                                      | 150                    | 30                       | 33.00   | 7.00                |
| 95                                      | 150                    | 50                       | 58.00   | 8.00                |
| 100                                     | 160                    | 50                       | 45.00   | 9.00                |

La construction du stuffing-box est simple; elle consiste à faire un modèle en bois sur lequel le fondeur en cuivre moule sa pièce, puis, à l'ajustage, le tourneur finit tout l'extérieur, sauf le rebord qui n'est pas rond. Quand le stuffing-box ne dépasse pas 30 millimètres intérieurs , il profite de ce qu'il l'a sur le tour pour l'aléser ; au-delà c'est l'alésoir qui fait ce trou. Après cette opération l'ajusteur finisseur présente le stuffing-box dans sa boîte, qui a été préalablement alésée et dans laquelle les trous des boulons ont été ménagés. Si le stuffing-box va bien, il trace les trous des boulons et envoie percer; pendant ce temps, il ajuste les boulons qui sont taraudés on assembles à clavette dans la boîte. Le stuffing-box perce, on l'assemble avec sa boîte . place les écrous et finit le rebord qui n'a pas été fait par le tourneur ; il faut ménager cette opération pour la dernière , afin d'être sur que la surface extérieure de la boîte et du

stuffing-box seront bien dans le prolongement l'une de l'autre après la pose des boulons.

Les seuls outils spéciaux pour les stuffing-hox sont : la modèle, les lames d'alésoirs et le foret; mais il est hon de remarquer, pour ces dernières pièces, que, d'après la disposition de nos séries, ce sont toujours les mêmes diamètres de trous qui se présentent, et que, par conséquent, ces outils, le foret et l'alésoir, servant pour toute espèce de pièces, sont plutôt généraux que spéciaux.

Où la main-d'œuvre est le plus considérable dans ces pièces, c'est à l'ajustage, quand il s'agit de les assembler

avec la boite.

On emploie le tarandage dans la fonte pour les boulons audessous de 25 millimét.; à 25 millim. on met des clavettes.

En supposant les stuffing-hox fabriqués à l'avance et prêts à se placer dons les boites, à mesure qu'on les confectionne avec d'autres pièces, le rebord n'étant pas fait, la travail se compose sculement du fondage, du tournage et de l'alésage.

pour un stuffing-box nº 100; le prix de la main-d'œuvre de ce atuffing-box sera 4fr. 25 c. brut, et 5 fr. net, y compris les frais de modèle et l'usure des oulis. Estimant le travail de 1 stuffing-box nº 10 égal au ½ de celui-ci, nous aurons comme pour les chapes et coussinets de hielle.

Prix de revient de 1 stuffing-box.

| Diamètre   | Fer. | Cuivre. | Main-d'œuvre. | Somme. |
|------------|------|---------|---------------|--------|
| intérieur. | fr.  | ſr.     | fr.           | fr.    |
| Nº 10      | 0.05 | 0.60    | 1.00          | 1.65   |
| 12         | 0.10 | 1.05    | 1.09          | 2.25   |
| 15         | 0.20 | 1.80    | 1.19          | 3.20   |
| 18         | 0.35 | 2.40    | 1.30          | 4.05   |
| 21         | 0.45 | 5.00    | 1.42          | 4.90   |
| 25         | 0.50 | 4.80    | 1.55          | 6.85   |
| 30         | 0.60 | 6.90    | 1.68          | 9.20   |
| 55         | 0.70 | 9.50    | 1.82          | 11.80  |
| 40         | 0.75 | 12.00   | 1.99          | 14.75  |
| 45         | 0.85 | 15.80   | 2.17          | 16.90  |
| 50         | 1.00 | 15.80   | 2.56          | 19.15  |

| 254 | ORGANISATION | np | I'ATPITED |
|-----|--------------|----|-----------|
| 204 | ORGANISATION | nR | LAIELIER  |

| Fer. | Cuivre.                                                                             | Main-d'œuvre.<br>fr.                                                                                              | Somme.                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.25 | 18.00                                                                               | 2.57                                                                                                              | 21.80                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.45 | 24,00                                                                               | 2.80                                                                                                              | 28.25                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.70 | 53.00                                                                               | 5.05                                                                                                              | 37.75                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.00 | 45.00                                                                               | 5.52                                                                                                              | 50.50                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.25 | 57.00                                                                               | 3.62                                                                                                              | 62.85                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.75 | 63.00                                                                               | 5.95                                                                                                              | 69.70                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.00 | 84.00                                                                               | 4.50                                                                                                              | 91.30                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.50 | 99.00                                                                               | 4.50                                                                                                              | 107.00                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.00 | 114.00                                                                              | 4.75                                                                                                              | 122.75                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.50 | 135.00                                                                              | 5.00                                                                                                              | 144.50                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | fr.<br>1.25<br>1.45<br>1.70<br>2.00<br>2.25<br>2.75<br>5.00<br>5.50<br>4.00<br>4.50 | fr. 1.25 18.00<br>1.45 24.00<br>1.70 53.00<br>2.00 45.00<br>2.25 57.00<br>5.00 84.00<br>5.50 99.00<br>4.00 114.00 | fr. fr. fr. fr. 1.25 18.00 2.57 1.45 24.00 2.80 1.70 5.00 5.05 2.92 57.00 5.62 2.75 63.00 5.95 5.00 84.00 4.50 4.50 4.50 143.00 144.00 4.75 4.50 15.00 5.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 |

non compris les frais généraux.

# 5º Douilles.

Les douilles, fig. 19 (planche IX), sont des appareils destinés à relier cusemble des tiges cylindriques placées dans le prolongement l'une de l'autre, lorsque ces pièces sont susceptibles d'être séparées, pour certaines opérations de la machine.

Elles se construisent toujours en fer et sont de deux espèces : ou les tiges se meuvent toutes deux rigoureusement en ligne droite, ou l'une d'elles est douée d'un mouvement circulaire, soit continu, soit alternatif, par son extrémité opposée à l'assemblage, en communiquant, soit avec une manivelle, soit avec un balancier ou un levier.

Dans le premier cas, la douille est soudée à l'une des tiges; dans le second, elle s'assemble avec elle à charnière, Dertant toujours la partie mâle de cette dernière. Les douilles à charnières sont celles que l'on emploie le plus, et comme elles peuvent se finir complètement d'avance, elles constituent des pièces de séries.

Pour faire une douille, un forgeron prend une barre de fer plat et l'enroule à chaud sur un mandrin ayant le diamètre intérieur de la douille, et soude à 43 degrés les deux rebords qui viennent se rencontrer. Ensuite il prend une pièce de fer rond dont il soude l'extrémité à l'ane des deux extrémités du cylindre qu'il vient de faire; c'est cette pièce rapportée qui sert à faire la tête de la douille. Il coupe et martelle ensuite jusqu'à temps qu'il ait obtenu la forme demandée; puis il fait les clavettes. A l'ajustage la douille va d'abord chez le tourneur, qui finit toute la partie cylindrique extérieure, qu'il a soin, dansce cas seulement, de cen-

trer par rapport à l'intérieur, parce qu'on n'alèse pas ces pièces. Qeand il a tourné le cylindre, il prépare le travail de la machine à parer, sur la tête, en faisant les deux petites saillies qu'elle possède à cet endroit. La machine à parer termine la tête, et la douille passe à l'ajustage. Là on commence par faire les faces planes de la tête pour tracer le centre et le diamètre de son trou; ensuite on trace la place de la mortisie des clavettes. On porte au foret qui fait ces trous, et on finit. La mortaise des clavettes se termine, comme celle des chapes de bielle, au moyen d'un mandrin en acier. En ayant soin de faire les mortaises égales pour des diamètres de trous égaux, les mêmes mandrins servent dans les deux cas. Les clavettes sont terminées au rabot et à l'ajustage.

Dans les douilles, comme dans les chapes de bielle, toutes les dimensions sont proportionnelles, et, connaissant le poids de l'une d'entre elles, on aura le poids de toutes les autres par la proportion :

P : P' :: D' : D''5.

On obtient ainsi ;

| Poids. |
|--------|
| k.     |
| 0.05   |
| 0.08   |
| 0.16   |
| 0.28   |
| 0.44   |
| 0.73   |
| 1.30   |
| 2.00   |
| 3.00   |
| 4.26   |
| 5.85   |
| 7.70   |
| 10.00  |
| 12.80  |
| 16.00  |
| 19.80  |
| 24.00  |
| 28.70  |
| 54.00  |
| 40.00  |
| 46.80  |
|        |

Le travail à la forge, pour les douilles, est long et difficile. Un bon forgeron met 2 jours 1/2 à faire une douille no 100 avec ses clavettes, donc:

| 12f.50 |
|--------|
| 5. 00  |
|        |
| 7. 00  |
|        |
| 1.80   |
| 1. 30  |
| 1. 40  |
| 9. 75  |
| 38f.75 |
|        |

Mettons 40 fr. en nombre rond, et supposant que le travail d'une douille n° 10 est le  $^{4}$ /<sub>5</sub> de celui d'une n° 100, nous obtiendrons, pour prix de revient de ces pièces confectionnées :

| Diamètre. | Fer.  | Main-d'œuvre. | Somme. |
|-----------|-------|---------------|--------|
|           | fr.   | fr.           | fr.    |
| Nº 10     | 0.025 | 8.00          | 8.00   |
| 12        | 0.04  | 8.70          | 8.75   |
| 15        | 0.08  | 9.45          | 9.55   |
| 18        | 0.15  | 10.03         | 10.20  |
| 21        | 0.22  | 11.20         | 11.40  |
| 25        | 0.37  | 12.20         | 12.55  |
| 30        | 0.65  | 15.20         | 15.85  |
| 35        | 1.00  | 14.40         | 15.40  |
| 40        | 1.50  | 15.60         | 17.10  |
| 45        | 2.13  | 17.00         | 19.10  |
| 50        | 2.92  | 18.50         | 21.40  |
| . 55      | 3.85  | 20.00         | 25.85  |
| 60        | 5.00  | 21.75         | 26.75  |
| 65        | 6.40  | 23.60         | 50.00  |
| 70        | 8.00  | 25,60         | 55.60  |
| 75        | 10.00 | . 28.00       | 58.00  |
| 80        | 12.00 | 50.00         | 42.00  |
| 85        | 14.55 | 52.00         | 46.55  |
| 90        | 17.00 | 55.00         | 52.00  |
| 95        | 20.00 | 58.00         | 58.00  |
| 100       | 25.40 | 40.00         | 65.40  |

non compris les frais généraux.

#### 40 Fourchettes ou charnières.

Ces pièces forment généralement la tête des bielles quand ces dernières sont assemblées avec des leviers en fer, ou des douilles, cas dans lesquels le diamètre des tourillons est au maximum de 50 millimètres. L'assemblage à charnière étant susceptible d'usure et de jeu dans les trons d'assemblage, ne peut s'employer que la où le mouvement de la charnière est faible, ou dans les parties où le jeu des tourillons n'a pas d'influence.

Pour rendre dans ces pièces le résultat du frottement le moindre possible, on fait le goujon en acire ainsi que l'intérieur du trou qu'il traverse. Quand le jeu n'a pas d'influence, afin que la charnière ne s'use pas, on la conserve en acier à son intérieur et on fait le goujon en fer; dans ce cas c'est lui soul qui s'use, et on le change quand il est

hors de service.

Pour confectionner une charnière, fig. 17 (planche IX), le forgeron a deux méthodes: par la première, il fend l'extrémité d'une barre de fer méplat, et la travaille en plaçant entre les fourchettes un mandrin qui donne la forme intérieure: par la seconde, il contourne sur le mandrin une barre de fer quarrée qu'il aplatit aux élargissements, et rapporte la quene après, au moyen d'une soudure.

La première méthode est la plus solide, mais ne peut s'appliquer que pour des charnières qui ne doivent subir qu'un lèger âjustage, parce qu'on ne peut jamais faire disparaître le point de séparation des fourchettes. La seconde, au contraire, est exclusivement employée pour les machines.

Quand le forgeron doit rapporter des garnitures en acier dans les têtes, if fau' qu'il perce le trou d'avance; alors il prépare deux petits cylindres en acier qu'il passe dans ces trous, et soude à chand en passant dans leur intérieur un mandrin qui permet de frapper tout autour de la sondure. Ce travail est long, difficile et très-susceptible de manquer; aussi ne se fait-il que très-rarement.

A l'ajustage, le tour finit le goujon compiètement et commence la partie ronde qui est l'origine du corps de la bielle; puis il prépare le travail de la machine à parer, en faisant les petites saillies qui se trouvent à chaque face extirieure des fourchettes. Après le tour vient la machine à parer, dont la besogne est fort peu de chose; puis l'ajustage qui est, lui, assez long et comprend un forage. Pour déterminer les poids et prix de main-d'œuvre des fourchettes, nous les considérerons seulement jusqu'au commencement de la partie cylindrique. Quand la charnière s'assemble avec une tige sans l'intermédiaire d'une douille, alors on fait la partie male comme elle est représentée fig. 18 (planche IX). Son travail est aussi simple que possible, et n'a pas besoin d'explication.

On a pour ces pièces : POIDS

| Diamètre. | Fourchette double<br>ou femelle<br>avec goujon. | Fourchette simple ou male. |
|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| BY0 40    | fr.                                             | fr.                        |
| Nº 10     | 0.078                                           | 0.034                      |
| 12        | 0.135                                           | 0.0625                     |
| 15        | 0.264                                           | 0.152                      |
| 18        | 0.455                                           | 0.2275                     |
| 21        | 0,720                                           | 0.56                       |
| 25        | 1.22                                            | 0.61                       |
| 30        | 2.10                                            | 1.05                       |
| 35        | 3.55                                            | 1,675                      |
| 40        | 5.00                                            | 2.50                       |
| 45        | 7.40                                            | 5.55                       |
| 50        | 9.75                                            | 4.875                      |
| 55        | 13.00                                           | 6.50                       |
| 60        | 15.80                                           | 7.90                       |
| 65        | 21.20                                           | 10.60                      |
| 70        | 26.70                                           | 13.35                      |
| 75        | 52.70                                           | 16.55                      |
| 80        | 40.00                                           | 20.00                      |
| 85        | 48.00                                           | 24.00                      |
| 90        | 57.00                                           | 28.50                      |
| 95        | 66.00                                           | 33.00                      |
| 100       | 78.00                                           | 39.00 .                    |

Quant au prix de revient de la main-d'œuvre, on peut le supposer pour no 100:

| rorge            | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | OI. 33 IS KIIOS |
|------------------|---|---|---|---|---|-----------------|
| Tour             |   |   |   |   |   | 0.10            |
| Machine à parer. |   |   |   |   |   | 0.03            |
| Foret            |   | É |   |   |   | 0.04            |
| Ajustage         |   |   |   |   |   | 0.208           |
|                  |   |   |   |   |   | 0 708           |

78 k. à 70 c. font 54 f. 50, net 54 fr. 39k. à 70 c. font . . . net 27 fr.

Admettant qu'une fourchette no 10 exige un travail égalau 1/10 de celui d'une nº 100, nous formerons le tableau snivant:

|                | Fou   | chette do         | uble.  | F     | ourchette s       | imple. |
|----------------|-------|-------------------|--------|-------|-------------------|--------|
| Dia-<br>mètre. | Fer.  | Main-<br>d'œuvre. | Somme. | Fer.  | Main-<br>d'œuvre. | Somme. |
|                | fr.   | fr.               | fr.    | fr.   | fr.               | fr.    |
| Nº 10          | 0.04  | 5.40              | 5.45   | 0.02  | 2.70              | 2.75   |
| 12             | 0.07  | 6.10              | 6.20   | 0.03  | 3.05              | 3.10   |
| 15             | 0.14  | 6.85              | 7.00   | 0.07  | 3.45              | 3.50   |
| 18             | 0.22  | 7.70              | 7.95   | 0.15  | 5.85              | 4.00   |
| 21             | 0.56  | 8.65              | 9.00   | 0.18  | 4.55              | 4.55   |
| 23             | 0.65  | 9.70              | 10.55  | 0.35  | 4.85              | 5.20   |
| 30             | 1.05  | 10.90             | 11.95  | 0.50  | 5.45              | 5.95   |
| 35             | 1.67  | 12.20             | 13.90  | 0.85  | 6.10              | 6.95   |
| 40             | 2.50  | 13.70             | 16.20  | 1.25  | 6.85              | 8.10   |
| 45             | 3.55  | 15.40             | 18.95  | 1.75  | 7.70              | 9.45   |
| 50             | 4.88  | 17.20             | 22.10  | 2.45  | 8.60              | 11.05  |
| 55             | 6.50  | 19.30             | 25.80  | 5.25  | 9.65              | 12.90  |
| 60             | 7.90  | 21.60             | 29.50  | 3.95  | 10.80             | 14.75  |
| 65             | 10.60 | 24.40             | 35.00  | 5.30  | 12.70             | 18.00  |
| 70             | 15.35 | 27.40             | 40.75  | 6.65  | 15.70             | 20.35  |
| 75             | 16.35 | 30.70             | 47.03  | 8.20  | 15 35             | 23.55  |
| 80             | 20.00 | 54.50             | 54.50  | 10.00 | 17,25             | 27.25  |
| 85             | 24.00 | 58.70             | 62.70  | 12.00 | 19.55             | 31.35  |
| 90             | 28.50 | 45,50             | 72.00  | 14.25 | 21.75             | 36.00  |
|                | 33.00 | 49.00             | 82.00  | 16.50 | 24.50             | 41.00  |
| 100            | 39.00 | 54.00             | 93.00  | 19.50 | 27.00             | 46.50  |

5º Manchons.

Ces pièces sont spécialement destinées aux transmissions de mouvement de rotation pour les arbres régnant sur une grande longueur, ou pour ceux qui tournent tantôt ensemble, tantôt séparément. C'est donc en général en dehors des machines qu'on les emploie, et il ne peut en être question ici que parce qu'ils sont fort en usage dans la construction de l'atelier même, et que le prix de la main-d'œuyre, pour les confectionner, peut servir de base dans l'évaluation de pièces unalogues.

Les manchons sont de deux espèces :

Manchons fixes, Manchons à embrayage.

Les premiers se construisent tantôt d'une pièce, tantôt de deux. Construits d'une seule pièce, ils présentent l'inconvénient que, si une d'entre elles casse au milieu d'une transmission de mouvement, il faut, pour la remplacer, démouler toute la série d'arbres, soit à droite, soit à gauche; ce, parce que les arbres sont placés bout à bout et munis chacun de deux supports placés à leurs extrémités. On pourrait bien ne mettre qu'un support par arbre, et alors le remplacement du mauchon se ferait en sortant légèrement de l'axe l'extrémité ibhe; mais cette disposition est trèsdangerense pour les arbres placés un peu haut, en ce que, si le manchon casse, ils sont exposés à tomber sur la tête des ouvriers et à les lucr.

Le manchon double, à deux coussinets serrés par des beulons, est donc preferable. Il est un cas où l'on peut employer très-bien le manchon simple, et ce cas est mis en pratique dans les laminoirs : il consiste à em mettre deux oi à avoir, par conséquent, un petit arbro intermédiaire entre les deux arbres principaux destinés à être reliés ensemble. Cet arbre intermédiaire a une longueur égale à celle des deux manchons réunis.

Les mauchons à embrayage constituent toujours deux pièces portées chacune sur un des arbres et qui doivent communiquer ensemble. L'une des deux est fixe, l'autre est mobile au moyen d'un levier à fourchette, qui se manœuvre à la main. Ce sont deux manchons simples présentant, dans les faces en contact, des pleins et des vides égaux entre eux, et embrayant ensemble. On fait toujours ces manchons assez forts parce qu'ils ne présentent pas, pour le remplacement, les inconvénients des manchons simples.

L'assemblage des manchons en général avec les arbres peut être roud, quarré ou polygonal. L'assemblage roud prisonnier est préférable, non-seulement comme le moi a susceptible de jeu, mais encore comme se prétant le mieux au remplacement, puisqu'il n'y a qu'un trou à aléser et une rainure à faire à la machine à parer.

Les manchons sont tanièt en sonte, tantèt en fer. En sonte pour tous les arbres en sonte et quelques arbres en ser; en ser pour la majorité de ces derniers. Le choix de ces deux métaux, dans le cas des arbres en ser, est une question d'économie qui peut se résoudre ainsi:

| Poids | du | manchon | en | fonte. |  |  |   | 1.0 |
|-------|----|---------|----|--------|--|--|---|-----|
| Poids | du | manchon | eв | fer    |  |  | ċ | 0.5 |

### Prix de revient.

|               |    |   |  | I | onte |   |  | Fer. |
|---------------|----|---|--|---|------|---|--|------|
| Matière brute | ١. |   |  |   | 1.   |   |  | 0.78 |
| Alésage       |    |   |  |   | 1.   |   |  | 1.2  |
| Párage        |    |   |  |   | 1.   |   |  | 1.2  |
| Tour          |    |   |  |   | 1.   |   |  | 2.0  |
| Ajustage      |    | • |  |   | 1.   |   |  | 2.0  |
|               |    |   |  |   |      | _ |  |      |

Rapport :: 5 : 7.2

Comme on le voit, l'économie des premiers n'est pas grande, surtout si on a égard à leur rupture possible.

Les prix de confection des manchons peuvent être pris moyens pour le fer, mais pour la fonte ils sont plus élevés et peuvent se prendre tels que nous venons de les figurer proportionnellement au fer.

Quant aux poids, ils sont doubles de celui de l'arbre sur une longueur égale à celle du manchon.

## 6º T. de tiges.

Les T de tiges ont généralement la forme représentée fig. 24 (planche IX). La tige placée dans la douille est celle dont l'axe est dans le sens du mouvement. Le serrage s'opère au moyen de la clavette de la douille qui presse la tête de la tige contre le corps de l'axe transversal, aplatia un point de contact seulement. La première est en général une tige de pisson, soit à vapeur, soit de pompe, qui se trouvo dans la nécessité d'avoir une tête rapportée pour le passage du couvercle. Pour éviter le T, on a quelquefois garni la tige d'un fiet de vis, qui, traversant l'axe transversal, le

Machines Locomotites.

maintenait en un point déterminé, au moyen de quatre écrous placés deux à deux de chaque côté. Mais on a renoncé à cette disposition, parce que les filets finissaient toujours par être mangés et nécessitaient un renouvellement complet de la tirce.

L'axe est destiné à porter des glissoirs pour diriger la tige en ligne droite, et deux ou plusieurs bras de fourchettes transmettant le mouvement à d'autres pièces. Lorsque l'une de ces pièces est une bielle devant transmettre toute la force motrice du piston à une manivelle, on la met à fourchettes et à chapes munies de coussinets. Ce cas est celui des locomotives : or . non-seulement ces fourchettes . qui s'exécutent en fer forge, sont difficiles à construire, mais encore elles exposent le corps de la bielle à casser , par uite du peu d'élasticité qu'elles laissent à ce dernier pour se prêter aux diverses oscillations que sa tête opposée pent faire, pendant la marche, de chaque côté du plan du mouvement. Pour cette raison, on est dans l'usage de faire les bielles à deux têtes simples, et de mettre la fourchette sur la tête de la douille même. Cette fourchette peut se construire alors d'une manière analogue à celle de la figure 17: mais elle présente l'inconvénient de ne pas serrer l'axe à demeure, et partant, de lui laisser sans cesse agrandir son trou, ce qui a la plus facheuse influence dans une machine. Pour éviter cela on la munit de deux chapes rondes , sans coussinets, dont le but est seulement de serrer. Ce dernier assemblage est sans contredit le meilleur; mais le premier. celui du T ordinaire et de la bielle à fourchette, n'est pas sans mérite, et, exécuté soigneusement, peut s'employer; car nous savons par expérience que des bielles à têtes simples et à tourillons sphériques, devant par conséquent se prêter à toutes les oscillations horizontales , n'en cassent pas moins lorsque ces dernières ont lieu, c'est-à-dire quand l'essieu coudé n'est pas bien centre; si donc on a soin de bien centrer les essieux et de donner de la raideur aux entretoises, on peut employer indistinctement l'un ou l'autre.

Le T représenté dans le dessin a généralement les axes inégaux, parce que l'axe transversal est plus long que dans les fourciettes ordinaires; et que la résistance transversale est beaucoup moindre que celle longitudinale.

Voici les dimensions relatives que l'on donnerait pour locomotives:

| •                       | DE CONSTRUCTIO                     | 110                                     |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Diamètre<br>de la tige. | Diamètre<br>de l'axe<br>dans le T. | Diamètre<br>des tourillons<br>de l'axe. |
| d                       | D .                                |                                         |
| millim.                 | millim.                            | millim.                                 |
| Nº 15                   | 21                                 | 18                                      |
| . 18                    | 25                                 | 21                                      |
| 21                      | 30                                 | 25                                      |
| 25                      | 35                                 | 30                                      |
| 30                      | 40                                 | 35                                      |
| 35                      | 45                                 | 40                                      |
| 40                      | 50                                 | 45                                      |
| 45                      | 55                                 | 50                                      |
| 50                      | 60                                 | 55                                      |
| 55                      | 65                                 | 60                                      |
| 60                      | 70                                 | 65                                      |
| 65                      | 75                                 | 70                                      |
| 70                      | 80                                 | 75                                      |
| 75                      | 85                                 | 80                                      |
| 80                      | 90                                 | 85                                      |
| 85                      | . 95                               | 90                                      |
| 90                      | 100                                | 95                                      |
| 95                      | 110                                | 100                                     |
| 100                     | 120                                | 110                                     |

En général, quand il y a sur l'axe plusieurs tourillons, comme dans les parallèlogramues de machiues à balancier, par exemple, on donne au dernier vourillon, celui de l'extrémité, un diamètre égal à un centimètre en sus de celui de sa tige, et on fait croître les antres, à partir de celui-là, de la même quantité jusqu'su millieu. Ainsi, pour deux tourillons de chaque côté du Ton a:

Pour construire un T ordinaire, voici comment on s'y prend.

Le forgeron a deux mandrins dont les formes et dimensions sont celles de la tige et de l'axe. Il prend une barre de fer plat, dont la largeur est égale à environ la demi-circonférence de la tige. Il courbe à chaud cette barre sur le mandrin de l'axe, de manière que la longueur de chaque côté soit égale à celle du T; puis il place le mandrin de la tige perpendiculaire à l'axe et rabat de chaque côté les rebords de la barre de fer. Quand cette opération est terminée, il soude les rebords de la barre de fer qui sont venus se renconter à droite et à gauche de la tige, suivant une de ses génératrices; puis il fait à part deux anneaux qu'il rapporte autour de l'axe de chaque côté pour donner à la tête toute sa largeur, ce qui fait encore deux sondures. En tout quatre soudures et un travail très-difficile; aussi, n'y a-t-il qu'un bon forgeron qui puisse faire ces pièces. Comme les T ne sont pas alesse à l'ajustage, il est de la plus haute importance que les axes soient placés bien perpendiculairement entre cux.

A l'ajustage îl y a du tour, du burin et de la lime pour le T, du rabot pour les clavettes; la mortaise est la même que pour les douilles ordinaires.

Au-desssus de 100 mm. on fait les T en fonte, et cola sanchines horizontales, comme locomotives par exemple, lorsque le T est un peu compliqué, on l'exècute aussi en fonte pour des diamètres au-dessous de 100 mm. Il y avait à l'exposition de 1859 une machine horizontale fixe du Creusof possèdant cette disposition. Pour ce dernier cas, il u'y a pas d'inconvénient; cela présente même quelques avantages dans l'exécution; mais pour locontotives, le fer est loujours préférable, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver; et là, il faut éviter toutes les chances de casse.

Les poids des T sont variables suivant la forme de la tête. Quelle que soit leur forme, la main-d'œnvre est toujours coûteuse. Nous admettrons un poids moyen entre le T ordinaire et le T à deux chapes, et la même main-d'œuvre pour tous, ce qui donnera:

|    |                |                              | FRIA COUIA                                                           |                                                                                                                                  |
|----|----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                              | <u> </u>                                                             |                                                                                                                                  |
|    | Poids du<br>T. | Fer.                         | Main-<br>d'œuvre.                                                    | Total.                                                                                                                           |
|    | kil.           | fr.                          | fr.                                                                  |                                                                                                                                  |
| 15 | 0.50           | 0.15                         | 18                                                                   | 18.15                                                                                                                            |
| 18 | 0.50           | 0.25                         | 20                                                                   | 20.25                                                                                                                            |
| 21 | 0.90           | 0.45                         | 25                                                                   | 25.45                                                                                                                            |
| 25 | 1.40           | 0.70                         | 25                                                                   | 25.70                                                                                                                            |
|    | 18<br>21       | kil. 15 0.50 18 0.50 21 0.90 | ette de Poids du T.  kil. fr. 45 0.50 0.15 48 0.50 0.25 21 0.90 0.45 | etre de Polds du Fer. Main-<br>ige. T. Main-<br>d'œure.<br>kil. fr. fr.<br>15 0.50 0.15 18<br>18 0.50 0.25 20<br>21 0.90 0.45 25 |

| 30  | 2.50   | 1.25  | 27 | 28.25  |
|-----|--------|-------|----|--------|
| 55  | 4.00   | 2.00  | 29 | 31.00  |
| 40  | 6.00   | 3.00  | 31 | 54.00  |
| 45  | 9.00   | 4.50  | 54 | 38.50  |
| 50  | 12.00  | 6.00  | 37 | 45.00  |
| 55  | 15.50  | 7.75  | 40 | 47.75  |
| 60  | 20.00  | 10.00 | 45 | 55.00  |
| 65  | 25.00  | 12.50 | 50 | 62.50  |
| 70  | 32.00  | 16.00 | 55 | 71.00  |
| 75  | 40.00  | 20.00 | 60 | 80.00  |
| 80  | 48.00  | 24.00 | 65 | 89.00  |
| 85  | 55.00  | 27.50 | 70 | 97.50  |
| 90  | 68.00  | 34.00 | 75 | 109.00 |
| 95  | 80.00  | 40.00 | 80 | 120.00 |
| 100 | 100.00 | 50.00 | 85 | 135.00 |
|     |        |       |    |        |

non compris les frais généraux.

### DEUXIÈME CLASSE.

1º Boulons et écrous.

Les boulons et écrous sont les pièces indispensables d'assemblage, à joints superposés, des faces planes.

Dans un boulon on distingue : la tête, le corps, le filet. La tête du boulon est tantôt quarrèe, tantôt hexagonale, tantôt ronde, cylindrique, hêmisphêrique ou conique; dans tous les cas, sa hauteur est égale au diamètre du corps, et la surface de sa base égale à quatre fois la section du corps, ce qui, nour les ronds, correspond à un diamètre double.

La tête quarrée s'emploie généralement dans les boulons communs, soit brute de forge, soit ajustée. La tête hexagonale est la plus employée dans les machines à vapeur de terre ou de bateaux; dans les locomotives, on lui préfère la tête hémisphérique tournée, pour les parties où elle est le plus en vue. La tête conique peut s'employer dans le même cas, mais ne présente pas autant de solidité.

Le corps du boulon à pour diamètre le diamètre exact du trou qu'il doit remplir; il est tantôt brut, tantôt tourné, suivant les usages auxquels on le destine.

Pour le filetage, nous avons déjà dit comment il s'opérait. Nous ajouterous que, quand après le filet se trouve un prolongement du corps du côté de l'écrou, il faut, pour que ce dernier puisse passer, que ce prolongement ait un diamètre égal à celui du corps moins un pas de vis, comme il est représenté fig. 16 (planche IX). Il y a donc, pour un boulon tourné, 5 diamètres que nous allons déterminer.

Le pas de vis est, en moyenne, égal aux ½ du diamètre du boulon, plus fort pour les petits, plus faible pour les gros. Or, la sèrie des boulons nécessaires pour confectionner toute espèce de machine se compose seulement de 12 diffèrents dont les diamètres sont :

## 8, 10, 12, 15, 18, 21, 25, 30, 55, 40, 45 et 50 millim.

Faisant varier le coefficient du pas de vis suivant une règle en rapport avec ce que nous venons d'indiquer, nous aurons:

| 0115 •                                   |             |                                                 |                                        |
|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Diamètre.<br>du corps<br>avant le filet. | Pas de vis. | Diamètre<br>au pas de vis<br>avant le filetage. | Diamètre<br>du corps<br>après le tilet |
|                                          | millim.     | millim.                                         | millim.                                |
| Nº 8                                     | 1.3         | · 7.55                                          | 7                                      |
| 10                                       | 1.6         | 9.20                                            | 8                                      |
| 12                                       | 1.9         | 11.05                                           | 10                                     |
| 15                                       | 2.2         | 13.90                                           | 12                                     |
| 18                                       | 2.5         | 16.75                                           | 15                                     |
| 21                                       | 2.8         | 19.60                                           | 18                                     |
| 25                                       | 3.1         | 25.45                                           | 21                                     |
| 30                                       | 3.4         | 28.30                                           | 25                                     |
| 55                                       | 5.7         | 35.15                                           | 50                                     |
| 40                                       | 4.0         | 38.00                                           | 35                                     |
| 45                                       | 4.3         | 42.85                                           | 40                                     |
| 50                                       | 4.6         | 47.70                                           | 45                                     |
|                                          |             |                                                 |                                        |

Lorsque l'on calcule le diamètre d'un boulon, on doit toujours supposer que le résultat correspond au diamètre après le filet, et augmenter dans la proportion indiquée ci-dessus. Les écrous sont de plusieurs formes; on les divise en :

|  |       | pans, | fig, | 10, pl. IX. |
|--|-------|-------|------|-------------|
|  | anna. | 24    |      |             |

Ecrous ordinaires id. fig. 12.
Ecrous quarres fig. 13.

Les écrous à chapeau s'emploient principalement dans les pièces en vue, lorsqu'ils sont en petit nombre comme dans les stuffing-box et les supports de luxe. Les écrous façonnés, qui différent seulement des écrous ordinaires en ce qu'ils ont eu leurs bases aplanies au tour, s'emploient dans les pièces en vue lorsqu'ils sont nombreux, comme dans les cylindres et boites à vapeur.

Les écrous ordinaires, tautôt bruts de forge, tantôt ajustés, s'emploient dans toutes les autres parties des machines, sauf quelques parties tout-à-fait cachèes où l'ou met les écrous quarrés.

Pour construire un boulon ou un écrou, on a une étampe qui se place sur l'enclume dans un trou ménagé à cet effet: on a de plus, pour le boulon, une clouière, et pour l'écron un mandrin dont le diamètre est celui au-dessous du no du boulon auquel il correspond; ce mandrin est l'un de ceux de la collection pour les douilles , T, etc.; l'étampe sert à former soit les six pans, soit le quarre; la clouière sert à faire la tête et consiste en une pièce de fer percèe d'un trou égal à celui du corps du boulon ; quand la tête a éte soudée anrès le corps, et frappée dans l'étampe, on passe le boulon dans la clouière et on l'aplatit à coups de marteau. Quelquefois la clouière est quarrée et communique sa forme à la partie du corps senlement qui est près de la tête : cette disposition a pour but d'empêcher le boulon de tourner quand on serre l'écrou, mais alors on a soin de faire venir l'un des trous quarrés aux pièces qu'on veut assembler.

A l'ajustage le travail des boulons et écrous consiste dans le tour, la machine à tarauder, et une troisième marhine, employée seulement depuis quelque temps et donnant d'excellents résultats; c'est la machine dite à écrous dont le but est de faire les faces à 4 on 6 pans parfaitement réguliers. Le résultat de cette machine est d'économiser considérablement la main-d'œuvre pour les écrous rjustès, de les mettre en état de remplir exactement la clef de serrage, ce qui empêche l'usure de l'un et de l'autre, et d'offrir un aspect plus agréable à l'œit qu'un écrou sjustè à la main, qui, quoi qu'on fasse, présente toujours quelque îrrégularité.

Si nous résumons tous les outils différents qu'entraîne un no de boulon, nous trouvons :

2º A l'ajustage. . 4º Peigne.

5º Mère de taraud. 6º Filière.

7º 4 tarauds.

3º Au montage. . 8º Clef.

Total. . . . 11 outils différents.

On voit, d'après cela, de quelle importance il est d'avoir une. Erie de ces pièces bien déterminée, en ce que non-seulement on en fait beaucoup, mais encore il faut les livrer à un prix très-bas.

Pour les devis, il est important de pouvoir évaluer exactement les poids des boulons qu'on emploie; dans le but de facilier cette évaluation, nous donnons ci-dessous un tableau représentant ces poids pour diverses longueurs.

## (Voir le Tableau ci-contre.)

Dans les machines, les longueurs des boulons sont assez gentrelament proportionnées à leurs diamètres, c'est-à-dire que les boulons nºs 8, 40, 42, etc., sont plutôt employès pour longueurs au-dessous de 10 centimètres qu'au-dessus; de même, les nºs 45, 50, qui servent principalement comme boulons de fondations, ont des longueurs qui dépassent généralement 1m et même 2m. Il suit de là que l'appréciation de la main-d'œuvre pourra se faire assez exactement, en n'ayant égard qu'au diamètre.

Un forgeron gagnant 3 fr. par jour et travaillant seul, peut faire, dans sa journée, un cent de boulons nº 8 avec écrous, et, avec un frappeur, 5 boulons nº 50 avec écrous, soit à tête, soit à clavette.

Supposant une longueur moyénne de 0m.075 au boulon nº 8, et 2m au boulon nº 50, nous aurons:

Poids de 1 boulon nº 8 = 0 k.054 Poids de 100 id, id, = 5, 40 Poids de 1 boulon nº 50 = 42, 6

Poids de 5 id. id. = 215. 0

Soit le 1er 6 kilog, et le 2º 200 kilog.

Main-d'œuvre de. . . 6 k. = - 5 f.00 Donc. . . . . . . 4 = 0. 50 Main-d'œuvre de. . . 200 = 4. 75 Donc. . . . . . 4 = 0. 02575

Poids des boulons avec écrous ordinaires.

| tres. |         |                                                  |             | ā                            | DISTANCE               | CE               | ENTRE      |         | LA TÊTE     | ÈTE  |             | ET L'ÉCROU SERRÉ. | ROU    | SERI         | Ē.          |       |                                                 |       |
|-------|---------|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------|---------|-------------|------|-------------|-------------------|--------|--------------|-------------|-------|-------------------------------------------------|-------|
|       | <br>    | m.<br>0.075                                      | 6.0<br>0.10 | 9.1.0<br>13.1                | 0.4S                   | 0.173            | m.<br>0.20 | . e. e. | E 0         | O.B. | 0 B<br>0.50 | 0.43              | . SO 3 | 0.60<br>0.60 | 9.1         | . Se  | .6.<br>0 B                                      | / é - |
| ī     | 1       | -                                                |             |                              |                        | 1                | 1          | 1       |             |      |             |                   |        | 1            | -           | 1     | 1                                               | 1     |
|       | ·       | j.                                               |             |                              | ·.                     | ۴.               | <u>ن</u>   | ,<br>,  | J.          |      |             | į.                | ٠.     | к.           | ķ,          | ٠.    |                                                 | ۲.    |
| No 8  | 0.015   | 8 0.015 0.054 0.064 0.075 0.083 0.095 0.102 0.12 | 190.0       | 0.073                        | 0.083                  | 0.093            | 0.105      | 0.13    | 0.15        | 0.16 | 0.18        | 0.30              | 0.92   | 0.26         | 0.39        | 0.33  | 0.37                                            | 0.41  |
| 9     | 0.080   | 0.080 0.096 0.11                                 |             | 0.125 0.141 0.156 1.171 0.20 | 0.141                  | 0.456            | 1.171      | 0.30    | 0.93        | 0.26 | 0.39        | 0.39              | 0.35   | 0.41         | 0.48        | 0.54  | 0.60                                            | 0.63  |
| 31    | 51 0 21 | 0.13                                             | 0.17        | 0,195 0.215 0.257 0.259 0.30 | 0.215                  | 0.937            | 0.239      | 0.30    | 0.35        | 0.39 | 0.43        | 0.48              | 0.33   | 0.61         | 0.69        | 0.78  | 0.87                                            | 96.0  |
| 133   | 15 0.23 | 0.265 0.30                                       |             | 0.333 0.367 0.40 (0.433 0.50 | 0.367                  | 0.40             | 0.435      | 0.50    | 0.87        | 99.0 | 0.71        | 0.77              | 9.84   | 0.98         | Ξ           | 1.25  | 1.40                                            | 1.59  |
| 8     | 2       | 0.439 0.48                                       |             | 0.53                         | 0.576 0.626 0.674 0.77 | 0.626            | 0.674      | 0.77    | 0.87        | 0.97 | 1.10        | 1.16              | 1.96   | 4.43         | 1.63        | 1.84  | 9.10                                            | 25.63 |
| 100   | 2       | 0.648                                            | 0.72        | 92.0                         | 0.848 0.914 0.98       | 116.0            |            | 1.15    | 1.95        | 1.38 | 1.59        | 1.63              | 1.78   | 2.03         | 10          | 9.57  | 9.83                                            | 3.15  |
| 23    | 2       | 2                                                | 12          | 1.23                         | 1.519                  | 1.519 1.414 1.51 | _          | 1.70    | 1.88        | 9.10 | 2.23        | 9.45              | 2.64   | 3.00         | 3.38        | 3 76  | 4.19                                            | 4.59  |
| 20    | *       | *                                                | 1.813       | 1.98                         | 2.113 2.25             |                  | 2.30       | 2.7     | 9.93        | 3.20 | 3.47        | 3.74              | 4.00   | 4.55         | 5.00        | 5.65  | 6.17                                            | 6.73  |
| 23    | 2       | ^                                                | 2           | 3.00                         | 3.19                   | 3.38             | 3.56       | 3.93    | 4.30        | 4.68 | 2.00        | 5.44              | 3.80   | 6.50         | 7.98        | 8.00  | 8,73                                            | 9.50  |
| \$    | 2       | 2                                                | 2           | 4.31                         | 33.                    | 4.79             | 5.03       | 5.51    | 6.00        | 6.47 | 2.00        | 7.45              | 7.95   | 8.90         | 9.83        | 10.83 | 11.80                                           | 9.80  |
| 55    | 2       | 2                                                | 2           | *                            | 6.23                   | 6.54             | 6.84       | 7.45    | 8.10        | 8.66 | 9.30        | 9.90              | 10.50  | 11.70        | 13.00 14.15 | 14.15 | 13.40 16.60                                     | 6.60  |
| 8     | 2       | 2                                                | a           | 2                            | 8.50                   | 8.63             | 90.6       | 9.82    | 10.60 11.35 |      | 12.10       | 15.90             | 13.63  | 15.20        | 16.70       | 18.20 | 12.10 12.90 13.63 15.20 16.70 18.20 19.80 21.30 | 02.13 |
| 1     |         |                                                  |             |                              |                        | -                | -          |         |             | -    |             | -                 |        |              |             |       |                                                 |       |

A l'ajustage, tantôt il n'y a qu'un simple taraudage, santôt il y a du tour, de l'ajustage et du taraudage.

Considérons d'abord le premier cas :

Pour fileter un boulon no 50, il faut 4/5 de jour à 5 hommes, ce travail se faisant généralement à bras. Ces 5 hommes se composent de :

1 taraudeur, graissant et serrant à 3.00 fr. 4 manœuvres à 1.75. . . . . . 7.00

Total. . . . 10.00 fr.

 $\frac{1}{5} \times 10 \text{ fr.} = 3 \text{ fr.} 33.$ 

Admettant que le taraudage de l'écrou coûte 1 fr. 77 c., nous aurons en total 5 fr. pour 42 kilog. 6 ou 0 fr. 11 pour 1 kilog.

Pour des boulons et écrous nº 8, un taraudeur travaillant à la machine en fera 1 cent par jour de chaque, ce qui met la main-d'œuvre égale à celle de la forge; on a donc :

Main-d'œuvre du kil.

Pour nº 8. . . forge. . 0.50

Pour nº 8. . . forge. . . 0.50 taraudage 0.50 Total . . . 1.00

Pour nº 50. . . forge. . . 0.024 taraudage 0.11

Total. . . . 0.134

Insérant entre ces deux nombres 10 moyens géométriques, nous aurons pour 1 kilog, de chaque :

| Diamètre. | Valeur<br>de fer. | Main-d'œuvre.<br>du kil. | Total pour 1 kil. |
|-----------|-------------------|--------------------------|-------------------|
|           | fr.               | fr.                      | fr.               |
| Nº 8      | 0.50              | 1.00                     | 1.50              |
| 10        | 0.50              | 0.87 -                   | 1.37              |
| 12        | 0.50              | 0.73                     | 1.23              |
| 15        | 0.50              | 0.61                     | 1.11              |
| . 18      | 0.50              | 0.51                     | 1.01              |
| 21        | 0.50              | 0.43                     | 0.93              |
| 25        | 0.50              | 0.36                     | 0.86              |
| 30        | 0.50              | 0.30                     | 0.80              |
| 35        | 0.50              | 0.25                     | 0.75              |
| 40        | 0.50              | 0.21                     | 0.71              |
| 45        | 0.50              | 0.18                     | 0.68              |
| 50        | 0.50              | 0.15                     | 0.65              |

Lorsque les boulons sont tournés et ajustés, la maindéreure, quoique exécutée la plupart du temps par les élèves, coûte beaucoup, et on ne sera pas loin de la vérité en l'évaluant 1 fois ½ ce qu'elle est pour les deux autres opérations, ce qui donne:

Prix du kilog. de boulons tournés et ajustés.

|      | Main-d'œuvre | Total. |
|------|--------------|--------|
|      | fr.          | fr.    |
| No 8 | 2.50         | 3.00   |
| 10   | 2.15         | 2.65   |
| 12   | 1.80         | 2.30   |
| 15   | 1.50         | 2.00   |
| 18   | 1.30         | 1.80   |
| 21   | 1.10         | 1.60   |
| 25   | 0.90         | 1.40   |
| 50   | 0.75         | 1.25   |
| 55   | 0.65         | 1.15   |
| 40   | 0.55         | 1.05   |
| 45   | 0.45         | 0.95   |
| 50   | 0.40         | 0.90   |

non compris les frais généraux.

### 2º Supports.

Les supports, fig. 8 (planche IX), sont spécialement destinés à maintenir dans une position déterminée, généralement horizontale, un axo doué d'un mouvement de rotation sur lui-même, soit continu, soit alternatif.

Il y a toujours 2 supports pour un même axe, et ils se trouvent toujours placés le plus près possible des extré-

On distingue deux parties principales dans un support : le corps et l'embase.

Le corps du support sert à portor l'axe, et l'embase à fixer ce support contre des pièces invariables de position. Le corps du support est toujours le même pour un même diamètre de tourillon; il se compose de deux coussinets en tout semblables à ceux des chapes de bielles, maintenus en place entre denx pièces de fonte, dont l'une s'enlève à volonit et porte le nom de chapeau. Ces pièces de fonte, qui s'emboîtent toujours l'une dans l'autre pour éviter toule

espèce de mouvement , sont assemblées par 2 boulons pour des diamètres au-dessus de 20 millimètres , et 4 boulons à partir de ce diamètre. L'assemblage de ces boulons, avec la partie fixe, so fait comme sur le dessin quand les diamètres sont petitis; à 60 millimètres on assemble les boulons à clavette, ce qui donne de la facilité pour les retirer quand clavette, ce qui donne de la facilité pour les retirer quand clavette, ce qui donne de la facilité pour les retirer quand clavettes de la chapes de bielles et celles du support, fait que, dans certains cas, on les remplace l'un par l'autre. Quand le support est très-élevé au-dessus de la plate-forme, par exemple, on le remplace par une chape de bielle. La réciproque, ou l'emploi du support au lieu de la chape, ne r'eusse pas aussi parfaitement et ne se fait que par économie, car c'est fort laid; il existe pourtant des constructeurs qui prodiguent ce genre d'assemblage.

L'embase du support, appélée aussi patin, est três-variable de forme et de dimension : tantôt elle s'assemble avec une plate-forme horizontale, tantôt avec une verticale, tantôt avec une autre inclinée, affectant toute espèce de surface; de plus, la distance du pied de l'embase à l'axe des supports est aussi variable. Il suit de là que, quand on fait un modèle de support, on construit à part les corps el l'embase qu'on relie ensuite par des vis pour le moulage : on fait le corps le plus court possible du côté de l'embase, afin de le faire servir pour les cas où l'axe est très-près de la plateforme fixe; il ne reste plus ainsi qu'à foire varier la hauteur et la forme de l'embase, suivant les différents ess.

Tableau des supports.

|                                |                             | Poids  | pour hauteu | minima. |
|--------------------------------|-----------------------------|--------|-------------|---------|
| Diamètre<br>des<br>tourillons. | Diamètre<br>des<br>boulons. | Fonte. | Fer.        | Cuivre, |
| millim.                        | millim.                     | kil.   | kil.        | kil.    |
| Nº 21                          | 8                           | 0.88   | 0.09        | 0.09    |
| 25                             | 8                           | 1.52   | 0.132       | 0.132   |
| 20                             | 10                          | 2.65   | 0.265       | 0.265   |
| 35                             | 12                          | 4.00   | 0.400       | 0.400   |
| 40                             | 12                          | 6.00   | 0.600       | 0.600   |
| 45                             | 15                          | 8.60   | 0.860       | 0.860   |
| 50                             | 15                          | 12.00  | 1.20        | 1.20    |
| 55                             | 18                          | 15.40  | 1.54        | 1.54    |

| 60  | 18 | 20.00 | 2.00 | 2.00 |
|-----|----|-------|------|------|
| 65  | 21 | 26.50 | 2.65 | 2.65 |
| 70  | 21 | 32.00 | 3.20 | 3.20 |
| 75  | 25 | 40.00 | 4.00 | 4.00 |
| 80  | 25 | 46.00 | 4.60 | 4.60 |
| 85  | 25 | 55.00 | 5.50 | 5.50 |
| 90  | 30 | 59.00 | 5.90 | 5.90 |
| 95  | 30 | 65.00 | 6.30 | 6.30 |
| 100 | 30 | 67.00 | 6.70 | 6.70 |

La main-d'œuvre se compose du forgeage des boulons, du moulage du support et de ses conssinets, du taraudage des boulons, de l'alésage des coussinets et de l'ajustage du tout.

Pour le support nº 100, nous avons 6k. 70 fer nº 50, valant, d'après ce que nous avons dit plus haut, 6.7 x 0.30 = 2 fr. pour la main-d'œuvre seulement. Nous avons aussi pour le cuivre 6k. 70, valant 6.7 × 35/0 = 5 fr. 90 pour la main-d'œuvre seulement, en supposant qu'elle est la même pour le cuivre que pour le fer dans les chapes de bielles, ce qui n'est pas tout-à-fait exact; mettons donc 5 fr. seulement.

La main-d'œuvre de la fonte se renfermera presque dans le travail de la fonderie : il y a un léger ajustage pour placer les coussinets et faire entrer le chapeau. Supposons le travail de la fonderie 0 f. 05 le kil., et celui de l'ajustage 0f.025, nous aurons pour la fonte :

Total de la main-d'œuvre, fer. . . 2 fr

fonte. . . 5

12

Pour un support no 100, on en fera 5 no 21, donc un support no 21 coûtera en main-d'œuvre 2f. 40.

Inserant quinze moyens géométriques entre 2 f. 40 et 12 f. et admettant que le kilog. de fonte vaut 0 f. 25, nous au-rons:

Machines Locomotives.

2.00

2.30

2.75

2.95

3.15

3.35

12.00

13.80

16.50

17.70

19.00

20.00

7.55

8.40

9.30

10.00

11.00

12.00

51.55

36.00

42.35

45.45

48.55

52.15

15.40 16 80 non compris les frais généraux.

10.00

11.50

15.80

14.80

75

80

85

90

95

100

On aura approximativement le prix de revient d'un sunport d'une hauteur quelconque, en prenant le prix du kil. de support correspondant dans le tableau ci-dessus, et le multipliant par le poids du nouveau support.

# 3º Leviers, manivelles et balanciers.

Nous n'avons rien à dire ici sur les manivelles et balanciers, ces pièces n'étant nullement employées dans les locomotives. Nous ne parlerons donc que des leviers en fer qui servent pour toutes les petites transmissions de mouvement circulaire en rectiligne.

La fig. 20 (Planche IX ) représente le levier tel qu'il s'emploie le plus généralement; sous cette forme il s'assemble toujours avec une fourchette. Il est d'autres leviers en fer . ceux d'excentrique par exemple, dont le bras se trouve tout au bord du moyen, au lieu d'être au millieu, et dont l'extrémité est munie d'un houton analogue à ceux des manivelles. Quelle que soit la forme de ces pièces en général . la main-d'œuvre est la mème pour toutes.

Les diamètres du tourillon et de l'arbre sont liés entre eux par une relation que nous avons indiquée sur le dessin et

que nous allons expliquer.

L'arbre qui passe dans le moyeu résiste à la torsion, et le tourillon qui passe dans l'extrémité, a la traction transversale.

Pour le premier , on détermine le diamètre par la formule de Tredgold :

$$D^{3} = 2.3 \frac{A}{n} \frac{9}{14}$$

A étant le travail transmis en kilogrammètres par', et n le nombre de tours dans le même temps.

Pour le second on détermine ce diamètre par la formule de Tredgold :

$$d^3 = 32.7 \quad \frac{9}{14} \quad Q$$

Q étant le poids supporté par ce point. Or, si l'représente la distance entre les centres , on aura :

$$\frac{A}{n} = 2\pi l Q;$$

$$d'où: D^{3} = 2.5 \frac{9}{14} 2\pi l Q,$$

$$mais: d^{3} = 52.7 \frac{9}{14} Q,$$

$$donc: \frac{D^{3}}{d^{3}} = \frac{14.4}{52.7} l,$$

 $D^3 = 0.44 l d^3$ . d'où

D, d et l exprimés en centimètres.

Comme la formule qui donne d peut servir pour des arbres avant en longueur douze fois le diamètre du tourillon, il s'ensuit que la valeur de dest un peu forte; pour balancer cela, nous poserons en nombres ronds :

$$D^{5} = 0.5 l d^{5}$$

et nous aurons :

| 35   | = 2.60 |
|------|--------|
| 40   | = 2.71 |
| 45   | = 2.82 |
| 50 · | = 2.93 |
| 55   | = 3.02 |
| 60   | = 3.10 |
| 65   | = 3.19 |
| 70   | = 3.27 |
| 75   | = 3.35 |
| 80   | = 3.42 |
| 85   | = 3.49 |
| 90   | = 3.55 |
| 95   | = 3.62 |
| 100  | = 3.68 |
|      |        |

Il n'est pas possible de dèterminer les poids des loviers, a priori, same entrer dans une sèrie de tableaux dont l'utilité ne répondrait pas au travail qu'ils exigeraient; mais ces pièces étant en dimensions proportionnelles, on peut composer une formule au moyen de laquelle on aux ces poids pour des diamètres et des longueurs quelconques, par une simple substitution de chiffres.

En effet, on a:

Volume du moyeu :

= 1.2 D 
$$\times \pi \left( (0.853 \,\mathrm{D})^2 - 0.25 \,\mathrm{D}^2 \right)$$

= 
$$1.2 D \times 3.141 6$$
  
=  $1.58 D.^{3} \times 0.445 D^{2}$ 

Volume de l'extrémité :

= 1.2 
$$d \times \pi \left( (1.1 \ d)^2 - 0.25 \ d^2 \right)$$
  
= 1.2  $d \times 5.141 \ 6$   
= 5.6  $d^5 \times 0.96 \ d^2$ 

Volume du bras :

plume au bras:  

$$= \left(t - \frac{D+d}{2}\right) \quad \frac{D+d}{2} \times 0.6 \quad \frac{D+d}{2}$$

$$= 0.15 \quad (D+d)^2 \left(t - \frac{D+d}{2}\right)$$

Faisant D = 2 d pour simplifier, on aura :

Volume du bras :

$$= 0.15 \times 9 d^{2} \left( l - \frac{3}{2} d \right)$$

$$= 4.55 d^{2} l - 9 d^{5}$$

 $= 1.55 d^2 l - 2 d^5$ 

Substituant pour D3, dans le volume du moyeu, sa valeur 0.5 l d3, on aura pour volume total :

$$1.58 \times 0.5 l d^5 + 3.6 d^3 + 1.55 d^2 l - 2 d^3$$
.  
Simplifiant, il vient:

Volume du levier :

$$d^2 \left( 1.35 l + 0.79 l d + 1.6 d \right)$$

Pour faire un levier, le forgeron prend une barre de fer quarrée, plus grosse que le moyeu, la perce à chaud au moyen de plusieurs mandrins de diamètres différents; puis arrondit ensuite l'extérieur sur ce trou , soit à la tranche soit au marteau seul, suivant qu'il y a excès ou manque de fer. Il ménage, du côté du bras, une queue qu'il amincit d'abord au moven du marteau à son extrémité, puis ensuite au moyen du dégorgeoir qui la fait mourir sur le moyeu par un congé de chaque côté. Le même travail s'effectue pour l'extrémité, sauf le trou qu'on ne fait pas; et quand ces deux parties sont exécutées, on allonge suffisamment l'une d'elles, soit en aplatissant, soit en ajoutant du fer jusqu'à temps qu'elles puissent se souder de longueur. Arrivé à ce point , le reste de l'opération n'est plus qu'un parage.

A l'ajustage, le tonr fait l'extérieur des deux têtes, sauf les parties qui se trouvent dans les mêmes cercles que le bras; ces parties sont terminées à la machine à parer. Quand les leviers dépassent 0 m. 30 de long, on tourne les deux

têtes avant de les souder de longueur.

Après la machine à parer viennent le foret et l'alésoir ; les faces planes des bras s'exècutent à la machine à raboter, puis enfin à l'ajustage.

On aura assez exactement le prix de revient de la maind'œuvre de ces pièces en le supposant égal au kil. à celui des fourchettes de même diamètre . ce qui donnera :

| Diamètre du moyeu. | Main-d'œuvre du kilog. |
|--------------------|------------------------|
| millim.            | fr.                    |
| Nº 10              | 135.00                 |
| 12                 | 87.00                  |
| 15                 | 49.00                  |
| 18                 | 34.00                  |
| 21                 | 24,00                  |
| 25                 | 15.00                  |
| 50                 | 10.40                  |
| 35 🤄               | 7.30                   |
| 40                 | 5.50                   |
| 45                 | 4.35                   |
| 50                 | 3.50                   |
| 55                 | 3.00                   |
| 60                 | 2.75                   |
| 65                 | 2.30                   |
| 70                 | . 2.05                 |
| 75                 | 1.90                   |
| ' 80               | 1.75                   |
| 85                 | 1.60                   |
| 90                 | 1.55                   |
| - 95               | 1.50                   |
| 100                | 1.40                   |

Non compris les frais généraux.

## ARTICLE 2. - ÉTABLISSEMENT DE L'USINE.

Nous ne croyons pas pouvoir mieux faire, pour déterminer les rapports qui existent entre les diverses opérations de l'atelier de construction, que de résoudre la question suivante:

Elablir un atelier de construction pour locomotives aux environs d'un point de départ ou de passage de plusieurs chemins de fer, comme Paris, susceptible de confectionner par an 12 locomotives pour largeur de voie 1m.50.

Une locomotive, pour largeur de voie, 1.m50, se compose, en moyenne, des matériaux suivants:

### 1º Chaudières.

| 1º Fonte. | Chauffage | de grille de la vapeui | <br>:: | 300 } | 600 k. |
|-----------|-----------|------------------------|--------|-------|--------|
|           |           |                        |        |       |        |

| DE CONSTRUCTION.                         | 259                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Report.                                  | 600 k.                                             |
| Toles forte et demi-forte                | 2500<br>150<br>150<br>150<br>3200 k.<br>100<br>200 |
| 3º Cuivre. (Tôle rouge pour caisse à feu | 1000<br>1200 } 2200 k.                             |
| Total.                                   | 6000 k.                                            |
| 1º Fontes Cylindres, tuyaux et divers    | 1500 \                                             |
| Grandes roues 2000<br>Petites id 1800    | 5500 7500 k.                                       |
| 4º Acier. Divers                         | 20                                                 |
| 3º Chassis.                              | 20/                                                |
| 1º Fontes Diverses                       | 50 )                                               |
| 29. Fers. Toles                          | 1950 2700                                          |
| 4º Bois                                  | 400                                                |
|                                          | 100)                                               |
| Total général                            | 16000 k.                                           |
| Dans lesquels nous avons :               |                                                    |
| Fontes 1150 k. à 25 f. les 100 k. l      | ruts. 287 f. 50                                    |
| Fers: 1º tôles 3700 à 80 id.             | 2960. 00                                           |
| 20 divers 6950 à 50 id.                  | 3475. 00                                           |
| Cuivr. 1º tôles 2200 à 500 id.           | 6600.00                                            |
| 2º bronz. 280 à 500 id.                  | 840. 00                                            |
|                                          | 640. 00                                            |
| Bois 400 id.                             | 100. 00                                            |
| 16000k.                                  | 14902f.50                                          |

Déchets : 172 k. à 25 f. les 100 k. 43 f. Fontes. . . . . Fers : 1º tôles 552 à 80 442 id. id. 520 20 divers 1040 à 50 370 124 à 300 id. Cuivres. . . . Aciers. . . . 32 à 200 id. 64 1439f.

16000 k. coûtent done bruts :

2800

260

Matière employée. . . . 14902 f. 50 1439. 00 Déchets. . . . . .

Total. . . . 16341 f. 50

Net, au minimum. . . . 16000 f. S 1er. - Personnel.

12 locomotives par an font par mois 1 locomotive, et exigent, d'après le chapitre précèdent, les nombres suivants d'ouvriers :

1º Forge.

6950 + 320= 16 forgerons et 24 manœuvres. 455

20 Fonderie. 1150 + 280= 1 mouleur et 1 manœuvre. 1 modeleur.

30 Chaudronnerie.

5900 = 20 chaudronniers et 16 manœuvres.

200 16 tourneurs. 5 aléseurs et gros tours.

2 raboteurs.
2 foreurs.
2 taraudeurs. 40 Ajustage. 1 pareur. 52 ajusteurs et 16 manœuvres.

5 monteurs. 50 Montage. . . 8 ouvriers et 8 manœuvres. 60 Acessoires. .

Totaux. . . . 109 ouvriers et 65 manœuvres.

Faisant abstraction pour un moment des différences entre les nombres proportionnels des ouvriers de la fonderie et ceux que nous avons pris, nous avons, d'après le chapitre précèdent, pour dépense par mois et par forgeron:

| 5º Frais généraux                       |     |   | 16 | _ |   | = | = | 281f        | .00      |
|-----------------------------------------|-----|---|----|---|---|---|---|-------------|----------|
| 2º Mobilier<br>3º Immeuble<br>4º Divers | : : | : | :  | : | : | : | : | 312.<br>75. | 50<br>00 |
| 1º Main-d'œuvre.                        |     |   |    |   |   |   |   | 675 f       | .00      |

Total. . . . 1481f.00 par mois,

et pour 16 forgerons 23696 fr. par mois.

Mais ceci suppose 24 mouleurs, au lieu de 1 que nous trouvons nécessaire ; il y en a donc 25 de trop, coutant par mois :

Main-d'œuvre 23 × 217 fr. = 5000 fr.

Mobilier. 
$$... \frac{23 \times 400}{10 \times 12} = 770$$

Restent, seulement pour frais de fabrication par mois, correspondant à 1 locomotive, 25696 — 6000 = 18000 fr. nets, y compris l'intérêt à 5 p. 100 par an du capital d'établissement qui est, d'après le tablicau (page 221), 540000 fr.

Net. . . 500000 fr.

Une locomotive coûte donc :

Matières premières. . . . . . . 16000 fr. Fabrication. . . . . . . . . . . . 18000

Total. . . . 34000

Elle se vend 40000 fr.; restent 6000 fr., sur lesquels se prélèveront :

1º Le bénéfice net ;

2º L'intérêt des fonds de roulement.

Or, puisqu'il faut dépenser 34000 fr. par mois, il est indispensable que le fond de roulement puisse faire face à la dépense d'au moins 3 mois, c'est pourquoi nous évaluerons ce dernier à 100000 fr., ce qui fait, pour capital social nécessaire à l'établissement d'un atelier de construction, faisant 12 locomotives par an, 600000 fr.

D'après ces données, nous baserons notre projet d'établissement sur un nombre rond de forgerons égal à 20 au lise de 16, cela à cause des divers autres travaux qui peuvent se présenter; nous aurons ainsi:

|    | oc prosesso | , nous daron                                   | Duvriers. | Manœu        | vres.   |
|----|-------------|------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|
| 10 | Forges      | <b>.</b>                                       | 20        | 30           | 2. 1    |
| 90 | Fandania !  | mouleurs<br>modeleurs                          | 4         | 4            |         |
| Z  | r onderie   | modeleurs                                      | 1         | 1            | élève . |
| 30 | Chaudron    | nerie                                          | 20        | 16           |         |
|    |             | tourneurs<br>aléseurs et<br>tourneurs          | 20        |              |         |
|    |             | de roues.                                      | 5         |              |         |
| 40 | Ajustage    | raboteurs<br>foreurs<br>taraudeurs.<br>parenrs | 4         |              |         |
|    |             | foreurs                                        | 2         | 20           |         |
|    |             | taraudeurs.                                    | 3         |              |         |
|    | -           | parenrs                                        | 2         |              |         |
|    |             | ajusteurs                                      | . 40      |              | _ :     |
| 50 | Montage.    | ` . <b>.</b>                                   | 4         | 4            |         |
|    | Accessoire  |                                                |           | . 5          |         |
|    |             |                                                | 130 ou    | vriers et 80 | manœuy. |

# S 2. Immeubles.

1º Terrein. A 500 mètres quarrès par forgeron, comme nous l'avons indiqué dans le chapitre précédent, le terrein de l'usine aura une superficie de 6000 mètres quarrès. Dans le but d'avoir les transports les moins longs possible, à l'intérieur, nous prendrouse clerrein quarrè et aurons ainsi, net:

#### 80 mètres de côté extérieur.

20 Bdiisses. Les situations relatives des différents ateliers doivent, autant que possible, être assujetties aux rapports plus ou moins directs qu'ils ont entre eux. Or, la forge et la fonderie livrent la presque totalité de leurs produits à l'ajusage; une faible portion néanmoins va au montage. La chaudronnerie livre la totalité de ses produits au montage, mais elle est quelquefois obligée d'avoir recours à l'ajustage pour certaines opérations qui sont commencées à ces deux ateliers. L'ajustage livre tous ses produits au montage. Il

faut donc que, d'une part, la forge et la fonderie soient près de l'ajustage; de l'autre, l'ajustage et la chaudron-

nerie près du montage.

Il nous semble que l'on arrive à remplir ces conditions d'une manière satisfaisante en plaçant le montage au centre d'une cour entourée sur 3 de ses faces par la forge, la fonderie, la chaudronnerie et l'ajostage (fig. 17°, Planche XII) cet atelier, formant la face intermédiaire, et la fonderie formant avec la forge l'une des deux ailes dont l'autre est tout entière affectée à la chaudronnerie. Comme la forge produit infiniment plus que la fonderie, c'est elle qui est contigué à l'aiustage.

L'espace couvert correspondant à un forgeron est moitié

de l'espace total qui lui est affecté, ou  $\frac{40}{2}=20$  metres

quarrés. 20 forgerons font 20 × 20 = 400 mètres quarrés qui, d'après la disposition des forges, divent former un rectangle de 5<sup>m</sup> de large sur, par conséquent, 80<sup>m</sup> de long, ou mieux, 10<sup>m</sup> de large sur 40 mètres de long, en adossant les groupes de feux 2 à 2.

L'espace couvert correspondant à un mouleur est aussi

moitié de l'espace total qui lui est affecté, ou  $\frac{100}{2} = 50$  mètres quarrés. 4 mouleurs font donc 200 mètres quarrés ou 10m sur 20 mètres.

Donc: 1re aile: largeur 10m.

longueur  $40 + 20 = 60^{\text{m}}$ .

L'espace couvert, correspondant à un chaudronnier, est moitié de l'espace total affecté, donc  $\frac{50}{2} = 25$  mètres

quarrés. A 20 chaudronniers, cola fait 500 mètres quarrès, ou 40m × 50 mètres. La seconde aile ayant 10 mètres de moins en longueur que la première, on fera disparaître cette inégalité en donnant à l'ajustage les 400 mètres q. qui forment le coin commun avec la chaudronnerie; de cette manière les longueurs des deux ailes, mesurées dans la cour intérieure, seront égales.

L'espace couvert correspondant à un ajusteur est 20 mètres q.; donc, pour 40 ajusteurs, il sera 800 mètres quarrès, ou 10<sup>m</sup> × 80<sup>m</sup>. Mais, si nous voulons conser-

ver la disposition quarrée de l'usine, le bâtiment de l'ajustage ne peut avoir plus de 50<sup>m</sup> de longueur sur la cour l'atrieure, ce qui fait 60<sup>m</sup> avec les 40<sup>m</sup> qu'il prend à la chaudronnerie. Il est possible de trouver la place de tous les autils avec et espace soulement. comme nous allons le voir.

Le coin de la forge contigu à l'ajustage, de 100 mètres quarrès, peut être affecté aux machines à vapeur de ces

deux ateliers avec avantage.

D'une part, il nous faut ½ cheval par ajusteur, on 20 chevaux; de l'autre, ½ de cheval par forgeron, ou 4 chevaux, plus 2 chevaux pour cubilot, plus 5 chevaux pour martinets et 1 cheval pour moulin à sable et à charbon; total: 12 chevaux.

20 + 12 = 32 chevaux pouvant s'essectuer au moyen de 2 machines horizontales de 16 chevaux, communiquant le mouvement au cylindre soussant, soit par l'intermédiaire d'une manivelle, d'une bielle et d'un balancier, soit par la manivelle et la bielle seulement, en plaçant ce dernier horizontalement; et communiquant le mouvement aux martinets par une courroie qui rend ainsi les machines indèpendantes des choes des martinets. L'emploi de 2 machines accouplées a cet avantage que la réparation de l'une d'elles ne sait pas chômer tout un atelier, qui souvent est presset de besogne; l'emploi de 2 machines horizontales présentes en outre une grande simplicité, peu d'entretien nécessaire, beaucoup de stabilité et peu de frais.

Les machines ainsi placées, il reste à l'ajustage 60 mètres de long dont 50 avec fenêtres sur la cour intérieure. Laissons 10m au milieu de cet atelier pour les portes et entrée du chemin de fer formant un quarré, aux quatre coins duquel seront 4 machines à percer. On pourra disposer sur chaque face, de 40 met. de fenêtres; donc 80m sur les deux, où l'on placera les 40 ajusteurs. Derrière ces derniers, sur une face sculement, les 40 mèt, disponibles nous donneront la place des 20 tourneurs. Au milieu régnera un chemin de fer; c'est donc dans l'espace symétrique à celui occupé par les tourneurs que devront se placer tous les gros outils, les 100 mètres quarrés du coin de la chaudronnerie n'étant que juste ce qu'il faut pour le cabinet du contre-maître, les magasins, la forge de réparation des burins, ctc., et l'escalier de l'étage supérieur où seront les menuisiers, modeleurs, etc.

Le bâtiment ayant 10m de largeur intérieure, la moitié 5m contient dejà 2m d'ajustenr et 1 mètre de chemin de fer ; reste 2m pleins pour les gros outils auxquels cette largenr suffit, et qui occupent en longueur :

| 1 Alésoir horizontal          |  |    | 3m  |
|-------------------------------|--|----|-----|
| 1 Alésoir vertical            |  |    | 2   |
| 2 Tours pour roues et essienx |  |    | 6   |
| 1 Grande machine à raboter    |  |    | 12  |
| 1 Moyenne id                  |  |    | 8   |
| 5. Petites id                 |  | ٠. | 6   |
| 2 Machines à tarauder         |  | :  | 6   |
| 2 Machines à parer            |  |    | 6   |
| Total.                        |  |    | 49m |

49m au lieu de 40m disponibles. Il sera possible de prendre les 9m qui manquent sur les 10m réservés du côté de la chaudronnerie; on y placerait alors les machines à parer et l'alcsoir horizontal. Du reste, la disposition des gros ontils est tout-à-fait arbitraire , l'important est qu'il y ait de la place suffisamment pour les loger.

Les ateliers ainsi disposés, le bâtiment de l'administration et de la direction se place naturellement spr la facade antérieure donnant sur la route près les portes d'entrée, dont une seule est gardée par un portier , l'antre ne s'ouvrant que rarement. Entre le montage et le bâtiment de l'administration, se trouve nn bâtiment appelé magasin, spécialement affecté au dépôt des matières premières et des produits confectionnes. Dans le plan représenté fig. 1, Pl. XII, nons avons porté l'espace occupé par l'usine à 90m de côté au lieu de 80m; ce, afin de laisser plus de place dans les cours des différents services où se font toujours quelques constructions, comme fours à réverbères, moulins à sable, etc., et où se déposent une foule de pièces qui ne servent pas constamment.

On aura ainsi :

a, logement de l'administrateur.

b. logement du directeur.

c , cabinet de l'administrateur.

d, comptabilité. e, caisse.

f, bureau des ingénieurs et dessinateurs. g, cabinet du directeur.

h . jardin.

| 0.0 | CIMER | APPAN | 73 TH | L'ATELIEB |  |
|-----|-------|-------|-------|-----------|--|
|     |       |       |       |           |  |

| 266    | ORGANISATION DE L'ATELIER                     |         |
|--------|-----------------------------------------------|---------|
| i.     | portier.                                      |         |
|        | fonderie en sable d'étuve.                    |         |
|        | fonderie en cuivre.                           |         |
|        | séchoir.                                      |         |
| m,     | cabinet du contre-maître de la fonderie.      |         |
| n,     | moulerie en terre.                            |         |
| 0,     | fonderie en sable vert.                       |         |
| p,     | forges à main.                                |         |
| q,     | machines à vapeur.                            |         |
| r,     | moulins à sable et à charbon.                 |         |
| 8,     | ajustage.                                     |         |
| t,     | divers de l'ajustage.                         |         |
| u,     | chaudronnerie.                                |         |
|        | montage. '                                    |         |
| æ,     | magasins.                                     |         |
| y,     | latrines                                      |         |
| z,     | chemins de fer.                               |         |
| Le     | s choses ainsi disposées, nous évaluerons les | immeu-  |
| bles d | le la manière suivante :                      |         |
|        | 1º Emplacement.                               |         |
| 10000  | O mètres quarres de terrein, y compris un     |         |
|        | ourage extérieur, à 5 f. le mètre quarré.     | 30000 f |
|        | 2º Terrassements.                             |         |
|        | ations des murs de clôture 100 m. c.          |         |
|        | ations des murs de cloture 100 m. c.          |         |
|        |                                               |         |
| ımpr   | évus                                          |         |
|        | Total 400 m.c. à 0f.80                        | 320     |
|        | 3º Maconneries.                               |         |
|        | · ·                                           |         |
| Murs   | de clôture 500 m. c.                          |         |
|        | e, fonderie ajustage et                       |         |
|        | audronnerie 1000                              |         |
| Mon    | lage                                          |         |
| Bure   | aux                                           |         |
| 1'oru  | ers et magasins 200                           |         |
|        | 2550 m.c. à 20f.                              | 47000   |
|        | 4º Pavage.                                    |         |
| 1000   | mètres quarrés à 7 f. 50                      | 7500    |
|        | A reporter                                    | 84820 f |
|        | in reporter.                                  | 0.20201 |
|        | •                                             |         |

| DE CONSTRUCTION.                                         | 267         |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Report                                                   | . 84820 f.  |
| 5º Carrelage.                                            |             |
| 500 mètres quarrés à 2 f. 60                             | 1300        |
| 6º Charpente.                                            |             |
| Planchers, 50 m. c. chêne façonné à 120 f. le            | ,           |
| mètre cube                                               | 6000        |
| 100 m. c. sapin façonné à 75 f. le m. c                  | 7500        |
| Toitures, 125 fermes de 3 m. c. = 375 m. c.              |             |
| sapin façonné à 75 f                                     | 28000       |
| 7º Couverture.                                           |             |
| 5000 m. quarrés de tuiles posées sur lattis à            |             |
| 4 f. 50                                                  | 22500       |
| 4 f. 50                                                  | 1970        |
| 8º Menuiserie.                                           |             |
| 2 portes cochères en chène , 30 m. quarrés à 25 f.       | 750         |
| 60 portes pleines ordinaires en chêne = 100 m.           |             |
| quarrès, à 9 f.                                          | 900         |
| 60 portes pleines ordinaires en sapin = 100 m. q. à 6 f. | 000         |
| 200 croisées en chêne = 400 m. q. à 9 f                  | 600         |
| 52 persiennes = 64 m. q. à 13 f                          | 5600<br>850 |
| 200 m, q. de plancher en sapin à 5 f                     | 1000        |
| 1000 m. q. de cloisons en bois de bateaux à 10f.         | 1000        |
| 200 m. q. d'escaliers en bois de chêne à 30 f.           | 6000        |
| 9º Peinture.                                             | 0000        |
|                                                          |             |
| 10000 m. q. à l'huile, en trois couches à 1 f. 25.       | 12500       |
| 10º Vitrerie.                                            |             |
| 400 m. q. a 5 f                                          | 2000        |
| 11º Serrurerie.                                          |             |
| 2 portes cochères à 100 f                                | 200         |
| 120 portes ordinaires à 8 f                              | 960         |
| 200 croisées à 5 f                                       | 1000        |
| 32 persiennes à 5 f                                      | 160         |
| Total                                                    | 192590 f.   |
| Net 200000 f,                                            |             |

# § 3. Mobilier.

# 1º Forges à main.

| Quel que soit le système de machines<br>à vapeur adopté pour les forges et<br>l'ajustage, la forge absorbe pour elle<br>seule une force de 12 chevaux, 6 pour<br>sa soufflerie et 6 pour les martinets,<br>faisant, soufflerie et transmission de<br>mouvement comprises, une somme de 25000 f. |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2 martinets complets à 3000 f 6000<br>3 fours à réchausser pour roues et es-<br>sieux de locomotives , à 5000 f 9000                                                                                                                                                                            |           |
| 20 forges à main, dais, cheminées,<br>grues et baches comprises, à 500 f. 10000                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 20 enclumes de 400 k. à 700 f 14000<br>200 k. d'outils par forgeron = 4000 k.<br>fer et acier. à 1 f. 25                                                                                                                                                                                        | 1         |
| 1000 k. d'outils généraux, tels que                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| mandrins, calibres, etc., à 1f. 25 1250<br>10 gros étaux pour courber à chaud,<br>à 150 k. l'un, ensemble 1500k. à                                                                                                                                                                              |           |
| 2f                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| = 1500 k. à 2 f                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| Balances, bureaux, magasin, etc. 1750<br>2º Fonderie.                                                                                                                                                                                                                                           | 80000 f.  |
| 20,000 kil. de châssis à 35 f 7000 f.                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 2 cubilots à 3000 f. l'un 6000                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| Grues, tables, séchoir 8000                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Moulins 6000                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Mobilier des modeleurs 1500                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Bureaux, magasins, divers 1500                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30000 f.  |
| 3º Chaudronnerie.                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Machine à percer et couper la tôle 3000 f.                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Outils divers                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| 2 fours à réchausser, à 2000 f 4000                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Bureau, magasins, divers 1500                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12000 f.  |
| A reporter                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 122000 f. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |

| Report 122000 f.                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 4º Ajustage.                                                                 |
| 20 cheyaux de force et transmission du<br>mouyement                          |
| Courroies                                                                    |
| à 50 3000                                                                    |
| 15 tours à crochet et à engrenages, de<br>800 f. pièce                       |
| 5 tours parallèles, de différentes lon-<br>gueurs, à 5000 f                  |
| Un petit alésoir horizontal 2500                                             |
| Un petit alésoir vertical                                                    |
| Un petit rabot de 1m.50 2500                                                 |
| Un rabot de 4 mètres                                                         |
| 5 machines à percer, de 2000 f 6000                                          |
| 5 machines à tarauder, de 2000 f 6000<br>2 machines à parer, de 7000 f 14000 |
| 1 machine à tailler les écrous 2500                                          |
| 40 étaux d'ajusteurs, à 150 6000                                             |
| 2 meules, à 150 f                                                            |
| 5000 k. outils divers en fer et acier à 3 f. 15000                           |
| Bureau, magasins, etc 1200 160000 f.                                         |
| 50 Montage.                                                                  |
| 1 machine à percer 2000 f. Outils de monteurs 5000                           |
| Grues, palans, divers 5000 12000 f.                                          |
| 6º Bureaux.                                                                  |
| Meubles, outils, livres, fournitures, etc 10000 f.                           |
| Total général 504000 f.                                                      |
| Net 300000 f.                                                                |
| De la : Immeubles 200000 f                                                   |
| Fond de roulement 100000                                                     |

600,000

#### SECTION TROISIÈME.

# Roulement de l'usine.

Les lettres arrivant à l'usine et ayant rapport à la fabrication , sont de deux espèces , savoir :

Celles qui demandent un renseignement quelconque;

Celles qui font une commande définitive.

Dans tous les cas, elles sont décachetées par l'administrateur.

Si elles demandent des renseignements, envoi en est fait à la correspondance qui la communique au directeur. Ce dernier fait lui-même, ou fait faire par ses ingénieurs, une réponse qu'il signe et renvoie à la correspondance avec la lettre. Copie de la réponse est faite, signée par l'administrateur

et jetée à la poste.

La demande et la réponse sont conservées dans un dossier classe par ordre alphabétique des noms des correspondants.

Si la lettre est une commande définitive, envoi en est fait à l'inscription des commandes, où elle est copiée sur le livre y relatif et sur une feuille volante que l'on abandonne au directeur : la minute se place dans un dossier classé aussi par ordre alphabétique des acheteurs.

Le directeur a trois cartons , savoir :

1º Commandes à exécuter,

20 Commandes en exécution,

3º Commandes exécutées.

C'est dans chacun de ces trois cartons que sont placées successivement les copies des marches passés entre l'administrateur et les acheteurs, au fur et à mesure que les commandes, auxquelles ils se rapportent, s'exécutent.

Lorsqu'une feuille de commande doit passer du premier carton , au second , le directeur l'étudie , et prépare , d'après ses exigences, un projet demi-écrit, demi-croqué,

qu'il expédie au bureau des ingénieurs.

Là , le projet est étudié à fond, puis soumis à l'approbation du directeur. Quand une fois on est bien d'accord sur l'ensemble, on procède à l'étude des pièces séparées que l'on a soin de classer sur les feuilles de dessin, de manière que les commandes à la forge et à la fonderie puissent se faire séparément. Les dessins pour la fonderie sont généralement à l'échelle du 1/2 ou du 1/40; ceux pour la forge, sont toujours en grandeur naturelle.

Les détails exécutés et approuvés par le directeur, un plan d'ensemble en est fait par un dessinateur tant pour le montage que pour vérification et envoi de copies aux acheteurs.

Le travail du bureau des ingénieurs terminé, tous les dessins relatifs à une commande sont marqués : 1º du numéro d'inscription de la commande; 20 d'un numéro propre à chacun d'eux dans cette commande. Ils sont ensuite répartis entre les contre-maîtres de la forge et de la fonderie, qui en font exécuter ce qui les concerne, et les expédient à l'ajustage. avec les produits de leurs ateliers qui s'y rapportent. L'ajustage finit les pièces et expédie au montage sans les dessins de détails que le contre-maître rend au bureau des ingénieurs, en échange du plan d'ensemble qui doit accompagner la machine à monter. Le travail du montage achevé, la machine est démontée, autant qu'il est nécessaire, et livrée au magasin des produits confectionnés, avec le plan d'ensemble que le garde-magasin échange contre les dessins de détails, afin de vérifier si tout y est, et de marquer les pièces des mêmes numéros qu'elles portent dans les dessins. Ensuite il pèse separément chaque pièce et fait un devis détaille de la machine qu'il a recue. Copie de ce devis est livrée au directeur, qui en déduit approximativement le bénéfice réalisé, et le place dans un carton spécial pour le consulter au besoin. Enfin , on enduit toutes les pièces de suif, les emballe, expédie, et renvoie tous les dessins au bureau des ingénieurs, où ils sont placés dans un casier spécial pour servir à l'occasion.

Toutes les fournitures relatives à la série des opérations que nous venons de définir, ont été faites par le magasin des matières premières et se composent de :

1º Aux bureaux de l'administration :

Papier, encre, plumes, crayons, règles, canifs et tout ce qui constitue des fournitures de bureau.

2º Aux bureaux de la direction :

Papier, encre, plumes, crayons, règles, équerres, canifs, compas, couleurs, pinceaux, etc.

30 A la forge :

Fers en barre, aciers, outils divers et combustible.

4º A la fonderie :

Fonte, sable, huile pour lampes, outils et combustible. 50 A l'ajustage :

Outils, éclairage et combustible.

60 Au montage :

Outils, éclairage et combustible.

70 A l'expédition :

Suif, batafile et caisses.

Toutes ces fournitures ont été échangées contre des reçus indiquant, autant que possible, la commande pour laquelle elles ont été faites. Nous disons autant que possible, parce qu'il existe une foule de matières qui se prennent pour approvisionnements et ne peuvent s'affecter à une commande spéciale. Ce n'est qu'au bout de l'année que l'on connaît exactement les dépenses du magasin des matières premières, et que l'on peut les répartir sur les différentes commandes exécutées.

#### RÉSUMÉ.

| Pour une fabrication de 1 locomotive par mois,   | ou dé-   |
|--------------------------------------------------|----------|
| pensera au maximum :                             |          |
| Intérêt de 200000 f. d'immeubles à 10 pour 100   |          |
| par an, y compris l'entretien                    | 1666 f.  |
| Intérêt de 500000 f. mobilier à 15 pour 100 par  |          |
| an, y compris l'entretien                        | 3750     |
| Intérêt de 100,000f. fond de roulement, à 5 pour |          |
| 100 par an                                       | 417      |
| Matières premières                               | 16000    |
| Main-d'œuvre 210 × 25 × 2f. 70                   | 13200    |
| Employés                                         |          |
|                                                  | 59033 f. |
|                                                  | 9033 1.  |
| Not 39 000 f                                     |          |

### Net. . . . 39,000 f.

En vendant 40000f., on aura un bénéfice net de 1000 f. tous frais payés, plus les produits de la fabrication ou des réparations que peut rapporter l'excédant du nombre des ouvriers indispensables pour fabriquer une locomotive par mois-

Si l'on fait abstraction de l'intérêt du capital, on trouve que la dépense maxima correspondant à une locomotive est de 53000 f. Restent donc 7000 f. de bénéfice par mois, ou 7000 x 42 = 84,000 f, par an, c'est-à-dire 14 pour 400. Nous ne doutons nullement que l'on puisse atteindre le chiffre de 20 pour 100 avec une fabrication soignée, de l'ordre et des commandes suffisantes; nous allons, du reste, envisager la chose sous un point de vue différent dans le prochain chapitre, ce qui nous permettra de vérifier l'exactitude des résultats de celui-ci.

### CHAPITRE IV.

#### COMPOSITION DES LOCOMOTIVES.

Composer une locomotive, c'est résoudre le problème suivant :

Etant données, les fonctions et les dimensions théoriques des différentes parties dont l'ensemble constine ce moteur, appliquer à sa confection les matériaux en usage dans l'atelier de construction; assigner à chacun de ces matériaux, suivant sa nature, les places où il doit figurer; et, determiner les formes et dimensions des différentes pièces composantes, suivant le travail qu'elles ont à effectuer, l'espace qu'elles peuvent occuper et les ressources d'exécution dont on peut disposer.

Déjà nous connaissons, d'une part, les fonctions et dimensions théoriques des différentes parties composantes, de l'autre les matériaux en usage dans l'atelier de construction et les ressources d'exécution dont on peut disposer. Ce qui nous reste à faire maintenant se réduitdone à:

Appliquer à la confection des différentes parties d'une locomotive les matériaux en usage dans l'atelier de construction; assigner à chacun d'eux, suivant sa nature, les places où il doit figurer; déterminer les formes et dimensions des pièces composantes, suivant le travail qu'elles out à effectuer, la place qu'elles peuvent occuper et les ressources d'exécution dont on peut disposer.

Pour parvenir à ce but, nous diviserons ce chapitre en deux articles, savoir :

1º Composition des parties séparées ;

2º Assemblage des parties composées.

### ARTICLE 1er.

# Composition des parties séparées.

Une locomotive, considérée sous le point de vue pratique, se divise en six parties principales, comprenant toutes les autres, savoir :

10 Les roues;

20 Les cylindres, pistons et tiroirs;

3º La transmission du mouvement des pistons aux roues motrices, tiroirs et pompes; 4º La chaudière à vapeur ;

50 Le châssis;

6º Les appareils de sureté et d'alimentation.

Chacune de ces parties se compose de pièces; les pièces se divisent en :

Pièces générales, Pièces spéciales.

Les premières sont celles qui, toujours semblables de forme pour des fonctions analogues à remplir, se présentent dans différentes parties avec des dimensions déterminées par la résistance qu'elles ont à vainere. Ces pièces, nous les avons étudiées dans le chapitre précédent; nous n'aurons dont cit qu'à en indiquer la présence et les dimensions quand leur utilité se manifestera.

Les secondes sont celles dont les formes et dimensions sont déterminées par la nature du travail que doit effectuer la partie dans laquelle elles figurent. C'est l'étude et la détermination des poids, prix de revient et de vente de ces dernières, qui fera l'objet de cet article.

A cet effet, nous diviserons l'examen général de chaque partie séparée en six examens particuliers, qui seront :

1º Matériaux, 2º formes et assemblages; 5º dimensions; 4º construction; 5º prix de revient; 6º prix de vente.

# § 1er. Roues motrices et petites roues.

Le diamètre des roues motrices à été déterminé dans la seconde partie, suivant la largeur de la voie; celui des petites roues est inconnu, et ne peut se déterminer que d'après la forme et la dimension du chassis. Si donc nous faisons marcher ces dernières de pair avec les roues motrices, c'est uniquement parce que leur mode de construction est le même.

40 Matériaux. Pendant longtemps les roues de locomotives se sont exécutées en bois avec cercles en fer et moyeu
en fonte, non-seulement parce que cette substance avait été
jusque-là affectée à ce genre de pièces, mais encore parce
qu'elle possède une élasticité que n'ont pas les métaux, et
que l'on regardait comme indispensable pour résister aux
différents chocs auxquels les roues sont exposées pendant la
marche. Ce préjugé, quoique fondé, n'empécha pas quelques constructeurs de tenter la substitution du fer au bois,
et les résultats qu'ils obliment furent tels, qu'aujourd'hui
et les résultats qu'ils obliment furent tels, qu'aujourd'hui

on n'emploie plus que les roues construites avec ce métal. Le constructeur qui, le premier, mit ce système en vogue,

est M. Jones , de Londres.

20 Formes. Les premières roues que fit essayer M. Jones sur le chemin de Manchester à Liverpool , se composient d'une jante à un cercle avec bras ronds, rivès dans la jante d'une part, et taraudés de l'autre pour être assemblés avec les moyeu par un simple écrou placé dans l'intérieur de dernier , sans embase extérieure. Ce mode d'assemblage avait pour but de n'exposer les bras qu'à l'effort de traction en leur laissant la faculté d'entrer dans le moyeu lorsqu'its se trouvaient au-dessous du centre; il en résultait pour la janto une élasticité assez analogue à celle du bois ; mais ce système n'était pas solide, et on l'a abandonné.

Depuis, toutes les modifications apportées aux roues en fer ont constamment eu pour but de diminuer le nombre des pièces composantes, en remplaçant les assemblages par des soudures. On peut se faire une idée de ces modifications en visitant les machines des différents constructeurs dont les roues peuvent se classer comme ci-dessous par ordre de

perfection:

1º Les roues Bury, de Liverpool, avant la jante composée deux ecreles, les bras ronds, a platis en deux pattes du côté de la jante avec laquelle ils s'assemblent par deux boulons à deux têtes, dont l'une rivée à chaud; mortaisée dans le moyeu pour recevoir une clavette qui, avec une embase extérieure, les maintient à demeure dans ce dernier; moyeu en fonte.

20 Les roues Sharp et Roberts de Manchester, différant seulement de ces dernières en ce que les extrémités inté-

rieures des bras sont noyées dans le moyeu de fonte.

3º Les roues Stéhélin et Huber de Bitchwiller, à jante composée de deux cercles, bras ronds à embase du côté de la jante, terminée par une queue posée à chaud et rivée dans cette dernière; ni embase ni clavettes au moyeu, mais épatement fort simple et fort ingénieux de l'extrémité, qui a pour but d'empêcher toute espèce de mouvement aux bras dans le moyen, quand ce dernier, qui est en fonte, a été coulé dessus.

4º Les roues Jackson de Leeds, à deux cercles, dont l'un, le petit, composé d'autant de parties qu'il y a de bras, chacune de ces parties étant forgée avec le bras correspondant; cercles réunis au moyen de boulens à deux têtes, dont l'une rivée à chaud, et placés dans tous les joints du cercle intérieur; bras à embase sur le moyeu, sans épatement intérieur, ce qui est moins solide que l'assemblage précédent; moyou en fonte.

50 Les: roues Schneider frères du Creusot, à jante composée de trois cercles, dont le petil, formé de plusieurs parties portant chacune deux bras soudés; à bras plats formant le tronc de pyramide quadrangulaire depuis la jante jusqu'au moyeu, dans lequel est la base, et remplissant ainsi le même but que la disposition de MM. Schleiin et Hubert, tout en rendant la dimension proportionnelle à la résistance à vaincre; moyeu en fonte.

6º Les roues de la compagnie Wigan d'Angleterré, à jante composée de deux cercles ayant l'apparence d'un seul, bras plats soudés à la jante comme ci-dessus et noyés dans un moyeu en for, le tout paraissant d'un seul morceau.

Ces dernières roues sont le nec plus uttrà de la perfection, et destinées à être exclusivement employées avant deux ans d'ici; aussi ne nous occuperons-nous que d'elles, pour la construction.

Il existe un autre système de roues adopté par MM. Sicphenson de Newcastle, et Charles Taylor de Warington; ce
roues sont à jante en fonte; avec cercle extérieur en fer,
bras en fer creux, et moyeu en fonte. Ce système, d'une
construction simple et économique, a sans doute quelque
mérite, puisqu'il est préféré par M. Stephenson, mais,
pour nous, ne parait pas pouvoir soutenir la concurrence
avec le précèdent.

50 Dimensions. Les roues, système Creusot ou Wigan (fig. 4, Pl. X), construites avec 1 m.70 de diamètre, soit à moyeu en fonte, soit à moyeu en fer, sont assez solides avec deux cercles seulement, celui de l'extérieur ayant 3 centimètres, et celui de l'intérieur 4 centimètres d'épaisseur. Les bras ont dans le haut 8 centimètres de large sur 2 d'épaisseur, et dans le moyeu 1 % centimètres, largeur égale à celle des jantes, sur 5.5 d'épaisseur.

Lo moyou a, en fonte, 0<sup>m</sup>.45, et en fer 0<sup>m</sup>.40 de diamètre extérieur, avec une entrée des bras de 10 centimètres. Sa largeur est égale à 1.2 fois le diamètre de l'essieu à cet endroit. Pour les petites roues, on conserve les mêmes dimensions.

277

Le nombre des bras est variable; pour 1<sup>m</sup>. 70, celui le plus convenable est 20 correspondant à un espacement de 0<sup>m</sup>.27 entre chaque, bras sur la iante.

Pour des roues de 2m et 2m.30, les dimensions croissent.

dans la même proportion que les diamètres.

- 4º Construction. Elle se divise on quinze operations dis-
  - 1º Assemblage des bras et des jantes intérieures.

2º Construction des bra's.

- 3º Assemblage des portions de jantes intérieures, 2 à 2, 3 à 3, 4 à 4, n à n, à volonté.
- 4º Ajustage des faces de contact des portions de jante intérieure.

50 Coulage du moyeu en fonte.

- 6º Tournage extérieur du cercle intérieur.
- 7º Construction du cercle intérieur.
- 8º Tournage intérieur de ce cercle. 9º Posage de ce cercle.
- 100 Cassage du moyeu de fonte.
- 11º Posage du moyeu de fer.
- 120 Posage des boulons à tôte rivée dans le cercle extérieur.
- 13º Alésage du moyeu,
- 140 Tournage général.
- 15º Ajustage à la main.
- 4º On prend du fer méplat (fig. 3, Pl. X) et on le pose, chaufié au rouge cerise, sur une matrice en foute (fig. 2), représentaut la forme du point d'assemblage. On frappe cette pièce au martinet jusqu'à temps qu'elle ait pris suffisamment l'empreinte de la matrice, et on la retire avec la forme de la fig. 4.

20 On soude une barre de for plat à l'extrêmité infé-

rieure et lui donne la forme du bras.

5º On soude du fer aux deux autres extrémités, et rénnit encore par une soudure deux portions de jantes, que l'on place par intervalles, pendaul l'opération, dans le moule représenté fig. 5, destiné à maintenir constant l'écartement entre les bras. A mesure que le nombre des bras soudés ensemble augmente, l'opération devient plus difficile; aussi, quand le cercle intérieur est d'un seul morceau avec les bras, vaut-il mieux les souder de bout que d'employer cette méthode; l'assemblage est, il est vrai, moins solide, parce que,

Machines Locomotives.

dans ce cas, la soudure est presque toujours imparfaite, mais aussi la construction est infiniment moins difficile.

4º Quand la jante intérieure est de plusieurs parties, on la porte à l'ajustage, où ces dernières sont coupées de longueur à la machine à parer, dressées à la lime et présentées.

5º Toutes les parties d'une même roue étant portées à la fonderie, on les assemble et coule dessus le moyeu. Cette opération indispensable a l'avantage de serrer parfaitement tous les joints de la jante par le retrait qui se produit au refroidissement de la fonte, dont les bras ne penvent sortir à causé de leur forme pyramidale. Pour éviter le blanchiment des parties de fonte en contact avec les bras, quand le moyeu est destiné à rester, on a soin d'allumer un feu de charbon de bois dans le moule, deux heures avant la coulée.

6º Le tournage extérieur du cercle intérieur se fait au gros tour. Il n'est pas nécessaire pour cela d'avoir alésé le moyeu; ce gros tour porte un emprunt de la dimension de

la roue.

7º Pour faire le cercle extériour, on prend une barre de fer, laminée d'avance avec un rebord, la coupe d'une longueur égale à la circonférence, et lui prépare une amorce à chacune de ses extrémités. On place cette barre, dans cet état, dans un four d'une longueur au moins égale à la sienne, et d'une largeur de 0<sup>m</sup>.50 environ. On la chanffe là au rouge cerise, et quand elle est parvenue à cette température, on l'enroule sur un mandrin en fonte représentant le diamètre extérieur du petit cercle moins 5 à 6 millimètres. On laisse refroidir et on soude à la forge de maréchalerie les parties amorcées.

Depuis quelque temps, en Angleterre, on a substitué le marteau au laminoir pour la fabrication des cercles à rebords. Cela provient de ce que les fers laminès, exposés à des frottements ou des chocs fréquents, se gercent et se décemposent en une série de lames analogues aux écharpes que fait le bois quand on le fend. Ces lames no se forment pas par suite du travail du métal, elles y existent plus ou moins apparentes depuis son passage au laminoir dont l'effet est, tout ou allongeant le fer, de le diviser en fibres parallèles, dont la résistance longitudinale augmente, mais dont la ténacité transversale est considérablement diminuée. Les produits de cette opération, qui accusent le plus généralement cette défectuosité, sont les tolés de fer, et, a prôce elles, les

rails et les cercles à rebords des roues. Pour les rails il sera difficile d'y remédier, parce que leur fabrication, autremedia qu'au laminoir, est très-dispendieuse; néanmoins, ou y arrive en leur redonnant leur forme primitive rectangulaire sous des dimensions plus considérables. Pour les cercles à rebords, le marteau, quoique coûtant plus cher, y remédie complètement. Daus ce cas, l'opération consiste à prendre une barre de fer plat, préalablement laminée sur toute se longueur, à la chausser par places successives et à la placer chaque fois sous un martinet dans un moule en sonte, pe laissant sortir que la partie qui doit être recourbée à chaud,

8º On porte ce cercle sur le gros tour, qui lui donne un diamètre intérieur de 5 à 4 millimètres, moindre que celui

extérieur du petit cercle.

9º On reporte ce cercle à la forge, où il est encore une fois chauffé au rouge cerise, dans un four quarre, capable de le contenir, puis sorti et posé à chaud sur le petit cercle. Il arrive généralement que ce cercle ne peut entrer dès la première chaude, par suite de son diamètre intérieur que l'on a toujours soin de faire plus petit, de crainte de le faire trop grand. Alors on a un second mandrin en fonte de denx parties séparées par des coins, dont le but est de permettre de serrer le cercle que l'on place dessus, et de l'enlever quand il est refroidi, ce à quoi on ne pourrait parvenir si ·le mandrin était d'une seule pièce, par suite du serrage énorme qui se produit par le réfroidissement. Le cercle , sorti de ce madrin, a conservé le diamètre qu'il avait étant chaud, et, si on le réchausse de nouveau, il prend un nouveau diamètre qui lui permet d'entrer sur le petit cercle. Il est bon de ne jamais dépasser deux chaudes, car, comme nous l'avons dit, en parlant des propriétés de ce métal , les chaudes rendent le fer cassant.

10° Le cassage du moyeu de fonte, dans le cas où on veut mettre un moyeu en fer, s'opère à coups de masse, et comme on a eu soin de le faire assez léger, puisqu'il n'était pas destiné à rester, cette opération s'exécute facilement,

14º On chauffe au rouge blanc une balle de fer que l'on place sur l'enclume du martinet, au centre de la roue, chauffe lui-même préalablement aussi. Puis on frappe de manière à étaler cette balle et la faire pénétrer entre les bras. L'opération terminée, on pare les interstices au dégorgeoir, par potites chaudes successives.

42º On porte la roue à l'ajustage et l'on perce des trous à tous les points de jonction des parties de la jante intérieure. Ces trous percès, on fraise la partie qui se trouve dans le cercle extérieur, d'abord au bédanne et ciseau rond pois à la fraise. On chauffe des boulons à tête ronde, les entre par l'intérieur et frappe à deux ouvriers sur l'extrémité extéreure, pendant qu'un troisième maintient la tête serrée contre le cercle intérieur au moyen d'un levier en fer, porant sur un remplissage en bois placé entre les bras.

- 13º On alèse le moyeu, en prenant pour centre, le centre de la circonférence moyenne, à moins que le cercle extérieur n'ait une défectuosité qu'il faut faire disparaître.
- 14º On place la roue sur son essieu, la cale à deux claveltes, une quarrée, prisonnière, et une demí-ronde, à angle droit avec la première; puis on tourne tout l'extérieur de la roue, y compris le moyeu.
  - 15º L'ajustage consiste dans un abattage des angles vifs des bras, ce qui en rend le coup d'œil plus agréable.

Il est une autre methode pour fabriquer les moyeux en fer, et qui consiste à considere ces derniers comme des portions de bras. Alors, on fabrique les bras par la methode ordinaire en leur soudant la partie du moyeu qui leur correspond: on ajuste parfaitement les faces de contact et on assemble. Pour maintenir le moyeu aussi solide que s'il était d'un seul morceau, il suffit de le munir de chaque côté d'une frette en fer, posée à chaud sur deux saillies menagées à cet effet.

Pour faire les roues d'une seule pièce apparente, en conservant la méthode de soudage des bras aux jantes que nous avons indiquée, on termine par 2 triangles vides opposés, tous les points de jonction des portions de jantes formant le petit cercle, et on rapporte à chaud doux morceaux de fer prismatiques à base triangulaire qui remplisseat complètement le vide ménagé.

5º Prix de revient. Une roue de 1m. 70 de diamètre à moyeu en fer, pèse moyennement 1,000 kilog., et coûte par conséquent en matière première, 500 fr.

La décomposition du prix de revient de la main-d'œuvre dans chaque opération, peut se faire ainsi :

20 352 f.

# Nous avons donc :

Matière première. . . . 500 Main-d'œuvre . . . . . 352

852

Si nous recherchons dans le chapitre précédent quel est le rapport entre le prix de revient de la matière première, plus la main-d'œuvre et le prix de revient total, nous trouvons que ce dernier est:

Pour le fer 1.75 fois le premier. la fonte 2.00

le cuivre 1.20 la tôle 1.20

Si de même nous cherchons quel doit être le prix de vente par rapport à celui de la matière première, plus la main d'œuyre, nous trouvons:

Pour le fer 2.00 fois le premier.

la fonte ' 2.50 le cuivre 1.50 la tôle 1.40 Nous en déduisons :

Prix de revient 
$$1.75 \times 852 = 1500 \, \text{fr}$$
.  
Prix de vente  $2 \times 852 = 1700$ 

$$\frac{1700}{1000} = 1 \text{ f. } 70 \text{ le kilog.}$$

Une petite roue syant 1<sup>m</sup>.10 de diamètre pèse 500 k. Etablissant une progression entre les poids de ces dernières et ceux des roues de 4<sup>m</sup>.70, nous obtiendrons pour poids et prix de vente, assez rapprochés, de toutes les roues, les nombres suivants:

|            |        | Prix de vente |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| Diamètres. | Poids. | du kilog.     | Total. |
| mètre.     | kil.   | fr.           | fr.    |
| . 1.00     | 445    | 2.05          | 900    |
| 1.10       | 500    | 2.00          | , 1000 |
| 1.20       | 561    | 1.95          | 1100   |
| 1.30       | 630    | 1.90          | 1200   |
| 1.40       | 708    | 4.85          | 1300   |
| 1.50       | 795    | 1.80          | 1450   |
| 1.60       | 893    | 1.75          | 1550   |
| 1.70       | 1000   | 1.70          | 1700   |
| 1.80       | 1120   | 1.70          | 1900   |
| 1.90       | 1260   | 1.70          | 2150   |
| 2.00       | 1450   | 1.70          | 2450   |
| 2.10       | 1630   | 1.70          | 2800   |
| 2.20       | 1830   | 1.70          | 3100   |
| 2.30       | 2050   | 4.70          | 3500   |
| 2.40       | 2500   | 1.70          | 3900   |
| 2.50       | 2600   | 1.70          | 4400   |
|            |        |               |        |

A partir de 1m.70 nous conservons le même prix de vente du kilog., parce que la difficulté d'exécution croît proportionnellement au diamètre.

# § 2. Cylindres à vapeur.

Ce paragraphe comprend : les cylindres, les boîtes à vapeurs, les pistous, les tiroirs, les tiges et le mouve-ment de la détente.

1º Matériaux. Ils se composent généralement de fonte, fer et cuivre, dans les proportions :

60 fonte.

1 cuivre.

La fonte sert à faire les cylindres, leurs fonds, les boiles à vapeur, les tiroirs et les pistons; le fer, les boulons et les tiges; lo cuivre, les stuffing-box et les grains.

1 20 Formes. Les cylindres de locomotives dissèrent en quelques points des cylindres ordinaires de machines fixes. Comme ils sont maintenus en place au moyen de la plaque de tôle forte sur laquelle s'assemblent les petits tubes , laquelle plaque les relie au reste du mouvement par les entretoises, il faut que leur bride puisse s'assembler, nonseulement avec le couvercle, mais encore avec cette plaque. Pour cela, on fait la bride soit quarrée, comme dans la locomotive représentée Planche IX, avec les quatre boulons aux quatre coins, soit ronde et double, comme dans la fig. 11 - (Planche X). La bride double, c'est-à-dire à face intérieure et face extérieure, présente l'avantage de n'exiger pour le couvercle qu'un diamètre égal au diamètre extérieur du cylindre, ce qui laisse de la place pour loger les entretoises sur la plaque, tandis que l'autre disposition force à les assembler avec le couvercle même, assemblage tout-à-fait incommode pour les réparations. Dans le premier cas, le couvercle est serre par des boulons taraudes dans la bride intérieure. Comme dans toutes les machines bien faites, les brides sont munies de portées tournées et coïncidant parfaitement, ce qui évite le masticage du joint.

Le piston et sa tige doivent être construits de telle manière qu'ils se retirent par derrière, et le couverele du piston doit être de ce côté, afin qu'on puisse refaire la garniture sans être obligé de l'enlever complètement. La meilleure garniture du piston est sans contredit celle à cercles de fonte très-minces sur un premier lit de chanvre qui, bien serré, agit comme un ressort.

Les tiroirs sont de deux espèces : à détente et sans détente. Quand ils sont sans détente, il est préférable d'aumettre deux pour diminner la longueur du canal d'écoulement de la lumière à l'intérieur du cylindre, canal constituant une perte de yapeur égale à son volume pour chaque conp de piston. Quand ils sont à détente, l'expansion de la vapeur contenue dans ce canal, réagissant coûtre le piston fait que la perte est presque nulle et ne fécessite pas cette précaution; cela est d'autant mieux que, par le mode de détente que nous avons adopté, il scrait impossible d'en mettre deux.

Les fig. 41, 12, 15 et 16, présentent un tiroir à détente avec l'appareil qui sert à rendre cette dermière variable à la main et à chaque instant. Quand on présente à la tuite supérieure le plus petit axe du taquet, la détente a lieu à la moitié de sa course, éest la détente minima; quand on présente le grand axe, la détente à lieu au ½ de la course, éest la détente maxima.

Ce système de détente à deux tiroirs superposès n'est pas exécuté de la même manière par tous les constructeurs. Ou peut voir comment M. Edwards l'exécute, dans le Bulletin de la Société d'encouragement d'avril 4837. Nous croyons indispensable de faire la longueur de la tuille supérienr égale à l'espace compris entre les deux lumières, plus la longueur d'une lumière; sans quoi la vapeur rentre à la fin de la course, quand on détend à un point éteré.

Les bottes à vapeur se construisent généralement de telle sorte, que l'assemblage avec le cylindre et avec le couvercle se fasse par un seul boulon à tête intermèdiaire (fig. 15), taraudé à ses oxtrémités pour recevoir deux écrous, et enveloppé de fonte, sur toute sa longueur, pour être à l'abrit de l'action oxidante de la fumée. La prise de vapeur se fait tanlôt sur le côté, tanlôt dessus la boite dont le couverde n'occupe plus alors qu'une partie.

Quant à la sortie de la vapeur, communiquant avec le tuyau d'injection, par un raccordement circulaire, il faut, autant que possible, lui donner une direction courhe vers la cheminée, afin que la vapeur sortant d'un des cylindres n'aille pas réagir sur le piston du cylindre voisin. Lorsque la machine est à détente, cette précaution n'est pas indispensable, parce que la vitesse d'écoulement est faible; mais sans détente, elle est de la plus haute importance, en ce qu'elle influe considérablement sur l'effet utile.

5º Dimensions. Théoriquement, les dimensions des différentes parties du cylindre à vapeur devraient être déterminées d'après la longeur du diamètre. En pratique, il n'en est pas ainsi, parée qu'il y a tonjours une dimension

minima pour que le métal subisse, d'une manière convenable, les diverses opérations auxquelles il est soumis dans le travail de l'atelier. Il en résulte que les quantités de matière employée dans une machine ne sont pas proportionnelles à leur force, et se rapprochent d'autant plus des dimensions théoriques que les machines sont plus puissantes. Nous allons indiquer toutes les dimensions des cylindres que l'expérience a signalées comme les meilleures pour huit diamètres de pistons usités.

| DÉSIGNATION                                                                                                   | _ \                                           | PIG                     | DIAMÈTRES DES PISTONS.                          | RES 1                  | ES I                                                            | ISTO                     | NS.                                      |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| DES PARTIES.                                                                                                  | .83<br>.83                                    | m.<br>0.30              | m.<br>0.35                                      | m.<br>0.40             | 0.43                                                            | m,<br>0.50               | 0.53                                     | 0.60                       |
| Epaisseur des cylindres<br>Epaisseur des brides<br>Longueur des brides                                        | m.<br>0.025 0.025<br>0.030 0.030<br>0.05 0.03 | 0.093<br>0.030<br>0.03  | 0.030<br>0.035<br>0.055                         | 0.030<br>0.035<br>0.06 | m.<br>0.030 0.035<br>0.035 0.040<br>0.06 0.07                   |                          | m.<br>0.040 0.040<br>0.045 0.045<br>0.08 | 0.045<br>0.045             |
| Diamètre des boulons.  Nombre des boulons.  Entrée des couvercles.  Epuisseur totale des pistons.  Jeu total. | No.21<br>0.09<br>0.08<br>0.08                 | 20.09<br>50.09<br>50.09 | 0.03<br>0.05<br>0.05<br>0.05                    | 0.03<br>0.03<br>0.03   | S. 19 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60                 | 0.0835<br>0.0835<br>0.06 | 0.09<br>20.04<br>0.07                    | 35<br>0.04<br>0.45<br>0.07 |
| le la tige du pist<br>le la tige du tiro<br>le la tige du taq                                                 | %<br>4 - 9<br>8 - 9                           | \$ 4 6<br>8 7           | 323                                             | 323                    | 888                                                             | 888                      | 888                                      | 888                        |
| peur                                                                                                          | 0.045                                         | 0.015                   | 0.015 0.015 0.018 0.018 0.021 0.021 0.025 0.025 | 0.018                  | 0.024                                                           | 0.091                    | 0.025                                    | 0.023                      |
| peur.<br>Nombre des boulons.<br>Epaisseur des tiroirs.                                                        | No 15<br>145<br>0.010                         | 15<br>13<br>0.00        | No 15 15 18 14 14 0.010 0.012 1                 | 4 012<br>4 012         | 18 21 21 25 25<br>14 16 16 18 18<br>012 0.015 0.015 0.018 0.018 | 91<br>16<br>0.015        | 25<br>18<br>0.018                        | 84 8<br>84 8               |
| Longueur des brides de la boite<br>à vapeur                                                                   | 0.03                                          | 0.03                    | 0.036 0.036 0.042 0.042 0.030 0.050             | 0.036                  | 0.048                                                           | 0.042                    | 0.030                                    | 0.030                      |

#### 4º Construction.

1º Forge. Le travail de la forge consiste dans la confection de tiges rondes, de boulons, cadres pour les tiroirs et autres petites pièces dont le travail simple n'a besoin d'aucune explication.

2º Fonderie. Il y a d'abord pour les modeleurs à exécuter, neuf modèles qui sont :

Le cylindre.
Son fond.
Son couvercle.
La boîte à vapeur.
Son couvercle.
Le tiroir inférieur.
Le tiroir supérieur.
Le corps de piston.
Son couvercle.

Cette besogne faite, on joint à ces 9 modèles ceux de stuffing-box et grains des trois tiges, et porte le tout à la fonderie où les moulages s'exécutent par les procédés que nous avons décrits plus haut; le cylindre se moule en sable d'étuve et le reste en sable vert.

5º Ajustage. On commence par aléser le cylindre, en ayant soin de tourner ses portées sur l'alésoir même, afin d'être sûr que leur plan est bien perpendiculaire à celui des génératrices intérieures. Suivant que la fonte est souffleuse, dure ou de honne qualité, on passe plus ou moins de fois l'alésoir; il en résulte que le diamètre rigoureux du cylindre ne peut se déterminer à priori, et se trouve tantôt plus petit, tantôt plus grand que celui sur lequel on comptait,

Le cylindre alésé, on tourne le couvercle et le fond dont les entrées ne sont déterminées de diamétre qu'après cotto première opération. En même temps, on rabote la plate-forme du diroir, parallèlement aux arêtes du cylindre; on rabote ausssi les tiroirs et les portées des boîtes à vapeur. On tourne le piston et son couvercle, pose à chaud dans le piston les remplissages en fer qui servent d'écrou aux bou-lons de serrage, tourne les cercles, et, si l'on vent, la plaque de fonto rapportée sur le couvercle avec trous quarrés à l'endroit des têtes des boulons, pour empêcher ces dermiers de se desserrer pendant la marche. Au lien de cette de

plaque de fonte, dont le principal avantage est d'économiser la vapeur en remplissant un vide inutile, on met assez ordinairement un petit cercle en fer tangent aux boulons, et maintenu en place par deux vis.

D'autre part, on tourne les tiges, tourne et filte les boulons, tarande et pare les écrous, tourne et alèse les stuffingbox, rabote le taquet, etc., etc.

Toutes les pièces aiusi préparées sont données à un ou deux ajusteurs finisseurs qui les assemblent. Pour cela , ils commencent par polir toutes les faces planes qui ont été rabotées; ils dressent à l'éméri et à l'huile les faces de contact des tiroirs en les frottant l'une sur l'autre : ils marquent les places des trous à percer dans le cylindre, son fond, son couvercle, sa boîte à vapeur ct le couvercle de cette dernière; ils assemblent le piston avec sa tige, coupent cette dernière de longueur et font la mortaise de l'extrémité qui s'assemble avcc le T. Il est bon de remarquer, en passant, que cette mortaise ne se fait que dans le cas de locomotives, parce que les distances et longueurs sont observées rigoureusement; dans toute autre machine, cette mortaise ne s'exécute qu'au montage. Ensuite, ils assemblent le taquet avec sa tige, le cadre du tiroir avec la sienne, font entrer le tiroir dans son cadre , placent les tringles qui guident le tiroir supérieur, posent les boulons des stuffing-box, et, quand tout est bien preparé ainsi, font l'assemblage genéral et expédient au montage.

5º Prix de revient. Il n'est pas facile de déterminer lo prix de revient pour les huit diamètres que nous avons envisagés, si nous avons égard aux augmentations de longueur des courses résultant de la largenr de la voie. Afin de ne pas compliquer la question, nous considérerons les poids commo égaux pour un même diamètre de piston, quelle que soit la longueur des cylindres. La conséquence de cette manière d'agir n'aura d'influence que sur les matières premières, particulièrement la fonte, dont la valeur est fort peu de chose par rapport à la main-d'œuvre, qui est la même dans les trois cas.

On aura ainsi, en comprenant dans le prix de revient de 1 cylindre, la moitié du prix de revient de l'appareil servant à rendre la détente variable à la main :

| Diamètres<br>des pistons. | Fonte. | Fer. | Cuivre. |
|---------------------------|--------|------|---------|
| mèt.                      | kil.   | kil. | kil.    |
| 0.25                      | 350    | 70   | 7       |
| 0.50                      | 400    | 80   | 8       |
| 0.55                      | 450    | 90   | 9       |
| 0.40                      | 500    | 100  | 10      |
| 0.45                      | 550    | 110  | 11      |
| 0.50                      | 600    | 120  | 12      |
| 0.55                      | 650    | 430  | 15      |
| 0.60                      | 700    | 140  | 14      |

Le fer et le cuivre constituant des boulons, stuffing-box, seront évalués, pour la main-d'œuvre, comme les pièces générales correspondantes, indiquées dans le chapitre précédent. La fonte sera évaluée ainsi:

|            |            | DIA        | IÈTI       | RES        | DES        | PIST       | ONS        |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|            | m.<br>0.25 | m.<br>0.30 | m.<br>0.35 | m.<br>0.40 | m.<br>0.45 | m.<br>0.50 | m.<br>0.55 | m.<br>0.60 |
|            | f.         | f.         | , f.       | f.         | ſ.         | f.         | f.         | f.         |
| Fonderie   | 50         | 55         | 56         | 39         | 42         | 45         | 48         | 51         |
| Alésoir    | - 5        | 6          | 7          | .8         | 9          | 10         | 11         | 12         |
| Tour       | 10         | 11         | 12         | 15         | 1.4        | 15         | 16         | 17         |
| Rabot      | 15         | 17         | 19         | 21         | 23         | 25         | 27         | 29         |
| Foret      | 10         | 11         | 12         | 13         | 14         | 15         | 16         | 17         |
| Taraudage. | - 5        | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         |
| Ajustage   | 50         | 55         | 60         | 65         | 70         | 75         | 80         | 85         |
|            | 125        | 159        | 155        | 167        | 181        | 195        | 209        | 225        |

Ajoutant la valeur de la matière première,

#### On aura :

|                | r.     | I.  | f.     | f.  | f.     | ſ.  | f.     | f.  |
|----------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| Fonte ajustée. | 212.50 | 239 | 565.50 | 292 | 318.50 | 345 | 371.50 | 398 |
| Fer            | 150. n | 160 | 170. » | 180 | 190. » | 200 | 210. » | 220 |
| Cuivre         | 25. »  | 30  | 35. »  | 40  | 45. »  | 50  | 55. »  | 60  |
|                |        |     |        |     |        |     | 636 50 |     |

Le fer est évalué au prix du kil. de boulons de boites à vapeur : le cuivre à la valeur des stuffing-box correspondants.

On déduit de là, en admettant que les prix de revient et de vente sont comme pour le fer, cela afin de simplifier autant que possible:

Prix de revient : 1.75 fois les prix ci-dessus, ou : 680 f., 750 f. 825 f. 900 f. 970 f. 1,040 f. 1,140 f. 1,190 f.

Prix de vente : deux fois les mêmes prix ci-dessus : 775f. 855f. 950f. 1,050f. 1,110f. 1,190f. 1,270f. 1,560f.

§ 3. Transmission du mouvement aux roues motrices, tiroirs et pompes.

Cette transmission comprend :

1º Les essieux coudes;

20 Les entretoises et guides; 30 Les bielles, têtes des tiges de pistons et de pompes; 40 Mouvement des tiroirs.

1º Essieux coudés.

10 Matériaux. Les essieux coudes sont toujours en fer et d'une scule pièce. Pendant un temps la grande difficulté que l'on èprouvait à les exécuter, a fait essayer de leur substituer des essieux en fonte; malgré les dimensions considérables que l'on donnait à cès derniers, ils cassaisnt toujours, aussi maintenant y a-t-on complètement renoncé, et ne songé-t-on plus qu'à perfectionner les méthodes d'exécution de ceux en fer.

20 Formes. Munis de deux manivelles coudées à angle droit, les essieux sont portés près de leurs extrémités, par les roues motirces auxquelles lis communiquent le mouvement de rotation qu'ils reçoivent des bielles; de plus, ils ont, à leurs extrémités, deux lourillons sur lesquels porte le châssis, de la machine, par l'intermédiaire des ressorts. De chaque côté des coudes, le plus près possible, sont les coussinéts, au moyen desquels ils ont la faculté d'osciller vertine calement dans les entretoires.

C'est cette oscillation verticale qui nécessite la force que l'on donne generalement à ces pièces, ainsi que la liaison intimé qui existe entre toutes leurs parties. Er effet, d'une part, la charge qui a lieu aux extrémités tend à soulever le milieu de l'arbre par suite de la position intermédiaire des roues, et. on ne peut éviter ce soulèvement qu'en faisant

faire corps aux boutons avec les extrémités des manivelles; d'autre part, s'il se manifeste un choc à l'une des roues pendant la marche, il faut que les boutons résistent à l'effort de rupture transversale, comme l'arbre lui-même, et partant, sient le même diamètre.

La fig. 6 (Planche X) représente une moitié d'essieu comme on les construit généralement. Toutes les arêtes vives des manivelles sont abattues, et les deux bras sont

un peu évasés vers le centre.

Une précaution à signaler pour ces pièces, c'est de faire le diamètre des portées de roues, supérieur à celui des parties environnantes, afin que quand on veut décaler ces dernières, soit par suite d'usure, soit par suite d'accident quel-conque, on puisse chasser les clavettes sans difficulté, ce qui n'aurait pas lieu, si elle étaient appuyées coutre une embase.

30 Dimensions. Il n'est pas de calculs applicables à la détermination des diamètres des différentes parties des essieux coudés; les chocs auxquels ils doivent résister ont fait augmenter successivement leurs dimensions depuis leur origine. et l'on est arrivé aujourd'hui à un point qui ne paraît pas destiné à être dépassé. Quant aux distances entre les différentes parties, nous dirons que les manivelles doivent être espacées assez pour que l'on puisse loger, entre les entretoises du milieu, les excentriques et leurs leviers; dans le dessin, nous avons fait la distance entre les axes du mou vement égale à la demi-largeur de l'enveloppe de la boîte à feu. Cette distance n'est que juste ce qu'il faut à l'intérieur. non-seulement pour le mouvement des excentriques, mais encore pour l'injection de la vapeur dans la cheminée ; il n'y aurait donc pas de mal de l'augmenter un peu; il est vrai qu'alors il ne serait plus possible de placer la pompe où nous l'avons mise, grace à ce rapprochement des axes : il est bon d'observer aussi que, pour l'écartement des cylindres, il faut avoir égard à la courbure de la tôle de chaque côté de la boîte à fumée, courbure qui pourrait nécessiter de rogner les brides si on les en rapprochait trop.

I! y a trois diamètres différents sur les essieux coudes : le diamètre des portées des roues; le diamètre des boutons de maniveles et tourillons d'entretoises; le diamètre des tourillons extrêmes ou des châssis.

Ils peuvent être les mêmes, quel que soit le diamètre du cylindre, pour une même largeur de voie, cela parce que leur largeur est constante. Si nous les considérons ainsi , nous aurons :

|                                        | mèt. | mèt. | mèt. |
|----------------------------------------|------|------|------|
| Largeur des voies                      | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
| Diamètres des portées des roues        | 0.15 | 0.17 | 0.19 |
| Tourillons des entretoises et boutons. |      | 0.15 | 0.17 |
| Tourillons des châssis                 | 0.11 | 0.13 | 0.15 |

- 4º Construction. Il existe trois espèces d'essieux coudés :
  - 1º Les essieux à manivelles rapportées;
    2º Les essieux à manivelles découpées;
  - 5º Les essieux à manivelles forgées.

Les premiers sont ceux qui s'exécutent le plus facilement; ils se composent de 9 pièces, savoir:

- 3 bouts d'arbre.
- 4 manivelles,
- 2 boutons.

Chacune de ces pièces se construit séparément par les procédés ordinaires de l'atelier; on assemble ensuite les manivelles avec les arbres, soit à prisonnier et clavette demi-ronde, soit à rivure à chaud du bout d'arbre dans un trou évasé extérieurement; cela fait, on pose à chaud les boutons que l'on assemble de cette dernière manière.

Jusqu'à présent, ces essieux ont présenté comme princial inconvenient de se détraquer facilement, d'exiger de plus grandes quantités de fer que les autres pour avoir la même résistance, et de ne pas coûter beaucoup moins dans les ateliers bien organisés.

Les seconds, ceux exclusivement employés aujourd'hui,

- se construisent de trois manières principales, qui sont :

  1º Essieux à manivelles rapportées pleines par mises
  successives.
- 2º Essieux en deux parties soudées au milieu.
  - 5º Essieux d'une seule pièce à manivelle rabattue.
- 1º Pour construire les essieux à manivelles rapportées par mises successives, on forge un arbre rond, du diamètre de l'essieu, ayant soin de réserver sur cet arbre, aux deux places des manivelles, des parties plates en saillies sur lesquelles on rapporte successivement, au blanc soudant, des couches de mètal de 6 à 8 centimètres d'épaisseur, jusqu'à ce qu'on ait atteint la saillie nécessaire. Cela fait, on les met sur le tour qui finit la partie ronde, ainsi que les

plats extérieurs transversaux des manivelles; on rahote les plats longitudinaux et on trace le contour du vide intérieur à enlever. Ce vide, qui pourrait se découper tout entier à la machine à parer, s'exècute beaucoup plus promptement, si on adjoint à cette machine la machine à percer qui, garnissant tout le contour intérieur de la manivelle d'une série de petits trous aussi rapprochés que possible les uns des autres, no laisse plus à enlever à la première que les portions de fer restées entre ces trous.

Les manivelles évidées, en procède au tournage des boutons. Cette opération s'exécute en rapportant extérieurement des axes parallèles à l'axe principal, à une distance de ce deguier égale au rayon de la manivelle; ces axes sont maintenus en place au moyen de plaques en fer, boulons et contre-poids qui équilibrent la charge de l'arbre principal et rendent régulier le mouvement sur le tour. Quelquéfois on évite ce travail qui est assez difficile en ajustant les boutons au burin et à la lime, cela en les convertissant d'aberd en un quarré parfait, ensuite en octogene régulier; ensuite en polygone régulier de seize côtés, puis trente-deux, etc., jusqu'a ce que le bouton soit rond. Un bon ouvrier, habitué à ce genre de travail, arrive assez exactement, autrement, on obtient un bouton incliné à l'axe et qui a pour effet de casser les bielles pendant la marche de la machine.

2º Pour construire les esseux en deux parties, soudees au milieu, on a une masse de fer composée de plusieurs barres et plaques de tôle, disposées de manière à représenter la même forme que la moitié de l'essieu. On met le tout au four à réchauffer, bien saupoudré de borax dans son intérieur, pour dissoudré l'oxide qui règné sur toutes les surfaces, et on bat, au gros marteau, à la chaleur blanche, de manière à ne plus former qu'un sont morceau. Cela répété sur l'autre moitié de l'essieu, on amorce les deux hous qui correspondent au milieu de l'essieu, et on les soude ensemble. Le travail de l'ajustage s'execute comme pour le précédent.

3º Ponr construire les essieux à manirelle rebattue, on exècute absolument la même opération que ci-dessus, seu-lement avec une longueur double, en laissaut pleine la partio compriso entre les deux manivelles. Cela fait on porte l'essieu à l'ajustage, où est découpé le plein qu'on a laissé à la forge entre les manivelles; puis on reporte ce dernier à

la forge; là, au moyen d'une chaude suante, on fait faire un quart de tour à l'une des manivelles, et on les place ainsi chacune dans leur position normale. Le travail de l'ajustage, qui suit cette opération, ne diffère pas des précèdents.

Ce dernier système, qui a l'avantage de donner un essieu d'un seul morceau, présente comme principal inconténient d'exiger une mise de 1600 kilos, de fer au four pour en retirer 400; ensuite le quart de révolution que l'essieu fait en son milieu diminue toujours sa tenacité, en sorte que des trois systèmes que nous venons d'énumérer, pour construire les essieux à manivelles découpées, le second nous semble préférable; c'est aussi celui qui est exclusivement employé en Angleterre.

La troisième espèce d'essieux, ceux à manivelles forgées, faciles à exécuter lorsque les diamètres ne dépassent pas six centimètres, sont d'une difficulté si grande pour les diamètres ordinaires des essieux de locomotives, qu'on y a complètement renocé, quant à présent.

Pour construire un essieu de ce genre, on prend une barro de fer suffisamment longue pour n'être pas obligé de rapporter de fer, sans quoi il serait inutile d'employer cette méthode, et on courbe à chaud les manivelles suivant la forme que doit affecter l'essieu, en partant du milieu. On obtient ainsi un essieu d'un seul morceau, dont le nerf, n'éntant interrompu en aucun point, est d'une résistance à toute épreuve, si on a eu soin de choisir du fer de bonne qualité. Jamais un essieu de ce genre ne se casse. il peut se courber par un choc, mais alors rien n'est plus facile que de Je redresser. Il serait à désirer que l'on parvitat à se familiariser avec ce mode de construction des essieux cou-dés, car il permettrait de diminuer d'au moins un quart le diamètre que l'on donne ordinairement.

5º Prix de revient. Avec les dimensions que nous avons données plus haut pour les esssienx, abstraction faite des déchets qui sont considérables dans l'exécution de ces pièces, les poids moyens sont :

|                  | m.   | kil. |
|------------------|------|------|
| Largeur de voie. | 1.50 | 400  |
| id.              | 1.75 | 500  |
| id.              | 2.   | 600  |

# La main-d'œuvre se répartit ainsi :

|                                                | L          | argeur de voi | е.       |
|------------------------------------------------|------------|---------------|----------|
| ,                                              | m.<br>1.50 | m.<br>1.75    | m.<br>2  |
|                                                | fr.        | fr.           | fr.      |
| Forge, système moyen.<br>Ajustage, évidage des | 150        | 200           | 250      |
| manivelles                                     | 100        | 125           | 150      |
| Tournage total                                 | 80         | 100           | 120      |
| Ajustage                                       | 100        | 125           | 150      |
|                                                | 430        | 550           | 670      |
| Matiere première                               | 200        | 250           | 300      |
| Totaux                                         | 630        | 800           | .970     |
| d'où , prix de revient :                       |            | 1.5           |          |
|                                                | fr.        | fr            | . fr.    |
|                                                | 1100       | 1400          | : 1700   |
| prix de vente :                                |            |               | C. St    |
|                                                | fr.        | · fr.         | fr.      |
| 4 41 1                                         | 1260       | 1600          | 1940     |
| Le kilogramme                                  | 3.15       | 3.20          | 3.25     |
| Pour les essieux droits d                      | s petites  | roues, les    | poids mo |

# Pour un essieu :

| 4       |          | met. | kii. |
|---------|----------|------|------|
| Largenr | de voie. | 1.50 | 100  |
|         | id.      | 1.75 | 125  |
|         | id.      | 2.   | 150  |

|                  |            | Largeur de voie | -       |
|------------------|------------|-----------------|---------|
|                  | m.<br>1.50 | m.<br>1.75      | m.<br>2 |
|                  | fr.        | fr.             | fr.     |
| Forge            | 20         | 25              | 30      |
| Ajustage tour    | 20         | 25              | 30      |
| Calage           | 5          | 6               | 7       |
|                  | 45         | 56              | 67      |
| Matière première | 50         | 62.50           | 75      |
| Totagx           | 95         | 118.50          | 142     |

| d'où, prix de revient : | fr.     | fr.  | fr.  |
|-------------------------|---------|------|------|
|                         | 166     | 210  | 250  |
| prix de vente :         |         |      |      |
| •                       | fr.     | fr.  | fr.  |
|                         | 190     | 237  | 284  |
| Le kilogramme           | 1.90    | 1.90 | 1.90 |
| Enfin les 3 essieux re  | iunis : |      |      |
|                         | fr.     | fr.  | fr.  |
|                         | 1640    | 2074 | 2508 |

#### 2º Entretoises, quides.

1º Matériaux. Les entretoises sont en fer, avec coussinets en bronze, dans les échancrures; les gnides sont en acier avec fer d'angle, cuivre d'angle ou fonte servant à les assembler avec les entretoises, au moyen de boulons.

2º Formes. 1º Entretoises. Il existe deux espèces principales d'entretoises : la première consiste en deux plaques de tôle découpées à la machine à parer, et assemblées à honlons avec rondelles intermédiaires qui en règlent l'écarbement; la seconde consiste en une seule barre de fer forgé, plate, avec un rensement autour de l'échanerure. Quelle que soit celle de ces deux espèces que l'on adopte, les frais de construction et la difficulté d'exécution peuvent être évalués les mêmes dans les deux cas : quant à la solidité, la seconde nous paraît préférable, parec que, quelque rigides que soient les assemblages, il y a toujours plus de chances de rupture dans une pièce composée de plusieurs parties que dans une pièce d'un seul morceau. Aussi est-ce pour cette raison que nous avons adopté la seconde que l'on peut voir représentée fig. 7 et 8 ( Planche X ).

. Dans les deux cas, on a soin de relier les extrémités des pattes de l'échanerure, taniôl par un collier, comme nous l'avons figuré, taniôt par un boulou ou toute autre pièce. Cette liaison a pour but de maintenir constant l'écartement entre les deux faces intérieures, écartement que tend sans cesse à agrandir la pression rectiligne alterniative de la tige du piston sur l'essieu coudé; en abaissant la partie supérieure. Quelques constructeurs, au lieu de placer le corps de l'entretoise dans le milieu de l'échancrure, le placent en haut et le font descendre ensuite à l'endroit des guides pour sopitoir ces derniers (fig. 1, Pl. II). Cette disposition nous

parait fort bonne et même susceptible de rendre inutile la liaison inférieure des pattes auxquelles on donnerait alors des dimensions suffisantes pour résister à la pression du piston. Il est vrai que la liaison inférieure est destinée nonseulement à renforcer les pattes, mais encore à empêcher l'esseu de sortir des échancrures, dans le cas où une violente secouses soulèverait par trop la machine; mais pour obvier à cela, on a encore les liaisons des portées des boussinets, dans les chàssis, dont la force est assez grande pour maintenir à elle seule l'essieu en place. Si nous insistous sur ce point, c'est que dans les ateliers de réparations on soulèves souvent les machines, et ces pièces d'assemblage des pattes des échancrures, non-seulement sont fort incommodes à enlever. mais encore s'égairent facilement.

Il existe aussi deux espèces de coussinets: les coussinets verticaux et les coussinets horizontaux. Pour savoir au juste lesquels sont préférables, il est bon de se rendre compte de

leur mode d'action dans les machines.

Le cylindre à vapeur étant horizontal, la pression de son piston sur l'essieu coudé est horizontale; l'usure maxima des coussinets a lieu par conséquent aux points de contact des taugentes verticales, d'où suit que le serrage doit se faire horizontalement.

C'est en partant de ce principe que la plupart des constructeurs font leurs coussinets verticaux serrés au moyen de coins en fer placés de chaque côté et munis d'un bout rond taraudé, au moven duquel on règle leur position exacte en embrassant entre deux écrous une partie fixe de l'échancrure. Mais les coussinets ne sont pas seulement destinés à maintenir constante la distance de l'essieu coudé aux cylindres, tout en lui permettant d'osciller verticalement; ils doivent encore concourir, avec les coussinets du châssis, à empêcher toute espèce de mouvement transversal; c'est pour cela qu'on les munit de joues qui embrassent d'un côté les coins, qui sont eux-mêmes de l'autre côté ou munis de joues embrassant les échancrures ou embrassées par des joues rapportées à ces dernières. Il suit de la que les coussinets doivent résister à la pression transversale qu'opère sur eux l'essieu en se portant tantôt à droite, tantôt à gauche, suivant les diverses influences extérieures auxquelles la machine est exposée pendant la marche. Pour cela on les fait emboîter l'un dans l'autre en dessous et en dessus de l'essieu.

comme M. Edward l'a exécuté dans les machines du Creusot, où on les assemble à boulons et écrous, comme M. Jackson et autres. Quelque ingénieux que soient ces deux moyens, ils n'offrent jamais la même rigidité qu'un coussinet horizontal, dont les joues portent sur les échancrures mêmes. Aussi pensons-nous que tant que les coussinets des châssis ne seront pas capables de maintenir à enx seuls l'essieu en place, on ne devra pas avoir égard au mode d'usure des coussinets des entretoises et mettre ces derniers horizontaux. C'est sans donte d'après ces considérations que MM. Sharp et Roberts emploient ce dernier mode de construction des coussinets. Un seul constructeur, M. Bury, donne assez de rigidité à ses châssis pour maintenir à eux seuls l'essieu en place : ponr cela, il les fait en fer plat, le grand côté horizontal, et les met en dedans des roues; par ce moyen, il supprime les entretoises et maintient les guides sur le stnffing-box du convercle du cylindre, et une lunette rapportée à la chaudière. Cette disposition du châssis a l'inconvénient, pour une même largeur de voie, de diminuer la largeur de la chaudière et, partant, la surface de chauffe; c'est pourquoi nous ne pensons pas qu'elle doive être admise malgré sa solidité.

La figure 7 (Pl. X.) représente un assemblage de coussinets d'entretoises à joints horizontanx: tels que nous les avons figures, ils différent de ceux de MM. Sharp et Roberts en ce que, chez ces messieurs, les joues sont portées par l'échancure; nous pensons que notre disposition est préférable, en ce qu'elle est plus simple à exécuter et aussi solide; du reste, les joues sur les coussinets existent dans tous les cas où ces derniers sont verticaux: ce n'est donc point une nouveauté que nous avons voulu introduire. Il, est vrai que dans ce cas la largeur de l'entretoise restant constante, les joues du conssinet sont plus épaisses que celles que l'on donnerait à cette dernière, d'ou résulte que l'coussinet est plus large; nous ne pensons pas que ce soit un inconvénient, surtout s'il y à de la place pour le loger.

, 2º Guides. Les guides sont de deux espèces :

Les guides simples ; Les guides doubles.

Les guides simples consistent en un prolongement de la tige du piston, de l'autre côté de la tête, allant glisser dans

un support-guide fixé à une partie invariable de la machine : la bielle . dans ce cas, est à fourchette, ce qui présente l'inconvénient que nous avons signalé déjà , c'est-à-dire de l'exposer souvent à la rupture, par suite de mouvement transversal qu'elle a la faculté de prendre. Aussi cette disposition, employée dans les petites machines horizontales de terre, est-elle complètement rejetée dans les locomotives. Le guide double consiste en deux appareils éganx placés

symétriquement de chaque côté de la tête de la tige et gênéralement soutenus par les entretoises. L'extrémité de l'axe transversal de la tête est alors munie de deux glissoirs tantôt embrassant les guides, tantôt embrassée par eux. Ce dernier cas est préférable, parce que ces parties sont exposées à la poussière qui se dépose beauconp plus facilement sur des faces extérieures que sur des faces intérienres. Les seules machines possédant des gnides à glissoirs extérienrs sont celles de M. Bury; les guides en acier sont alors à section quarrée, avant la diagonale verticale ; les glissoirs sont aussi en acier et se composent de denx plaques recourbées à augle droit, et venant s'assembler sur l'extrémité de l'axe transversal.

Les guides à glissoirs intérieurs (fig. 7 et 8, Planche X) se composent simplement de deux plaques d'acier entre lesquelles glisse le glissoir d'un seul morceau et aussi en acier ; ces plaques sont maintenues après l'entretoise au moyen de barres de fer d'angle assemblées de part et d'autre par des boulons; en avant soin de faire ovales les trous des boulons sur les entretoises, on règle parfaitement la position des guides et, comme on le voit, d'une manière fort simple. Dans les machines de MM. Sharp et Roberts, auxquels nous empruntons cette disposition, parce que nous la considérons comme la meilleure et la plus simple à exécuter, le fer d'angle est remplacé par du cuivre avant la même forme. Nous présumons que cette substitution n'a d'autre but que de rendre l'appareil plus propre ou moins susceptible de se laisser attaquer par les huiles rances.

Dans les machines du Creusot, ce fer d'angle est remplacé par des pièces de fonte rabotées, et qui, se recourbant en dessus et en dessous des entretoises, sont réglées de position au moyen de petites vis taraudées dans ces dernières. Cette disposition, remarquable comme tontes celles de ces dernières machines, ne nous paraît pas néanmoins indispen-

sable.

Dans les machines de MM. Stephenson, Taylor, Jackson et autres , les guides sont seulement soutenus à leurs extrémités par des boulons portant dans les entretoises; pour les empêcher de fléchir au milieu, on leur donne une épaisseur de 2 à 2 . 5 centimètres allant se réduire à 1 aux extrémités en suivant une décroissance parabolique.

30 Dimension. Nous avons donne, dans la seconde partie, la longueur des entretoises et guides; les dimensions qui nous occuperont ici seront seulement les épaisseurs et les

argeurs.

Si nous nous en rapportons à ce qui existe généralement.

nous nourrous les adopter ainsi qu'il suit :

| - 200                                     | I            | largeur de   | voie.        |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                           | mèt.<br>1.50 | mèt.<br>1.75 | mèt.<br>2,00 |
| Epaisseurs des :                          |              |              |              |
| Plats des entretoises                     | 0.02         | 0.025        | 0.03         |
| Renflements des échancrures.              | 0.04         | 0.05         | 0.06         |
| Coussinets, y compris les                 |              |              |              |
| joues                                     | 0.06         | 0.08         | 0.10         |
| Plaques des guides                        | 0.01         | 0.015        | 0.02         |
| Glissoirs                                 | 0.05         | 0.06         | 0.07         |
| Largeurs des :                            |              |              |              |
| Entretoises                               | 0.10         | 0.12         | 0.14         |
| Id. aux guides                            | 0.20         | 0.24         | 0.28         |
| Guides                                    | 0.06         | 0.07         | 0.08         |
| Glissoirs, en long                        | 0.15         | 0.18         | 0.21         |
| Id. en travers et in-                     |              |              |              |
| térieurement                              | 0.03         | 0.06         | . 0,07       |
| Rebord en sus                             | 0.008        | 0.01         | 0.012        |
| Coussinets quarres des échance<br>rillon. | rures 1.6    | du diamê     | tre du to    |

| Diametres des : .           |    |    |    |
|-----------------------------|----|----|----|
| Boulons d'assemblage, No.   | 18 | 21 | 25 |
| Boulons des coussinets, No. | 15 | 18 | 21 |

Construction. 1º Entretoises. On commence par faire les échancrures au moyen de barres de fer quarrées que l'on courbe deux fois et que l'on aplatit ensuite suivant le dessin, en laissant une amorce de chaque côté pour souder avec le corps; ensuite on fait la partie du corps qui se trouve du côté de la boîte à feu avec une barre de fer plat coupée et soudée à l'amorce. L'autre côté, celui qui porte les guides, est plus difficile à exécuter, parce qu'on n'a pas de fer d'une largeur suffisante pour faire la partie des guides; on est obligé de prendre du fer plat d'un échantillon beaucoup plus fort et que l'on aplatit au martinet seulement sur la longueur correspondant à la grande largeur; on y soude ensuite deux bouts comme le premier et on soude celui du milieu avec l'échancrure, ce qui fait en tout 4 soudures.

A l'ajustage, on rabote les faces planes des échancrures ainsi que les faces sur lesquelles portent les fers d'angle des guides; on coupe de longueur, puis ou dresse les petites faces

au rabot et à la machine à parer.

Les coussinets sont rabotés sur toutes les faces et alésés intérieurement ; ils sont en outre percés des trous des boulons : les guides, en acier, sont rabotés sur les quatre faces ; les fers d'angle sur les deux faces extérieures; les glissoirs sur les six faces. Les ajusteurs finisseurs n'ont plus qu'à polir et mettre les boulons en place après avoir fait percer leurs trous.

5º Prix de revient. Nous pouvons établir ainsi les poids de l'entretoise, ses coussinets, son guide et son glissoir, pour les trois largeurs de voie :

| tions large | uio | • | •• | ıc | •  |  | mèt.<br>1.50 · | mèt.<br>1.75 | mèt.<br>2.0 |
|-------------|-----|---|----|----|----|--|----------------|--------------|-------------|
|             |     |   |    |    |    |  | kil.           | kil.         | kil.        |
| Fer         |     |   |    |    |    |  | 100            | 150          | 200         |
| Cuivre      |     |   |    |    |    |  | 15             | 25           | 35          |
| Acier       |     |   |    |    | ٠. |  | 10             | 15           | 20          |

le k

| En mettant le p<br>kilogramme, n |      |     |      | ier brut à | 2 fr. 50 c. |
|----------------------------------|------|-----|------|------------|-------------|
| ,                                |      | - , | mèt. | mèt.       | mèt.        |
|                                  |      |     | 1.50 | 1.75       | 2.0         |
|                                  | 0.   |     | fr.  | fr.        | fc.         |
| Fer                              |      |     | 50   | 75         | 100         |
| Cuivre                           |      |     | 45   | 75         | 105         |
| Acier                            |      | • • | 25   | 37.50      | 50          |
| Pour 1 entret                    | oise |     | 120  | 187.50     | 255         |
| Pour 4 id.                       |      |     | 480  | · 750.00   | 1020        |

#### Main-d'œuvre pour 1 entretoise :

|                   | fr.  | ír.   | fr.  |
|-------------------|------|-------|------|
| Forge             | 20   | 50    | 40   |
| Fonderie          | 5    | 7.5   | 10   |
| Rabot             | 10   | 15    | 20   |
| Machine à parer   | 20   | 30    | 40   |
| Foret             | 3    | 4     | 5    |
| Ajustage          | 20   | 30    | 40   |
| Pour 1 entretoise | 78   | 116.5 | 155  |
| Pour 4 id         | 512  | 466.0 | 620  |
| Sommes :          |      |       |      |
|                   | fr.  | fr.   | fc.  |
| Matière première  | 480  | 750   | 1020 |
| Main-d'œuvre      | 312  | 466   | 620  |
| TOTAL             | 792  | 1216  | 1640 |
| Prix de revient   | 1390 | 2120  | 2870 |
| Prix de vente     | 1580 | 2560  | 3280 |

3º Bielles, têtes de tiges et mouvement des pompes.

1º Matériaux. Les bielles sont en fer avec coussinets en cuivre; les têtes de tige qui, comme nous l'avons dit dans le chapitre précédent, peuvent être en fonte, se font aussi en fer pour éviter toute espèce de chances de rupture; le mouvement des pompes est tout en fer, sanf le piston que l'On fait quelquefois en cuivre, mais sans nécessité.

2º Formes. Les bielles (fig. 10, Planche X) sont exposées à la pression et à la traction; théoriquement leur diamètre au corps qui est rond devrait être le même que celui des tiges de pistons, mais il faut observer que le mouvement vertical qu'elles prennent, pour suivre le bouton de la manivelle, tend à les faire fouetier, et, dans certain cas, les courber. Pour éviter cela on les renlle au milieu d'une lègère quantité.

Les têtes sont des assemblages de chapes dont nous avons parlé dans le chapitre précédent : soulement l'une d'entre elles n'est pas dans la série, par la raison que, embrassant un diamètre double de celui de l'autre tête, sans avoir un plus grand effort à vainere, il n'est pas nécessaire que la section de la chape soit plus considérable, non plus que les épaissours

des coussinets: on a soin seulement de doubler l'épaisseur des joues, parce que ces parties travaillent plus de ce côté de l'essien que du côté de la tête, à cause des oscillations transversales que ce dernier fait à chaque instant.

La tête de tige la 'plus convenable est celle représentée fig. 8 (Planche X.), munie de deux chapes en fer qui tien-

nent l'axe immobile.

Le mouvement des pompes s'effectue de plusieurs manières :

Dans les machines horizontales fixes, on fait venir le corps de pompe à la fonte avec le cylindre, soit en dessous, soit de côté, et le piston est mû par un levier rapporté sur la tige ou la douille, ou par l'axe même auquel il est assemble. Cette disposition est applicable dans les locomotives; seulement, pour la pompe en dessous, il faut monter, tant que l'on peut, le centre de la petite roue, afin que son essien, dans l'oscillation de la machine, ne frappe pas sur le piston. De côté, la chose est à peu près impossible à cause des entretoises : la position qui serait peut-être la plus convenable serait à 450 de chaque côté, en dehors dans le haut, mais là il faut éviter de rencontrer l'arbre du tiroir. Comme on le voit, il n'est pas facile de fixer la pompe après le cylindre . aussi l'en sépare-t-on généralement et la met-on entre le guide et l'essieu coudé. La se présente une autre difficulté : la distance entre l'extrémité de la course de l'axe de la tige et l'extrémité de la course du boutou de la manivelle est égale à 1,5 course ; il semblerait, au premier abord, qu'ou peut y loger la pompe qui n'a besoin que d'une course pour son mouvement; mais il n'en est pas ainsi, parce que l'espace de la demi-course restante est absorbé par l'épaisseur de l'essieu et celle de l'axe de la tige ; et comme il faut une place aussi pour le stuffing-box de la pumpe et son fond, on ne peut placer cette dernière entre l'essieu coudé et l'axe de la tige qu'en dessus ou en dessous du plau du mouvement, disposition que l'on adopte généralement. Lorsque les cylindres ne sont pas trèséloignes l'un de l'autre, comme dans notre dessin, la distance entre les entretoises extérieures et les roues est assez grande pour loger la pompe en dehors dans le plan du mouvement : c'est cette disposition que nous avons représentée fig. 8(Pl. X). Dans ce cas, ce qu'il y a de mieux à faire pour mouvoir la pompe, c'est de percer l'entretoise d'une rainure égale à la course, ce qui n'a pas d'inconvenient parce qu'elle est trèslarge à cet endroit, et de prolonger l'axe de la tête de la tigo jusqu'à la rencontre du piston de la pompe. Alors il faut faire les glissoirs de plusieurs morceaux avec vide intérieur, parce que l'axe est aplati pour résister, et muni d'une tête pour l'assemblage du piston de la pompe, comme nous l'avons figuré; on peut sortir tout le système hors des guides saus être obligé de démonter ces derniers en

30 Dimensions. Les seules que nous ayons à donner ici sont les différents diamètres de la bielle, la tête de la tige étant dêterminée d'après le diamètre de la tige elle-même et celui de l'axe transversal; nous aurons:

|                          | Largeur de vo |       |       |  |
|--------------------------|---------------|-------|-------|--|
|                          |               |       | _     |  |
| Diamètres des :          | mèt.          | mèt.  | met.  |  |
|                          | 1.50          | 1.75  | 2.00  |  |
| Grosse tête de la bielle | 0.13          | 0.15  | 0.17  |  |
| Petite tête              | 0.065         | 0.075 | 0.085 |  |
| Corps aux extrémités     | 0.05          | 0.055 | 0.060 |  |
| Corps au milieu          | 0.06          | 0.066 | 0.072 |  |
| Axe dans les chapes du T | 0.06          | 0.07  | 0.08  |  |
| Axe dans les glissoirs   | 0.04          | 0.05  | 0.06  |  |

4º Construction. 1º Bielles. On commence à la forge par faire les deux têtes qui s'assemblent avec les chapes, cela sans autre difficulté que celle résultant de leur dimension; quelquefois on y fait d'avance le tron des clavettes, mais centres pas bon, parce qu'on u'est pas sur de le mettre à sa place exacte. On forge ensuite le corps et on soude de longueur ces trois pièces. Les deux chapes se construisent par la méthode indiquée plus haut.

A l'ajustage, on tourne d'abord le corps de la bielle, ensuite on rabote les plats en ayant soin, pour ceux qui entrent dans les chapes, de déterminer leur largeur exacte, d'après ces dernières qui sont censées faites d'avance. Ces deux opérations terminées, on coupe de longeurr à la machine à parer, trace la place des mortaises des clavettes, et effectue ces dernières aux machines à percer et parer, comme à l'ordinaire; ensuite on ajuste et posse les chapes.

2º Tètes des tiges. Les deux chapes qui garnissent la tête se construisent sans difficulté par la méthode ordinaire. La douille se forge pleine en deux morceaux soudés à l'endroit pù commencale rond de la douille; l'un des morceaux est rond, l'autre quarré, dans lequel on enlève le vide intérieur à la tranche.

A l'ajustage, on tourne la partie ronde, on perce le creux de la tige, on rabote les faces planes, toujours ayant les chapes préparées d'avance; on perce les mortaises, assemble les chapes, et termine par l'alésage du trou dans la fourchette.

Quant au mouvement de la pompe, il est toujours trèssimple à construire, quelle que soit la place que l'on assigne à cette dernière.

50 Prix de revient. Nous établirons ainsi les poids de ces pièces :

|                           | Large        | eur de voi   | e.           |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                           | mèt.<br>1.50 | mèt.<br>1,75 | mèt.<br>2.00 |
|                           | kil.         | kil.         | kil.         |
| Bielle, corps             | 40           | 50           | 60           |
| Grande chape              | à part.      | dėjà éva     | luée.        |
| Petite chape              | à part       |              |              |
| Tête de la tige           | à part.      |              |              |
| Axe                       | 13           | 25           | 35           |
| Piston de la pompe        | 15           | 25           | 35           |
| TOTAL                     | 70           | 100          | 130          |
|                           | fr.          | fr.          | fr.          |
| Matière première          | 35           | '50          | 65           |
| Bielle , forge            | 15           | 20           | 25           |
| Ajustage                  | 40           | 60           | 80           |
| Aze, forge                | 5            | 6            | 7            |
| Ajustage                  | 10           | 15           | 20           |
| Piston de la pompe, forge | 5            | 6            | 7            |
| Ajustage                  | 10           | 15           | 20           |
| Une grande chape          | 55           | 74           | 100          |
| Une petite id             | 27.80        | 57.40        | 49,50        |
| Une tête de tige          | 80           | 100          | 120          |
| TOTAL Et:                 | 283          | 384          | 494          |
| Pour 2 appareils          | 566          | 768          | 988          |

# 4º Mouvement des tiroirs.

Le mouvement des tiroirs comprend :

Les excentriques, Les cercles de id.

Les barres et crochets de id.

Les leviers de id.

L'arbre du tiroir.

Les supports de l'arbre du tiroir.

Le levier de id. La douille de id.

La manette des excentriques.

1º Malériaux. Les excentriques sont toujours en fonte; les cercles ou bagues d'excentriques se font indistinctemen en cuivre jaune on en fer forgé; bien que le premier métal soit le plus généralement employé, le deuxième nous semble préférable, en ce qu'il est bieu moins sujet aux chances de ruptures qui résultent d'une grande vitesse, et est moins susceptible de s'user par le frottement contre la fonte. Les barres et crochets d'excentriques, d'une scule pièce; sont toujours en fer forgé, comme résistant à la traction et la pression sous un petit volume.

Les leviers d'excentriques, arbres, leviers et douilles des tiroirs sont en fer forgé; les supports sont eu fonte ou cui-

vre, à volonté, avec coussinets rapportés.

La manette des excentriques consiste, pour crochet double, en un arbre communiquant aux barres d'excentriques par deux leviers; cet arbre est porté sur deux supports fixés soit aux châssis, soit à la chaudière, et muni d'un côté d'un contre-poids, et de l'antre, d'un levier correspondaut, par une barre, à la manette fixés sur la plate-forme du chauffeur; tout cela constitue un appareil en fer forgé, sauf les supports divers et le contre-poids qui sont en fonte.

2º Formei. Dans la fig. 9 (Pl. X), nous avons supposé l'excentrique à crochet double, ce qui fait un excentrique seulement par cylindre. Ce système, assez nouveau et adopté dans plusieurs machines, n'a pas eu un succès complet, à epuse de la position de l'excentrique et de la longueur de sa

barre qui sont assez difficiles à déterminer; aussi est-il réputé comme mauvais par ceux qui l'emploient, parce que n'ayant pas toujours été bien monté, il ne donne pas toujours de bons résultats.

Dans le cas de crochets doubles, les excentriques se placent de préférence dans le milieu de l'essieu coudé, afin de laisser tout l'extérieur aux pompes. Ils sont alors de deux parties rapportées sur l'arbre, et assemblées à boulons à tôtes noyées ou clavettes et écrous. Cet assemblées et loin d'être aussi solide que si l'excentrique était d'un seul morceau; mais là il n'y a pas moyen de faire autrement. L'arbre est muni d'un prisonnier à section rectangulaire, entrant quarrément dans son intérieur et dans la mortaise de l'excentrique.

Le cercle de l'excentrique (fig. 12, Pl. XI) se compose de deux parties demi-circulaires munies chacune de deux pattes qui s'assemblent à houlons et écrous, plus une saillie plate sur l'une des deux parties seulement avec laquelle s'assemble la barre d'excentrique à houlons et chevilles dont les trous sont percès sur place, afin de conserver l'écartement rigoureux. Les chevilles en fer, dont nous n'avons pas encore parlé, sont des pièces précieuses dans les machines, pour fixer d'une manière rigoureuse la position d'autres pièces sujettes à être frèquemment démontées. Autant on prodigue les chevilles dans les machines outils, autant on les emplois peu dans les mocleurs; c'est un tort, car elles y rendraient de grands services, surtout dans les locomotives.

Il faut avoir soin de ne pas mettre les pattes du cercle d'excentrique verticales, parce que le milieu supérieur est destiné à loger une boite à huile.

La barre et le crochet d'excentrique, d'un seul morceau, consistent en une pièce de fer plate, à section plus forte du côté de l'excentrique que de celui du levier, terminé par un double V à sommets opposés, destiné à prendre tantôt dans le bouton inférieur, tantôt dans le bouton supérieur du levier d'excentrique. Le tracé de ce double V exige les considérations suivantes :

4º Le milieu du crochet, étant entre les deux boutons, il faut que l'excentrique puisse parcourir une course complète sans forcer sur les deux boutons à la fois, ce qui casserait nécessairement une des pièces en conlact. 2º Le milieu du crochet étant toujours dans cette position, il faut que le mouvement de l'excentrique ramène le triori au milieu de sa course, c'est-A-dire les boutons au milieu de la leur, ce qui a lieu si les extrémités des courses des points de coutact sont distantes d'une course augmentée de l'épaisseur du bouton.

3º L'un des V du crochet d'excentrique, prenant dans l'undes boutous, il faut que les pattes de l'autre soient assez espacées pour qu'en changeant subitement la position du crochet, et le dirigeant vers l'autre bouton, ce dernier soit embrassé dans l'intérieur des pattes et ramené vers le centre, dans quelque position relative qu'il ait été au moment du changement.

Pour arriver à ces divers résultats, on fait l'épure représentée fig. 9 (Pl. X). On dessine les trois positions principales des boutons : deux extrêmes et une intermédiaire. Dans l'épure, figurent trois boutons à des distances differentes de l'sax de rotation du levier. Cela tient à ce qu'il faut satisfaire à une quatrième condition qui dépend en même temps du crochet et de son levier; cette condition est que les pattes doivent n'être pas assez longues pour aller rencontrer la chaudière quand elles engrènent dans le bouton du haut. Pour cela, il suffit de remarquer que la longueur des pattes est égale à environ la distance entre les deux boutons, ce qui fait que, le crochet engrenant dans le bouton du haut, la distance entre l'axe de rotation et le dessous de la chaudière doi être égale au minimum à :

> 0.5 distance des boutons. + 1.0 id.

#### TOTAL. . . . 1.5 fois cette distance.

Il suit de là que, connaissant la position de l'axe, on détermine la distance entre les boatons, en divisant la distance entre ce dernier et la chaudière par 1.5, ce qui donne : distance entre les boutons 1/4.5 = 0.666 de la distance entre l'axe et la chaudière. Ayant la place des boutons, on trace, comme nous avons dit, leurs trois positions, et oft considère l'excentrique comme au milieu de sa course, ni en dessou ni en dessous de l'essieu, mais le milieu de la barre passant par le centre de l'essieu coudé; alors on donne aux deux centres de crochet la distance qui est convendble pour que le fer résiste aux divers efforts auxquels il est soumis, et on mêne de ces centres des tangentes aux boutons consisté dérès dans leurs positions extrêmes. Cette disposition comprend tout, car si, le crochet embrayant dans l'un des boutens, ces derniers sont aux extrémités de leur course, la ligne de la patte, étant droite, a continué à s'éloigner de la verticale proportionnellement à la distance; il en résulte que, la distance étant double, la largeur entre les extrémités des pattes est double, et par conséquent à même de prendre l'autre bouton.

Le levier d'excentrique se construit d'après les règles que nous avons indiquées dans le chapitre précédent pour ce genre de pièces, à l'exception près que les plats sont reportés en dehors, de manière à former une seule ligne droite, et que les boutons sont renforcès de diamètre, parce qu'ils sont sujets à l'usure. Ces derniers s'assemblent avec le levier soit à écrou par derrière dans use partie taraudée, terminant une entrée conique, soit à rivure à chaud', qui est de beaucoup préférable. Pour empécher le crochet de sortir de la ligne de ses boutons, on termine ces derniers par une plaque assemblée à vis avec chacun d'eux, et permettant au crochet le mouvement vertical seulement.

Les supports de l'arbre sont fixés sur les entretoises, l'arbre est cylindrique avec tourillons enlevés au tour à

l'endroit des conssincts des supports.

Le levier du tiroir transmet généralement le mouvement à ce dernier par un taquet en forme de dent d'engrenage porté dans une chape faisant corps avec la douille de la tige, et taillée dans les faces en contact avec la dent du levier, comme les dents d'une cremaillère. Cette chape fermée pourrait bien être d'une seule pièce avec la tige du tiroir, mais alors il ne serait pas aussi commode de règler la position de ce dernier au moyen de sa tige, comme cela se pratique ordinairement; la tige coupée plus longue qu'elle ne doit être réellement, est taraudée à son extrémité pour aller s'assembler avec le cadre du tiroir. Placce ainsi, et fixée à clavette dans sa douille, on fait faire un tour à l'excentrique pour voir comment se fait le mouvement du tiroir; s'il est plus considerable d'un côte des lumières que de l'autre, on raccourcit la tige, et continue le taraudage pour la faire entrer à fond, le tout jusqu'à temps que le uroir ait un mouvement bien égal de chaque côte des lumières. Pour enlever aussi souvent la tige, il faudrait, sans douille rapportée, démonter chaque fois les supports de l'arbre.

Quant au mouvement des barres pour porter les erochets tantôt dans le bouton du haut, tantôt dans le bouton du has, il consiste à suspendre ces deroiers à l'extrémité de un à deux leviers par des tringlée en fer d'une longueur égale à une fois ½, la course de l'excentrique, ces leviers étant portés à leur centre sur un arbre en fer maintenu en place sur les supports attachés, soit à la chaudière, soit au chassis; à une des extrémités de cet arbre est un contre-poids, dont le but est de maintenir les crochets appuyés contre le bouton arec lequel ils engrènent; c'est à quoi on ne peut parvenir en maintenant l'arbre fixe de position, comme on le fait genéralement, parce que la barré d'excentrique, outre son mouvement horizontal, a un mouvement vertical proyenant de la rotation de l'excentrique et du bouton.

L'autre extrémité de l'arbre est munie d'un lovier dont la position au milieu est verticale, correspondant avec une manette placée sur la plate-forme du chauffeur par une tringle à deux fourchettes extrêmes. La manette a sa poignée distante du centre de rotation d'une largeur ègale à 3 fois celle de l'assemblage de la fourchette, afin que le travail pour le changement de position des crochets soit

moins dur.

3º Dimensions. On peut établir ainsi les dimensions des dissérentes parties qui composent le mouvement du tiroir :

(Voir le Tableau suivant, page 310.)

|     | DÉSIGNATION          |              | DI.    | DIAMÉTRES           |               | DES 1         | PISTONS             | NS.           |               |
|-----|----------------------|--------------|--------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
|     | DES PIÈCES.          | 0.m 25       | 0.m 30 | 0.m 35              | 0.m 40        | 0.m 45        | 0.m 50              | 0.m55         | 0.= 60        |
|     | 168.                 | 0.02<br>0.02 | 0.02   | m.<br>0.025<br>0.06 | 0.025<br>0.06 | n.030<br>0.07 | m.<br>0.030<br>0.07 | 0.035<br>0.08 | 0.035<br>0.08 |
|     |                      |              |        |                     |               |               |                     |               |               |
| m   | :                    |              |        | 0.012               |               | 0.015         | 0.015               | 0.018         | 0.018         |
| 10  | Cen culvre           | 0.012        |        |                     | Ç             |               |                     | 0.021         | 0.021         |
| 11  | Diametre des boulons | no 18        | 18     | 21                  | 19            |               | 50<br>50<br>50      | 30            | 30            |
| POS | Largeurs.            |              |        |                     | 0 04          | 0.05          |                     | 0.06          | 90.0          |
| OR  | :                    | 0.06         |        |                     | 0.075         |               |                     | 0.09          | 0.095         |
| . • | argeur               |              | 0.012  | 0.015               |               | 0.018         | 0.018               | _             | 0.021         |
|     | •                    |              |        |                     |               |               |                     | 0.07          | 0.075         |
|     | Boutons.             |              |        |                     | 0.012         | -             |                     | - 00          | 0.018         |
|     | :                    | 0.03         | 0.03   | 0.035               | 0.055         | 0.04          | 0.04                | 0.045         | 0.045         |
|     | :                    | 6            | 9      |                     |               | 8             | œ                   | _             | 0.054         |
|     |                      |              |        |                     |               |               |                     |               |               |
| ,   | :                    | 0.045        | 0.045  |                     |               | 0.055         | OE                  |               | 0.06          |
| 31  | 4.00                 |              |        | 0.0.0               | 0.000         |               | 0.00                | 0.000         | 0.000         |

4º Construction. 1º Excentriques. Comme pièces de fonte elles exigent un modèle. Coulées à la fonderie, par les procèdés ordinaires, pleines dans les parties qui sont destinées à être ajustées, savoir : le logement. des cercles et celni des houlons d'assemblage des deux derniers écretes de chaque côté de l'arbre, elles passent à l'ajustage, où la première opération qu'éles subissent est le rabotage des faces planes de coutact des deux parties qui embrassent le moyeu. Cela fait, on perce les trous des boutons d'assemblage, pose cos derniers et tourne l'extérieur en totalité, ayant soin de ménager des rebords pour maintenir le cercle en place. Puis on alèse l'intérieur en donnant aux centres une distance égale à la moitié de leur course, et ou fait à la machine à parer la mortaise du prisonnier.

2º Cercles. Quel que soit le métal adopté, le travail de la fonderie ou de la fonge étant exécuté, celui de l'ajustage consiste à assembler les deux portions du cercle par deux boulons dans des trous percés à cet effet, en leur lais sant un certain jeu paur le serrage, puis à tourner l'intérieur ainsi que les deux faces en contact avec les rebords de l'excentrique. Cela fait, on ajuste et pare.

30 Barres et crochets d'excentrique. On forge chacune des parties à part et on me les soude que quand elles sont terminées; la ibarre se fait avec une pièce de fer plat, le crochet avec fer plat aussi aminci et recourbé, puis soudé su milieu avec amorer réservée du côté où se trouvera la barre. A l'ajustige, la barre est simplement dressée à la lime, mais le crochetet si justé complètement; pour cela, a rant de le sonder à la barre on le porte à la machine à raboter qui d'onne son épaiseur; essuite on soude, puis on percoles trous centraux dans lesquels doivent porter les boutons, et on giuste le reste au burin et à la lime ou à la machine à parer.

4º Leviers. Leur construction est analogue à celle des leviers ordinaires.

5º Arbres, supports et manettes, comme toutes les pièces analogues générales.

### 5º Prix de revient.

Les frais de matières premières et de main-d'œuvre différant fort peu pour une même largeur de voie, nous établirons ainsi les poids et la main-d'œuvre pour les trois largeurs de voie considérées, quel que soit le diamètre des cylindres:

# 1º Matières premières.

#### Poids pour l'appareil complet.

|                               | Larger | r de la v | oie.  |
|-------------------------------|--------|-----------|-------|
| ,                             |        | ~         | -     |
|                               | mèt.   | mèt.      | mèt.  |
|                               | 1.50   | 1.75      | 2     |
|                               | kil.   | kil.      | kil.  |
| 1 Excentrique en fonte        | 25     | 30        | 35    |
| 1 Cercle en fer               | 10     | 15        | 20    |
| 1 Barre et crochet en fer     | 30     | 40        | 50    |
| 1 Levier d'excentrique, fer   | 8      | 10        | 12    |
| 1 Arbre du tiroir, fer        | 10     | 12        | 14    |
| 1 Levier du tiroir, fer       | 5      | 6         | 7     |
| 1 Douille id., fer            | 1      | 1.5       | 2     |
| Arbre de manette, fer         | 12     | 15        | 18    |
| Contre-poids, fonte           | 15     | 20        | 25    |
| Levier du contre-poids, fer   | 8      | 10        | 12    |
| 1 Levier et tringle du milieu | 10     | 15        | 20    |
| Levier extrême                | 4      | 6         | 8     |
| Tirant de la manette          | 10     | 15        | 20    |
| Manette                       | 10     | 15        | 20    |
| 3 Supports                    | 30     | 40        | 50    |
| fonta                         | 60     | 80        | 100   |
| Totaux fonte                  | 130    | 170       | 210   |
| (161                          | 100    | 110       | 210 . |
| En argent :                   |        |           |       |
| -                             | fr.    | fr.       | fr.   |
| Matiles ( fonte               | 15     | 20        | 25    |
| Matière première { fonte      | 65     | 85        | 105   |
| Total                         | 80     | 105       | 130   |

# 2º Main-d'œuvre.

| 2º Main-d'æ                    | uv  | re.   |      |        |
|--------------------------------|-----|-------|------|--------|
| 1º Fonderie.                   |     |       |      |        |
| -                              |     | fr.   | fr.  | fr.    |
| Excentrique                    |     | 2.50  |      |        |
| Contre-poids                   |     | 1     | 1.2  | 5 1.50 |
| 2º Forge.                      |     |       |      |        |
| Cercle                         |     | 10    | 16   | 22     |
| Barre et crochet               |     | 15,   | 20   | 25     |
| Levier d'excentrique           |     | 6     | 7    | 8      |
| Arbre du tiroir                |     | 3     | 4    | 5      |
| Levier du tiroir               |     | 5     | 6    | 7      |
| Douille                        |     | 5     | 6    | 7      |
| 1/2 Appareil de la manette     |     | 20    | 25   | 30     |
| 3º Ajustage.                   |     | ٠.    |      |        |
| Excentrique                    |     | 10    | 12.5 | 15     |
| Contre-poids                   |     | 1     | 1.5  | 2      |
| Cercles                        |     | 30    | 40   | 50     |
| Barre et crochet               |     | 25    | 30   | 35     |
| Levier d'excentrique           |     | 15    | 17.5 | 20     |
| Arbre du tiroir                |     | 3     | 4    | 5      |
| Levier du tiroir               |     | 12    | 14   | 16     |
| Douille                        |     | 15    | 17.5 | 20     |
| 1/a Appareil de la manette     |     | 50    | 60   | 70     |
| 3 Supports                     |     | 20    | 25   | 30     |
| Total de la main-d'œuvre       |     | 248   | 310  | 372    |
| Matière première               |     | 80    | 105  | 130    |
| Total genéral                  |     | 328   | 415  | 502    |
| Et pour 2 appareils, ou 1 mach | ine | :     |      |        |
|                                |     | fr.   | fr.  | fr.    |
|                                |     | 656   | 830  | 1004   |
| d'où, prix de revient :        |     |       |      |        |
| a, prin au rottonti            |     | fr.   | fr.  | fr.    |
|                                | 4   | 150 1 | 450  | 1750   |
| prix de vente :                | -   |       |      |        |
| Prix de feuse.                 |     | fr.   | fr.  | fr.    |
|                                | 1   |       | 1660 | 2000   |
| Machines Locomotives.          |     |       | 27   |        |

§ 4. Chaudière à vapeur et cheminée.

Ce paragraphe comprend:

1º La boîte à feu, son enveloppe et sa grille; 2º La chaudière cylindrique et les tubes:

3º La boîte à fumée et sa cheminée.

1º Botte à seu, enveloppe et grille.

1º Matériaux. Le cuivre étant le métal le plus conducteur de la chaleur, et, en même temps, le moins susceptible d'être attaqué par les gaz qui s'echappent du foyer, est exclusivement employé à la construction des boîtes à feu, et en général de toutes les surfaces de chauffe, dans les locomotives ; seulement pour les tubes on préfère le laiton au cuivre pur, parce que sa résistance à la pression extérieure est beaucoup plus forte que celle de ce dernier ; ce motif serait suffisant pour faire supposer que l'on doit aussi l'employer à la construction de la boîte à feu; mais il n'en est pas ainsi, parce que d'abord la température dans cette partie est beaucoup plus élevée que dans les tubes, ce qui pourrait oxider tout le zinc contenu dans le métal ; ensuite . parce que l'élasticité du cuivre rouge étant infiniment plus grande que celle du laiton, si une deformation quelconque se manifeste dans la caisse à feu , le cuivre rouge se ploie et le laiton se fend. Il résulte de la que les boîtes à feu sont toutes en cuivre rouge; leur enveloppe en tôle de fer, qui en est le metal par excellence, puisqu'à une moins grande conductibilité de la chaleur il joint encore une tenacité supérieure. Les boulons rivés qui traversent les deux enveloppes et contrebalancent la pression intérieure, en les maintenant à une distance constante l'une de l'autre, sont tantot en cuivre, tantôt en fer. En ce dernier métal, ils présentent le grave inconvenient de se rouiller et par suite de se réduire à rien, ce qui rend leur effet nul, tandis qu'en cuivre ils sont en aussi bon état à la fin du service de la machine qu'au commencement.

Les barreaux de grille sont en fonte supportés sur un

cadre en fer assemblé à la boîte à feu.

20 Formes. La boite à feu est à chaussige ou sans chaufage de la vapeur; dans les deux cas, les deux plaques transversales sont, autant que possible, chacune d'une seule seulle de tole de cuivre à rebords pliés à angle droit par un quart de rond (sig. 1, 2, Planche XI), pour s'assembler à rivet ayec les faces longitudinales,

L'une des deux plaques, celle qui reçoit les tubes, est d'une épaisseur à peu près double dans l'endroit deces derniers, cela, afin qu'on puisse en multiplier le nombre sans nuire à la solidité, et aussi afin de faire nn joint assez épais

pour n'avoir pas à redouter les fuites.

Pour l'enveloppe en tôle de fer, le même système de construction des faces transversales a lieu. Pendant longtemps on les a assemblées au moyen de fer d'angle et rivets posés à chaud dans chacune des faces: ce procèdé, qui était celui adopté pour les chaudières à basse pression et celles de bâteaux, est loin de valoir le nouveau, en ce que, d'abord, il exige double travait pour le rivage, ensuite il possède deux chances de fuite au lieu d'une pour l'eau renfermée dans la chaudière. Il est vrai que la seconde méthode est heaucoup plus difficile et exige d'excellente tôle, mais aussi elle est infiniment préférable.

La fermeture de la chaudière, qui a lieu dans le bas,

se fait de plusieurs manières.

Dans certaines machines, c'est une plaque de tôle de cuivre recourbée et s'assemblant à rivets avec la tôle de la caisse à feu et celle de l'euveloppe; dans d'autres, ce sont des fers d'angle formant l'escalier, assemblés au milieu entre eux, puis, dans le haut, avec la tôle de la caisse à feu et, dans le bass, avec la tôle de la caisse à feu et, dans le bass, avec celle de l'euveloppe. D'antres fois, c'est une pièce en fonte qui s'assemble aves à rivets avec les deux tôles. Enfin, et c'est la meilleure méthode, on clargit le bas de la caisse à feu, comme dans la fig. 1 (Planche XI), et on l'assemble, avec la tôle, de l'erveloppe, en mettant entre les deux un cadre en fer plat a l'avantage de nécessiter un moindre élargissement de la partie inférieure de la caisse à feu. La potte du foyer s'assemble alors de la même manière avec l'enveloppe.

Pour empêcher la pression intérieure de déformer les faces planes, on profite de ce que deux faces correspondantes, une dans la caisse et l'autre dans l'enveloppe, sont exposées à des pressions égales et contraires pour les relier par des boulons vissés dans les deux faces et rivés ensuite en dédans. Ces boulons distants, en moyenne, de 10 centimètres les uns des autres, suffisent complètement pour rendertes toute déformation impossible. Dans le haut, où l'enveloppé prend la forme cylindrique, cette dernière n'a plus à

craindre la déformation par excès de presion, mais la calotte de la boite à feu, qui est plane, a besoin d'être soutenne, si on ue veut pas qu'elle rentre daus le foyer et se brise. A cet effet, on la recouvre de traverses en fer ou en fonte espacées à 15 ceutimètres euvirou les unes des autres , à forme parabolique, et percées, de 15 en 15 centim., de trous dans lesquels on passé des boulons qui les retienuent à la calotte, et metteut celle-ci dans l'impossibilité de bouger. Si on chauffe la vapeur, comme, daus ce cas, la calotte est en fonte, parce qu'une en cuivre serait bientôt brûlée, il suffit, pour la rendre résistante, d'augmenter sou épaisseur, paraboliquement, depuis les bords jusqu'au milieu.

Il reste encore une portion de face plane, dans l'enveloppe, qui tend à être déformée par la pressiou iutérieure, ou du moins sur laquelle la pression intérieure tend à tirer la caisse à feu hors des tubes et par suite à les désassembler. Pour empêcher cet effet nuisible, ou traverse toute la chaudière, au-dessus des tubes, de boulons espacés de 10 en 10 centimètres, portant dans les deux faces planes extrêmes : ou mieux encore, on met sur chacune des faces opposées à cet eudroit une traverse parabolique, comme sur la caisse à feu, reportant la pression du milieu sur les extrémités. Lorsque la caisse à feu est à chauffage de la vapeur, cette seconde méthode est préférable, parce que les trous de passage des boulons dans l'appareil de chauffage de la vapeur pourraient faire craindre que l'eau n'y entrât et amenat, soit la rupture de la plaque de fonte, soit une explosion; on peut aussi faire servir le tuvau de communication entre la chaudière et les cylindres comme tirant, produisant le même effet.

La porte du foyer (fig. 7) se compose de denx plaques de tôle distantes l'une de l'autre de 5 à 6 centimètres, et relièes seulement par des boulons à deux têtes rivées. Cette disposition a pour but d'empécher le rayonnement du combustible d'agir directement sur la porte extérieure, ce qui, en perdaut du calorique, risquerait de brûler fortement le chaufeur s'il n'y penait garde. Au moyeu de la plaque intérieure, faisant l'office d'écrau, il se produit, entre les deux, un courant d'air qui, ayaut léché une surface eu contact avec l'eau, s'est assez refroidi pour reprendre une partie de la chaleur rayonnante absorbée par la plaque exposée au rayonnement direct.

to Cample

La grille consiste en un certain nombre de barreaux d'que épaisseur de 2 à 3 centimètres , distants les uns des autres de 10 centimètres, et portés sur un cadre en fer quarré fixe à la caisse à feu au moyen de plaques en fer recourbé. représentées fig. 1 et 2 (planche XI), ces plaques sout assemblées à boulons avec la boîte à feu, et à vis avec le cadre. Dans plusieurs machines , notamment les premières , par suite de l'impossibilité dans laquelle on est de ringarer le combustible, on a fait les grilles mobiles, au moyen d'une pédale placée en dehors et facilitant la chute des escarbilles lorsqu'on l'agite avec le pied. Il paraîtrait que cette dispositiou n'est pas très-nécessaire ; car depuis on a substitué à la pédale une poignée qui , placée au-dessous de la plateforme du chausseur, indique qu'elle ne sert que lorsque la machine est arrêtée : enfin, dans les plus pouvelles machines on n'a rien mis du tout.

Prise de vapeur. Dans les machines sans chauffage de la vapeur, ou a, pendant longemps, placé la prise de cette dernière au-dessus de la boîte à feu. Cette position avait l'inconvénient d'euvoyer une grande quantité d'eua uax cylindres par suite de l'ébulition considérable qui a lieue ne cetendroit; dés qu'ou a reconnu cet inconvénient, ou s'est empressé de placer la prise de vapeur à l'autre extrémité, aussi près que possible de la chemitée. Cette dispositiou est la meilleure, ext, en admettant que la vapeur fournie par la caissa è feu soit plus chaude que celle fournie par le reste de la chaudière, si la prise a lieu du côté de la boîte à fumée, l'espace de vapeur qui se trouve au-dessus des tubes sert alors de conduit de la vapeur à cette prise, et cela en laissant déposer une grande partiée de l'eva entraînée eu suspension.

Quand ou chainfe la vapeur, la prise de vapeur se trouve naturellement au-dessus de la boite à feu, comme cela est représenté fig. 1 (Planche XI). La communication entre la chaudière et les cylindres est fermée par une soupape mue par une vis à manivelle, avec ou sans stuffing-box, suivant le dogré de perfection apporté à la construction de la vis et es on érou. Comme la soupape a besoin d'être retirée de temps à autre pour être rôdée, on perce la boite à chauffage de la vapeur et l'enveloppe d'un trou égal à la surface de cette dernière, et on ferme ce trou au moyen du cylindre représenté fig. 14 (Pl. XI), tarandé dans le cuivre et assemblé à vis avec l'enveloppe. C'est au milieu de ce cylindre que

so place l'écrou de la vis et son stuffing-box. Lorsqu'on fait servir le 'tuyau horizoutal de communication entre la chaudière et les cylindres, de tirant pour relier les deux faces planes extrêmes que tend à écarter la pression de la vapeur, on a deux ou plusieurs houlous qui traversent la boite de chauffage et vont se visser en dehors, soit sur la plaque en cuivre, soit à côté.

## 2º Chaudière cylindrique et tubes.

Matériaux. Comme nous l'avous déjà dit, les chaudières sont en tôle de fer et les tubes en laiton.

<sup>20</sup> Formes. La chaudière se compose de nouf fenilles de tôle, quelquefois de six seulement, et même trois, assemblées entre elles par la méthode ordinaire pour les faces planes, et avec les deux plaques extrêmes, soit au moyen de for d'angle, soit recourbées à angle droit par un quart de rond, comme nous l'avons représenté fig. 1 et 2 (Pl. XI); à la partie supérieure est un trou d'homme pour aller nettoyer l'intérieur; comme le tayau de conduite de la vapeur au cylindre passe au-dessous dé ce trou, et en ferme en quelque sorte l'entrée, on peut le recourber, comme nous l'avons fait fig. 1 et 9 (Planche XI); mais alors ce tuyau ne pen plus servir de tirant pour les faces extrêmes, et il faut employer les traverses paraboliques dont nous avons parlé plus haut.

Nous avons, dit dans la seconde partie, que l'espace occupi par un tube, dans la section transversale de la chandière citai égal à la surface d'un hexagone dont le diamètre intérieur serait 1.5 fois son diamètre. Or, il existe deux positions pour un hexagone : la ligne qui joint denx sommets opposés peutêtre verticale ou herizontale. La fig. 6 (Pl. XI) représente le tracé des tubes suivaut ces deux positions de l'hexagone; à gauche, l'axe horizontal, à droite l'axe vertical. Pour déterminer laquelle de ces deux positions est la plus convensible, il faut avoir égard au mouvement de l'eau dans la chaudière. Ce mouvement est ascendant dans le milieu et descendant le loug des parois de la chaudière, cela parce que la température produit dilatation et même évaporation, et que chaque vide qui se forme, doit être immédiatement rempi par d'autre fluide.

Quand l'axe est horizontal, le passage de l'eau qui monte se fait largement entre deux tubes, mais, à peine ces deux tubes passés, l'eau en rencontre un troisième qui la fait dévier à droite et à gauche, et met en contact avec le feu le milieu de la colonne monante divisée ainsi en deux parties égales; cette division, tout en augmentant la température de l'eau, permet au tube de donner do la chaleur par tous les points de sa circonférence. Quand l'axe est vertical, au contraire, l'eau monte directement depuis le bas jusqu'en haut, par un canal plus étroit, il est vrai, mais sans être contrainte de circuler autour des tubes et ne léchant que la partie en contact avec la colonne en mouvement.

Il résulte de là, que le premier tracé est le meilleur, puisqu'il favorise le mieux le passage de la chaleur au travers des parois du métal. C'est du reste celui qu'on emploie généralement.

Les tubes se font avec des plaques de laiton laminées recourbées et brasées. Ils s'assemblent avec les faces planes de la botte à feu et de la botte à fumée au moyen de rondelles complètes en fer, ou mieux encore, au moyen de rondelles brisées et à clavettes, comme nous l'avous représenté fig. 3 (planche XI). Ce dernier moyen a été l'objet d'un brevet d'invention pris par M. Stéhélin, l'un de nos meilleurs constructeurs.

Les viroles de M. Stèhèlin, avec leur renslement extrème à l'intérieur des tubes, sont, sans contredit, le meilleur perfectionnement que l'on pouvait apporter aux viroles ordinaires, en ce que non-seulement elles permettent de resserrer les joints quand une fuite se manifeste, mais encore parce que la pose primitire peut s'en effectuer solidement, ce à quoi on ne parvient que fort imparsaitement avec les premières, malgrè les mandrins coniques que l'on bat dans leur intérieur pour agradoit leur diamètre.

Si, à la disposition de M. Stèbélin, on joint celle de M. Cail, chaudronnier du Creusot, consistant à donner deux diamètres différents aux trons dans lesquels entrent les tubes dans la plaque de la boite à feu, l'un des diamètres égal au diamètre stérieur des tubes, et régannt sur ½ de l'épaisseur, l'autre égal au diamètre intérieur et régannt sur ½ de debors, on aura le meilleur mode d'assemblage qu'il soit possible de désirer aujourd'hui. En ellet, par la disposition de M. Cail , la dilatation ne peut se faire semir que du cûté de la boite à fumée : or, si on met de ce cûté les viroles de

M. Stéhélin , il sera facile de les resserrer , même en état de service, sitôt qu'une fuite se manifestera. On peut remplacer les viroles du côté de la boîte à feu par un taraudage de l'extrémité du tube dans cette dernière, ce qui agrandit la section d'écoulement en cet endroit.

Le nombre des tubes et leur diamètre sont proportionnels, comme nous l'avons vu dans la seconde partie, à la surface de chauffe que l'on veut avoir. Il est bon de ne pas les rapprocher trop les uns des autres afin de laisser plus facilement descendre les sels qui se déposent au fur et à mesure que l'eau passe à l'état de vapeur, et , à cause de cela , il faut , autant que possible, laisser du jeu entre les tubes extrêmes et la chaudière, et une hauteur de six à huit centimètres au moins vide au-dessous des tubes inférieurs pour loger les dépôts. Cette dernière précaution est indispensable, sans quoi, en peu de temps, les tubes inférieurs seraient brûlés, par suite de la couche calcaire, qui, les enveloppant, les empêche de laisser passer la chaleur qu'ils reçoivent du combustible, d'où résulte élévation de température, fusion de la soudure, et fuite du liquide dans le foyer.

### . 3º Botte à fumée et cheminée.

1º Matériaux. La tôle de fer est exclusivement employée à construire la hoîte à famée et la cheminée.

2º. Formes. La boîte à sumée se compose, comme l'enveloppe de la boîte à feu, de deux plaques transversales en tôle recourbée à chaud sur ses bords, pour s'assembler avec les plaques longitudinales. La plaque du côté des tubes a une épaisseur d'autant plus forte qu'elle doit non-seulement recevoir ces derniers, mais encore maintenir les cylindres fixes. La plaque exterieure est beaucoup plus mince , en ce qu'elle ne sert absolument qu'à fermer, ainsi que les plaques longitudinales qui forment l'entourage.

Pour passer les tubes pendant la construction, et pour affer réparer pendant le service de la machine, on munit la plaque extérieure d'une porte, dont la section est un peu supérieure à celle des tubes dans la chaudière; cette porte est assemblée à charnières et à verrous et peut s'ouvrir facilement. En outre, on met une seconde porte au-dessous des cylindres, assemblée de la même manière, et destinée à faire tomber les cendres qui ont été entraînées par la fumée à travers les tubes dans la boîte à fumée.

La cheminée couronne la boîte à fumée et s'assemble avec elle comme nous l'avons représenté, fig. 1, 8, 9, (pl. XI).

Tantôt son orifice supérieur est libre, tantôt il est muni d'un grillage en fil de fer dont le but est de retenir, autau que possible, les cendres dans l'intérieur de la boîte à fumée, ces dernières présentant le grave inconvénient de se répandre en poussière fine dans les divers wagons ouverts remorqués par la locomotive, et d'incommoder les voyageurs. Le grillage en fil de fer, tout en rétrécissant l'orifice d'écoulement de la fumée, ne detruit que fort imparfaitement l'effet nuisible de ces cendres; néanmoins, il est toujours bon de l'employer jusqu'à temps qu'on ait trouré un meilleur procédé.

## 3º Dimensions générales.

Réunissant ensemble les trois parties qui composent la chaudière, nous établirons ainsi leurs épaisseurs pour les trois largeurs de voie :

|                                                   | 1.50   | 1.75   | 2.00   |
|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Epaisseurs des tôles.                             | 1,00   | 1.10   | 2.00   |
| 1º Cuivre.                                        |        |        | •      |
| Boîte à feu ; plaques des<br>tubes à l'endroit de |        |        |        |
| ces derniers                                      | 0.026  | 0.0275 | 0.03   |
| Dans toutes les autres                            |        |        |        |
| parties                                           | 0.0150 | 0.0175 | 0.02   |
| Tubes                                             | 0.003  | 0.003  | 0.003  |
| 20 Fer.                                           |        |        |        |
| Enveloppe de la boîte à                           |        |        |        |
| feu                                               | 0.001  | 0.0125 | 0.015  |
| Chaudière cylindrique.                            | 0.01   | 0.0125 | 0.015  |
| Plaque des tubes de la                            |        |        |        |
| boîte à fumée                                     | 0.0175 | 0.020  | 0.0225 |
| Plaques de devant de id.                          | 0.005  | 0.0075 | 0.0100 |
| Plaques longitudinales.                           | 0.0075 | 0.010  | 0.0125 |
| Cheminée                                          | 0.005  | 0.0075 | 0.01   |
|                                                   |        |        |        |

4º Construction. On exécute séparément la boîte à feu, l'enveloppe de la boîte à feu, la chaudière ronde, les tubes, la boîte à famée et la cheminée. Les procédés d'exécution sont ceux que nous avons indiqués en parlant de la chaudronnerie; le for se courbe à chaud, le cuivre à froid. Nous observerons, pour les plaques qui reçoivent les tabes, qu'il est bon de les percer avant de les assembler avec les autres, cette opération étant beaucoup plus facile slors que quand elles sont assemblées. Ces trous ne se font pas à l'emporte-nièce comme ceux des rivets, parce que cette méthode ne cos donnerait pas assez exacts; ils se font à la machine à percer à mêche tournante.

Pour assembler, on commence par mettre la chaudière entre les deux plaques; cela fait, on entre la boîte à fen dans son enveloppe, place deux rangs de rivets à la partie inférieure et à l'entourage de la porte du foyer ; ensuite on procède au posage des tubes. Pour cela, si on emploie la méthode ordinaire, on fraise légèrement en dehors les plaques d'assemblages, comme cela est figuré dans la planche XI; on passe les tubes par la boîte à fumée. les coupe de longueur, les repasse et rabat les bords extérieurs saillants dans la partie fraisée, de sorte que déjà ils se trouvent maintenus immobiles. Ensuite on a un mandrin légèrement conique que l'on enfonce dans leur intérienr à coups de marteau , jusqu'à temps que le joint entre le cuivre et le fer soit parfait, ce qu'on apercoit quand le mandrin refuse d'aller plus avant. Cela fait pour tous les tabes , on enfonce les viroles au moyen d'un second mandrin intérieur à embase extérienre . dont le hut est de diriger les coups du marteau bien normalement à la surface, sans ahîmer les viroles. Ce travail fait avec soin, si on ne met que des viroles entrant difficilement, on a un excellent joint : si les viroles sont à clavettes . leur entrée est beaucoup plus facile. et il n'v a qu'à serrer ces dernières. Il serait peut-être bon, pour rendre le cuivre des assemblages plus malléable , de chausser les extrémités des plaques qui servent à confectionner les tubes; opération qui, si elle n'enlève pas de zinc, leur fait perdre l'ecrouissement qu'elles ont acquis dans le laminage.

Les tubes posès, on livre la chaudière au montage, la pose de la cheminée se faisant tout-à-fait eu dernier lieu, parce que cette partie génerait dans le sonlèvement des chaudières pour les as-embler avec le châssis.

5º Prix de revient.

Nous ponvons établir ainsi les poids moyens des chaudières pour chaussage de la vapeur et diamètre des tubes 0.045.

|                                | Largeur de la voie. |            |       |  |
|--------------------------------|---------------------|------------|-------|--|
|                                | mèt.                | mèt.       | mèt.  |  |
|                                | 1.50                | 1:75       | 2     |  |
|                                | kil.                | kil.       | kil.  |  |
| Tole de fer                    | 2000                | 4500       | 6000  |  |
| vers                           | 500                 | 750        | 1000  |  |
| Cuivre rouge laminé            | 1200                | 1800       | 2400  |  |
| Cuivre jaune lamine            | 1200                | , 1800     | 2400  |  |
| E                              | n argent            |            |       |  |
|                                | fr.                 | fr.        | fr.   |  |
| Tôle de fer                    | 5000                | 4500       | 6000  |  |
| Rivets et rondelles            | 250                 | 375        | 500   |  |
| Cuivre rouge                   | 5600                | 5400       | 7200  |  |
| Cuivre jaune                   | 3600                | 5400       | 7200  |  |
| Total                          | 10450               | 15675      | 20900 |  |
| Mais                           | n-d'œuvr            |            |       |  |
| mar to day to an               | fr.                 | ſr.        | fr.   |  |
| Fabrication des ron-<br>delles | 75                  | 100        | 125   |  |
| de 50 fr. les 100 kil.         | 5000                | 4500       | 6000  |  |
| Total général                  | 15625               | 20275      | 27025 |  |
| Prix de revient :              | 1.2 au li           | eu de 1.75 | :     |  |
| 1967 -                         | fr.                 | fr.        | fr.   |  |
|                                | 16400               | 24400      | 52500 |  |
| · Prix de vente :              | 1.4 au l            | ieu de 2 : |       |  |
|                                | fr.                 | · fr.      | fr.   |  |

## § 5. Chassis.

Le chassis comprend :

1º Lès points d'attache de la chaudière au châssis;

2º Le chassis , proprement dit;

50 La plate-forme et la grille du chausseur; 40 Les ressorts; 50 Les coussinets d'essieux.

40 Matériaux. Les points d'attache de la chaudière au chassis se font en fer forgé ou en tole; le châssis en bois et tole reliés par des boulons; la plate-forme du chauffeur en tôle et sa grille en fer; les ressorts en acier relié par du fer, les coussinets d'essieu en cuivre jaune et quelquefois en fonte.

2º Formes. On fixe toujours les chaudières au châssis en trois points de chaque côté, parce que, bien que le milieu soit à même de résister à la charge qu'il supporte, il finirait toujours à la longue par s'affaisser si on le laissait sans soutien, effet dont le résultat serait d'établir un mouvement dans les joints transversanx des plaques de tôles et d'occasion des fuites. Ces points d'attache, que l'on répartit autant que possible uniformément, sont, le premier au milieu de la boîte à feu, le second entre les roues motrices et les roues de devant, la troisième au milieu de la boîte à fumée. Généralement, ils se composent d'un triangle en fer dont l'un des côtés est formé par la paroi de la chaudière . à laquelle ils s'assemblent à rivets aux deux sommets qui v aboutissent, et avec le châssis au troisième sommet par un bonlon qui traverse ce dernier de part en part. Dans quelques machines on a remplacé ces triangles en fer par des plaques de tôle transversales dont l'apparence est plus agréable à l'œil, mais dont la solidité n'est pas tout-à-fait aussi grande. Ces plaques ont l'inconvénient de rendre plus difficile l'abordage de l'intérieur pour les réparations, et de s'assembler bien moins facilement avec la chaudière et le châssis, tout en se prêtant moins que les triangles au nassage des barres qui servent à mouvoir la détente et les excentriques.

On distingue deux espèces de châssis :

Le châssis droit;

Le châssis courbe.

Le chàssis d'oit consiste en plaques de tôle rectangulaires, séparées deux à deux par une pièce de bois de chêne, et reliées par des boulons à écrous. Ces plaques, qui s'exécutent très-facilement à l'ajustage, sur la machine à raboter, présentent l'inconvénient d'exiger un rapport de deux fourchettes extérieures à chaque essieu pour le logement des coussinets; de plus, le châssis se trouvant au-dessus de l'essieu de la grande roue, est à une distance assez grande de ceux des petites; il en résulte que, quand un mouvement transversal se manifeste, les fourchettes de ces essieux plient et ne contribuent nullement à retenir la machine en place.

Pour rapprocher les châssis des roues, MM. Sharp et Roberts ont imagine de les faire onduler, suivant la hauteur de chaque essieu; alors le mode d'exécution étant toutà-fait change et exigeant le découpage courbe à la machine à percer et à la machine à parer, il n'est plus nécessaire de rapporter les fourchettes des coussinets, et on les découpe avec le chassis même, ce qui est infiniment plus solide que la première méthode. La fig. 8 (planche XI) représente un châssis analogue à ceux de MM. Sharp et Roberts, à la seule différence près que, chez ces messieurs, la distance entre la chassis et l'essieu de la roue sous la plate-forme du chauffeur est assez grande pour y loger les ressorts et permettre de placer la plate-forme sur le chassis même , sans rencontrer les roues, tandis que chez nous le châssis conserve sa distance constante des roues et maintient la plate-forme surhaussée au-dessus de la jante au moyen d'un prolongement de la tôle des plaques; le ressort se loge alors entre le chassis et la plate-forme.

Nous ne parlerous pas des jonctions transversales, non plus que de la plate-forme et de la grille, dont les dispositions sont simples et peu importantes des ressorts s'exécutent généralement comme ils sont représentes fig. 8 ( Pl. XI ).

Ils se composent d'une série de lames d'acier , d'inégales longueurs, arrondies légèrement en dessus, et formant en dessous la parabole, afin que les sections n'aient que juste les dimensions qui sont nécessaires pour résister à la pression qu'elles ont à supporter. Ces lames sont entourées en leur milieu d'un cadre en fer forgé, perce ainsi qu'elles d'un trou dans lequel passe la tige de fer qui reporte le poids de la machine sur le coussinet. Ce trou qui traverse les ressorts a le grave inconvénient de les affaiblir dans la proportion de la section qu'il lenr enlève , mais il est nécessaire pour les maintenir en place ; il ne suffit même pas . car . pour empêcher les lames d'osciller horizontalement les unes d'un côté, les autres de l'autre, on les munit, à chacune de leurs extrémités, de petits ressauts rapportés en fer, et entrant dans des échancrures faites à la lame inférieure. Le châssis est suspendu au ressort , au moyen de tringles en fer traversées à chaque point de jonction par un boulon qui lui

permet de décrire des petits arcs de cercle, suivant l'allongement et le raccourcissement du ressort provenant des oscillations verticales de la machine.

Le poids qu'auront à supporter les ressorts et leur fléchissement exact pour ce poids étant tous deux inconnus, les longueurs des tringles ne sont rigoureusement déterminées que quand, la machine avant été montée complètement et remplie d'eau, les ressorts assemblés aux châssis par des tringles provisoires indiquent chacun leur reflechissement et la quantité dont il faut baisser ou hausser le chassis pour que l'axe de la tige du piston vienne passer par le centre de l'essien coudé. Cet axe, qui théoriquement est horizontal, peut être, pratiquement, lègèrement incliné, mais d'une quantité invisible à l'œil , pourvu qu'il passe par le centre de l'essieu coudé. Il résulte de là que , quand la machine a été suspendue bien horizontale et à la hauteur convenable sur ses ressorts , laissant un jeu de 5 centimètres au-dessous de chacun d'eux, pour les oscillations, on donne des longueurs exactes aux tringles des roues motrices et des petites roues de devant, puis on construit celles des troisièmes de telle sorte qu'elles puissent s'allonger ou se raccourcir à volonté, ce à quoi on parvient en les faisant d'une seule pièce, deux à deux et terminées par un écrou en dessous, comme cela est représenté fig. 8 (Pl. 31). Il arrive de la que, quand la machine est en service, si on remarque que le centre de l'essieu coude est au-dessus ou au-dessous du plan du mouvement . on considère l'axe des roues de devant comme centre. et on serre ou desserre les écrous des tringles des roues de derrière , jusqu'à temps que le centre de l'essieu coudé soit à sa place. Cette methode n'a pour inconvenient que d'augmenter ou d'affaiblir légérement la charge sur les ressorts du milieu , suivant qu'on baisse ou monte le chassis, et de soulever ce dernier d'un côté seulement.

Les coussinets d'essieux en bronze, cuivre jaune ou fonie, s'exècutent assez généralement comme nous les avons représentes, fig. 10 (Pl. XI). Ils sont munis à la partie supàrieure d'une bolte à huile arrosant sans cesse l'essieu au moyen de deux mèches de coton qui, plongées d'une part dans l'huile, de l'autre, dans deux petits tubes en fer qui communiquent avec le centre du coussinet, font siphon sans cesse amorcé par la capillarité des fils du coton, proprièté dont le résultat est de faire pébetire les liquides entre les so-

lides toutes les fois que ces derniers sont à de petites distances. Le mouvement vertical alternatif dont le châssis est doné en vertu des ressorts qui le font porter sur l'essieu, a pour effet d'établir un frottement entre les faces verticales des coussinets et celles correspondantes dans les échancrures où ils se meuvent. Il résulte de ce frottement non-senlement usure des coussinets, mais encore usure des parties fixes avec lesquelles ils sont en contact, Pendant longtemps, considérant l'usure de la partie fixe comme de peu d'importance, on a fait les conssinets à joints intérieurs, glissant contre les plaques de tôles du châssis et retenus par elles à l'abri du mouvement horizontal, soit en long, soit en travers. qu'ils pouvaint tendre à prendre ; il en est résulté qu'au bout d'un certain temps , l'usure qui avait lieu dans ces plaques par suite du frottement continuel des coussinets . élargissait la place occupée par ces derniers et nécessitait , pour éviter une prompte détérioration résultant des chocs occasiones par ce jeu, le changement complet des plaques de tôle rapportées au châssis. Pour éviter ce changement, et aussi parce qu'il necessitait celui des tôles du châssis qui, chez eux, sont d'un seul morceau avec ces plaques, MM. Sharp et Roberts ont imagine de placer, entre les plaques, des glissoirs rapportés en fonte, fig. 10 (Pl. XI), qui, embrasses de toutes parts par le coussinet et ses joues, supportent seuls le frottement de ces derniers. Cette disposition a le double avantage de laisser le châssis intact, et de permettre le rapprochement de surfaces frottantes, à mesure qu'elles s'usent. Or, la largeur de ces surfaces étant beaucoup plus grande que dans le premier cas, et la fonte ne s'usant en quelque sorte. pas par le frottement, on n'a jamais à retoucher à ces pièces.

Pour maintenir l'écartement entre les extrémités des échancrures des plaques du chàssis, on les relie par des tirants en fer dont le bût est aussi d'empêcher les coussinets de sortir de l'échancrure, si un grand choc vensit à se manifester.

Dans les machines où le châssis est droit, on prolonge ces tirants extérieurement, de manière à venir se rejoindre d'une roue à l'autre. dans le milieu et aux extrémités du châssis.

On a, comme cela, deux lignes de tirants : l'une supérieure un niveau du tirant de l'échancrure des grandes roues, allant se perdre dans les échancrures des petites ; l'antre, inférieure, au niveau des tirants des échancrures des petites roues, a allant aboutir, en remontant de chaque côté, dans les extrémités du châssis. Ces tirants ou tringles transversales ont l'avantage de maintenir ce dernier rigide et incapable de se courber par suite de la résistance qu'opposent les petites rones au mouvement.

#### 3º Dimensions. Elles peuvent être les suivantes :

|                                              | La   | rgeur de voie | ·     |
|----------------------------------------------|------|---------------|-------|
|                                              | mèt. | mèt.          | mèt.  |
|                                              | 1.50 | 1.75          | 2.00  |
| Largeur des châssis                          | 0.20 | 0.25          | 0.30  |
| Epaisseur                                    | 0.10 | 0.125         | 0.15  |
| Epaisseur des tôles<br>Diamètres des petites | 0.01 | 0.011         | 0.012 |
| roues                                        | 1.00 | 1.20          | 1.40  |
| Diamètres des essieux des petites roues.     |      |               |       |
| Dans les roues                               | 0.13 | 0.15          | 0 17  |
| Au corps                                     | 0.11 | 0.13          | 0.45  |
| Dans les coussinets                          | 0.09 | 0.11          | 0.13  |
| Longueur des ressorts.                       |      |               |       |
| Grandes roues                                | 0.80 | 0.90          | 1.00  |
| Petites roues                                | 0.60 | 0.70          | 0.80  |

4º Construction. Les pièces des chàssis les plus difficiles à exécuter sont les quatre faces, en tôle découpée, qui portent les échancrures des coussinets d'essieux. Quand les chàssis sont droits, on fait laminer du fer plat, de dimensions suffisantes, pour donner, après son passage au laminoir à tôle, de quoi enlever à la machine à raboter sur la largeur seulement. Les plaques arrivées à l'ajustage, on trace dessus le contour de la partie utile et les places des boulons qui traverseront; ensuite on perce et on assemble les quatre plaques par des boulons provisoires qui, en augmentant l'épaissur, donnent plus de facilité pour les faire passer à la machine à raboter, toutes ensemble.

Quand les châssis sont courbés, on les décompose, pour le travail, en trois parties que l'on ne soude que quand elles sont terminées. Pour celà on fait trois calibres qui, rapportés l'un à coté de l'autre, représentent exactement les plaques du chàssis comme si elles étaient d'une senle pièce. On découpe sur chacun de ces trois calibres, et à la fois, quatre plaques de tôle ayant l'épaisseur voulue. Pour opèrer ce découpage, on perce des trous à la machine-à percer tout autour de la trace du gabarit, et on achère d'enlevre à la machine à parer. Les plaques ainsi exécutées, on les soude de bout, opération assez délicate et qui exige l'emploi d'un nouveau calibre intermédiaire, donnant la direction exacte des plaques rapportées.

La partie en bois s'exècute, autant que possible, d'un seul morceau; dans le cas où on ne peut y parvenir, par suite d'une trop grande largeur, on fait les joints horizontaux en rapportant les bois parallèlement, au lieu de les poser boist à bout; ce qui aurait l'inconvénient d'interrompre la résistance du bois au point de jonetion. Quand la nécessité de faire les remplissages de deux morceaux provient de la longueur trop grande, ce qui est fort rate, on assemble les pièces à trait de Jupiter.

Viennent ensuite les ressorts qui, comme nous l'avons dit, se composent d'une serie de lames d'acier recourbées et d'inégales longueurs , superposées et maintenues assemblées par un cadre en fer placé au milieu. Pour exécuter ces lames, on prend de l'acier du même échantillon qu'elles et on le coupe suivant les diverses ingueurs qu'elles affectent; ensuite on met ces lames dans un fonr à réchauffer, et quand elles sont rouges on leur donne la courbure qu'elles doivent avoir, sur un mandrin en fonte preparé à cet effet. Ce travail executé, on arrondit les extremites, fait les mortaises des extrémités à la lime et pose les petites saillies en fer qui doivent glisser dans ces mortaises. Les lames ainsi préparées, on les assemble, les trempe et place le cadre en forme d'étrier que l'on ferme à chaud dessus afin deles serrer les uns contre les autres aussi complétement que possible. On ajuste le cadre, perce le trou, et place la tige à embase qui va porter, par son autre extremité, sur le coussinet. L'exécution des autres pièces ne présente rien de remarquable et ressemble en tout à celle des pièces générales analogues.

5º Prix de revient. On peut établir ainsi les poids des pièces composant le chassis :

|                      | Largeur de la voie. |         |      |
|----------------------|---------------------|---------|------|
|                      | mèt.                | mèt.    | mèt. |
|                      | 1.50                | 1.75    | 2.00 |
|                      | kil.                | kil.    | kil. |
| Tôles de fer         | 700                 | 800     | 900  |
| Fer des attaches     | 100                 | 125     | 150  |
| Tirants et boulons   | 150                 | 200     | 250  |
| Divers en fer        | 150                 | 200     | 250  |
| Fontes des glissoirs | 60                  | 80      | 100  |
| Ressorts en acier    | 300                 | 350     | 400  |
| Coussinets en cuivre | 100                 | 125     | 150  |
| Bois de chêne        | 250                 | 300     | 350  |
| En                   | argent.             |         |      |
| _                    | fr.                 | fr.     | ſr.  |
| Fers                 | 550                 | 687.50  | 785  |
| Fonte                | 15                  | 20      | 25   |
| Acier                | 750                 | 875     | 1000 |
| Cuivre               | 300                 | 375     | 425  |
| Bois                 | 50                  | 75      | 100  |
| × .                  | 1665                | 2032.50 | 2525 |

|                          | 2000             | 2002:00     | 2020        |  |  |
|--------------------------|------------------|-------------|-------------|--|--|
| Main                     | -d'œuvre         |             |             |  |  |
|                          | Largenr de voie. |             |             |  |  |
|                          | mèt. mèt. mè     |             |             |  |  |
|                          | 1.50             | 1.75        | 2.00        |  |  |
|                          | fr.              | fr.         | fr.         |  |  |
| Attaches                 | 50               | - 60        | 70          |  |  |
| Chassis, garni, plaques. | 500              | 550         | 400         |  |  |
| Boulons et tirants       | 80               | 100         | 120         |  |  |
| Assemblage               | 100              | 125         | 150         |  |  |
| Ressorts                 | 150              | 175         | 200         |  |  |
| Coussinets               | 120              | 140         | 160         |  |  |
|                          | 800              | 950         | 1100        |  |  |
| Matières premières       | 1665             | 2052.50     | 2325        |  |  |
| Totaux                   | 2465             | 2982.50     | 3425        |  |  |
| d'où, prix de revient :  | fr.<br>4300      | fr.<br>5200 | fr.<br>6000 |  |  |
| prix de vente :          | fr.<br>4950      | fr.<br>6000 | fr.<br>6850 |  |  |
|                          |                  |             |             |  |  |

§ 6. Appareils d'alimentation et de sureté.

Les appareils d'alimentation sont :

Les corps de pompes, Les clapets,

Les tuyaux d'alimentation.

Les appareils de sûreté sont :

Les sonpapes de sûreté, Les plaques fusibles, Les niveaux d'eau,

Le manomètre, Les sifflets,

Les boîtes à huile,

Les robinets de vidange, Les tampons des boîtes à seu.

1º Matériaux. Tous ces appareils, qui sont en général de pétites dimensions, ont pour metal prédominant le cuivre janne, sauf les corps de pompes qui sont en fonte, et les

tuyaux d'alimentation en cuivre rouge. 20 Formes, Appareils d'alimentation, La fig. 14 (Pl. XI) représente un corps de pompe tel qu'ils s'exécutent généralement pour locomotives, quand on les assemble avec les entretoises. Les clapets, au nombre de trois, pour motifs que nons avons donnés dans la première partie, sont à boulets, ce système étant de beaucoup préférable aux autres pour de grandes vitesses, en ce que le boulet redescend beaucoup plus vite que les soupapes ordinaires par suite de son peu de frottement. On comprend qu'il est important que la fermeture ait lieu promptement, à de grandes vitesses, car, sans cela, il n'y aurait pas d'alimentation régulière, l'eau revenant dans le corps de pompe à chaque aspiration; ce motif seul suffirait pour expliquer l'emploi des deux clapets, dont l'un peut ne pas fonctionner aussi régulièrement que l'autre, par suite d'engorgement ou autre cause analogue. La fig. 11 représente la disposition des boulets, le plus généralement employée; la chapelle est disposée de manière qu'on peut les visiter facilement ; il est bon d'avoir soin de faire les joints du couvercle de cette dernière à portées tournées, afin de n'être pas obligé, chaque fois qu'on les visite, de refaire un joint de mastic. Les tuyaux en cuivre rouge sont termines, du côté du tender, par un raccordement à genoux, dont la disposition la plus générale est réprésentée fig. 20 (Pl. X). Les deux tubes concentriques, qui glissent l'un dans l'autre, sont séparés par un stuffing-box qui

empêche toute espèce de fuite du liquide.

Appareils de sureté. 1º Soupapes. Elles sont de deux espèces : les soupapes à charge directe et les soupapes à levier. Les premières (fig. 17, Pl. X) sont tantôt chargées d'un poids, tantôt pressées par un ressort qui produit le même effet. Les secondes (fig. 19, Pl. X) sont terminées par un appareil à ressort plus faible que le premier, puisque la résistance à vaincre est moins grande, et muni d'un indicateur donnant la pression du soulèvement des soupapes, suivant le degré de tension que l'on fait éprouver à ce dernier. Dans une machine il y a toujours deux soupapes : une à laquelle on ne doit pas toucher, et qui est réglée par l'Administration des Mines; c'est celle à charge directe; l'autre qui est à la discretion de chausseur et se règle à chaque instant à volonte; c'est celle à levier et indicateur. La première est destinée à empêcher la machine de fonctionner à une pression supérieure à celle que les essais ont constalée comme convenable; la seconde est destinée à indiquer à quelle pression on marche.

Les deux soupapes sont munies de petités cheminées éir cuivre dont le but est de lancer, dans l'atmosphère, la vapeur qui s'échappe quand elles se soulèvent, et de permettre ainsi au chauffeur de toujours voir devant la machine, ce qu'in 'avarât pas lieus il a vapeur so dégageait au

niveau de la soupape.

Les diamètres des soupapes de sureté sont déterminés d'après la quantité de vapeur que les chaudières sont destinées à produire dans un temps donné. (Voir page 95.)

20 Plaques fusibles. Ce sont des alliages de plomb, hismulh et étain, dans des proportions telles que leur point de fusion correspoud précisément à la température maxima, et, partant, à la pression maxima que peut avoir la vapeur dans les chaodières.

On les place généralement à l'extrémité d'un pétit tnyad dont le diamètre est égal à celui de la soupape de striété, entre la bride de ce dernier et un grillage métallique d'unc épaisseur suffisante pour empêcher la plaque de se déformer par suite de la pression intérieure : ce grillage est assemblé à brîde apre la bride du petit tuyas saillant sur la chaudière. Comme on n'a pas toujours à sa disposition une plaque fusible pour remplacer celle qui vient de fondre, quand la pression a été poussée trop loin, on a soin d'adapter au tuyan de cette dernière un robinet qui permet de fermer la communication jusqu'à temps qu'on s'en soit procuré une nouvelle.

30 Nicosux d'eau. Ils sont de deux espèces : le niveau à tube de verre, le niveau à robinets. Le premier consiste en un tube de verre vertical communiquant avec l'eau et la vapeur par chacane de ses extrémités, de manière que la ligne de séparation de ces denx dernières se trouve en son milieu. Son assemblage avec la chaudière se fait au moyen de deux raccordements en cuivre jaune, munis chacun d'un robinet dont le but est de fermer la communication quand ce tube de verre est cassé, ce qui arrive encore assez souvent par soite de la différence des températures intérieure et extérieure. Il résulte de là que les raccordements doivent être construits de telle manière que l'on pisses facilement remplacer un tube cassé, sans démonter leur assemblage avec la chaudière.

Le niveau à robinets consiste simplement en trois robinets places l'un au-dessous, l'autre au niveau, le troisième audessus de la ligue de séparation de l'eau avec la vapeur.

4º Manomètre. Le manomètre est l'appareil destiné à indiquer la pression dans la chaudière. Il est basé sur le principe de la loi de Mariotte, que les volumes des gaz sont en raison inverse des pressions. On suppose, pour graduer cet appareil, les températures constantes, parce qu'il faudrait un calcul chaque fois que l'on voudrait déterminer la pression exacte. Afin de rondre les erreurs le plus petites possible, on est obligé d'éloigner le manomètre de la chaudière, et alors il est exposé à étre brisé et gêne le service.

Les calculs pour la graduation du manomètre sont in-

diqués à la page 97.

5º Thermomètre. Pour employer le thermomètre dans les machines, on le place dans un petit lube en cuivre fermé par une extrémité plongée dans la chaudière, et ayant l'autre assemblée à bride avec les parois de cette dernière; afin de rendre la transmission de chaleur plus sensible, on entoure la boule du thermomètre de grenaille de cuivre. Cet instrument n'a jamais été employé jusqu'à présent dans le service journalier des locomotives; cependant il pourrait y

figurer avantageusement, parce qu'il sert à vérifier les indications du manomètre. La précaution de renfermer la houle du thermomètre dans un tube de cuivre a pour but de ne pas l'exposer à la pression dans l'intérieur, laquelle lui ferait indiquer une température supérieure à la température réelle.

6º Les sifflets, fig. 18 (planche X), sont destinés à prévenir les personnes qui sont sur la voie, que le convoi va

passer et qu'elles aient à se ranger.

Leur principe est le même que celui des sifflets ou flageolets ordinaires; seulement, pour rendre le son plus fort, au lleu de faire sortir la vapeur sur use petite longueur, on la répartit sur toute une circonférence, au moyen d'un dixque et d'une capsule dont le diamètre est très-rapproché de celui de la circonférence extérieure du disque. La partie en biseau sur laquelle le gaz, ou s'échappant, vients ed viviser et produire le bruit, se trouve alors être une espèce de timbre, dont l'effet est d'augumenter encore la clarté du son.

To Bottes à huile. Le fig. 15 (planche XI) représente une botte à huile telle qu'on les emploie assez généralement dans les locomotives; on en met comme cela une sur chaque pièces où il y a frottement. Dans quelques machines on remplace les bottes à huile partielles par une boite générale ailant porter l'huile à toutes les parties qui en ont hesoin par de petits tuyaux que l'on peut fermer à volonté par des robinets, ce qui a l'avantage de ne pas donner d'huile quand on n'en a pas besoin. Ces grandes boites sont très-bonnes en ce qu'elles permettent un renouvellement d'huile très-prompt aux diverses stations de la machine; mais elles ne valent rien pour les réparations ou le nettoyage des machines, à cause de cette foule de petits tuyaux qui circulent de côté et d'autre et nuisent d'ailleurs à l'apparence de la machine.

8º Robinets de vidange. Ils se placent au bas de la boîte à feu pour vider les chaudières quand elles passent à l'ate-

lier de reparation.

9° Tampons des boites à feus. Ce sont de petits troncs de cône en cuivre jaune, de 5 centimètres de diamètre moyen, filetés sur toute leur hauteur, et munis d'une tête quarrée qui sert à les visser dans les quatre faces de la boite à feu, un peu au-dessius dé son assemblage avec l'enveloppe à la partie inférieure. Ces tampons bouchent des trous que l'on ouvre quand on veut nettover la chaudière pour y passer des tringles en fer recourbées à leur extrémité, dout le but est de détactier les dépoits qui se sont déposés dans cette partie. Il est peu de machines où on ait la précaution de placer de ces appareils pendant la construction, il en résulte que, comme ils sont indispensables, on est obligé de les poser quand les machines sont en service, ce qui est beaucoup plus dispendieux.

Nous ne parlerons ni des dimensions, ni de la construction des divers appareils ci-dessus décrits, en ce quéi constituent pour la plupart un travail citranger à l'atelier de construction. Leurs pouds entrant pour fort peu dans, leur valeur, nous donnerons les prix de vente tels qu'ils exis-

tent genéralement.

| tome Beneratement.            |            |                |      |
|-------------------------------|------------|----------------|------|
| •                             |            | Largeur de voi | e    |
|                               | m.<br>1.50 | m.<br>1.75     | 2.00 |
|                               | fr.        | fr.            | fr,  |
| 2 Corps de pompe avec stuf-   | . 7.       |                |      |
| fling-box et boulons          | 150        | 200            | 250  |
| 6 Soupapes à boulets garnies. | 360        | 400            | 440  |
| Tuyaux d'alimentation gar-    |            |                |      |
| nis                           | 100        | 125            | 150  |
| 2 Rallouges à genoux          | 600        | 700            | 800  |
| 1 Soupape de sureté à charge  |            |                |      |
| directe complète              | 100        | 120            | 140  |
| 1 Id. à levier id             | 100        | 120            | 140  |
| 1 Plaque fusible et robinet   |            |                |      |
| garnis                        | 65         | 70             | 75   |
| 1 Niveau d'eau en verre       | 75         | 80             | 85   |
| 3 Robinets de niveau          | 15         | 18             | 21   |
| 1 Manometre garni             | 25         | 30.            | 35   |
| 1. Thermomètre garni          | 25         | 50.            | 35   |
| 4 Sifflet ,                   | 45         | - 50           | 56   |
| 16 Boîtes à huile.            | 80         | . 90,          | 109  |
| 2 Robinets de vidange         | 36         | 40             | 44   |
| 4 Tampons                     | 20.        | 25             | 50   |
| 2 Robinets de cylindres       | 50         | 60             | 70   |
| Divers cuivres pour couver-   |            |                |      |
| tures, joints, etc            | 100        | 125            | 150  |
|                               | 1946       | 2283           | 2620 |

# Résumé des poids et prix de vente des pièces détachées.

| 0 | POI | IDS. |  |
|---|-----|------|--|
|   |     |      |  |

|                                            |              | Largeur de v | oie.         |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| •                                          | mèt.<br>1.50 | mèt.<br>1.75 | mèt.<br>2.00 |
|                                            | kil.         | kil.         | kil.         |
| 2 Roues motrices                           | 2000         | 2900         | 4100         |
| 4 Petites roues                            | 1800         | 2250         | 2825         |
| 1 Essieu coudé                             | 400          | 500          | 600          |
| 2 Essieux droits                           | 200          | ~ 250        | 300          |
| 4 Entretoises et guides                    | 500          | · 760        | 1020         |
| 2 Bielles, têtes, etc                      | 160          | 220          | 280          |
| 2 Mouvements des tiroirs                   | 380          | 500          | 620          |
| 2 Cylindres garnis, moyens.                | 1100         | 1340         | 1600         |
| 1 Chaudière garnie                         | 6000         | 8900         | 11800        |
| 1 Chassis garni                            | 1800         | 2200         | 2600         |
| mentation                                  | 250          | 300          | 350          |
| Totaux                                     | 14590        | 20120        | 26095        |
| 2º PRIX D                                  | E VENTE      |              |              |
|                                            | fr.          | fr.          | fr.          |
| 2 Roues motrices                           | 3400         | 4900         | 7000         |
| 4 Id. petites                              | 3600         | 4400         | 5200         |
| 1 Essieu coudé                             | 1260         | 1600         | 1940         |
| 2 Essieux droits                           | 380          | 474          | 568          |
| 4 Entretoises et guides                    | 1580         | 2560         | 3280         |
| 2 Bielles , têtes , etc                    | 1130         | 1540         | 1985         |
| 2 Mouvements des tiroirs                   | 1300         | 1660         | 2000         |
| 2 Cylindre à vapeur                        | 2000         | 2300         | 2600         |
| 1 Chaudière                                | 19000        | 27500        | 58000        |
| 1 Chassis                                  | 4950         | 6000         | 6850         |
| Appareils de sureté et d'ali-<br>mentation | 1946         | 2283         | 2620         |
| Totanx                                     | 40446        | 55217        | 72045        |

non compris les frais de montage.

#### ARTICLE 11. — ASSEMBLAGE DES PARTIES COMPOSÉES, OU MONTAGE DES MACHINES.

Avant d'entrer dans les détails du montage, nous dirons quelques mots sur la confection du projet dont les principes doivent servir de base an travail de cette opération.

Ayant adopté un système de construction pour chacune des six parties qui, réunies, constituent une leconotive, la confection du projet réside dans la détermination exacte des dimensions et l'assemblage sur papier de ces diverses parsies, afin d'étre sir que l'on n'a assigné à aucune des pièces composantes une des positions que devra occuper une autre pièce pendant le mouvement.

Si on fait les dessins de chaque pièce successivement en partant des roues, dans l'ordre que nous avons indiqué précèdemment, il arrive à coup sûr que certaines pièces, dont les dimensions sont invariables, se trouvent occuper les mêmes places que d'autres qui sont susceptibles de modifications, soit dans leur forme, soit dans leur position. Pour éviter cela, il suffit de décomposer les pièces des machines en deux espèces :

1º pièces invariables, indépendantes;

2º pièces variables, dépendantes des premières;

Pais de dessiner séparément chacune des pièces invariables, que l'on relie ensuite au moyen des pièces variables.

Pour trouver à laquelle de ces deux classes appartient chacune des pièces composantes, nous allons énumèrer succinctement les fonctions et modes de détermination des dimensions des parties dans lesquelles elles figurent.

10 Roues. Le diamètre des roues étant donné, toutes leurs dimensions se trouvent déterminées, et on pout les des-sincr complètement. Or, généralement, on ne connaît exactement que le diamètre des roues motrices, celui des petites-étant déterminé par les dispositions uftérieures; les roues au trouvent donc réparties dans les deux classes:

Roues motrices. . . . . indépendantes. Petites roues. . . . . dépendantes.

2º Transmission du mouvement. Essieux. Toutes les dimensions des essieux sont connues à priori, sauf la distance entré les manivelles de l'essieu coudé, distance déterminée par l'écartement des cylindres. Les essieux se divisent donc en :

Essieux des petites roues. indépendants. Essieu coudé..... dépendant.

Entretoises et guides. Les entretoises sont des pièces indépendantes, en lant que l'on n'a pas égard à la position des pompes sur les entretoises extrêmes. Or, comme la position de ces dernières n'est pas arbitraire et est assujette à l'ecartement des cylindres, il en résulte que les entretoises sont des pièces dépendantes; quant aux guides, ce sont des pièces indépendantes.

Bielle, tête de tige et glissoirs, axe transversal et mouvement du piston de la pompe. Les trois premières sont independantes; les deux dernières dépendent de l'écartement

des entretoises et de la position de la pompe.

Mouvement du tiroir. La course du tiroir est inconnue tant que le cylindre n'est pas dessiné; de la, toutes les dimensions de pièces qui servent à transmettre le mouvement de l'excentrique au tiroir sont inconnues; le mouvement du

tiroir est donc une partie dépendante.

50 Cylindres à tapeur. Le diamètre des cylindres étant donné, toutes leurs dimensions se trouvent déterminées. Or, le diamètre dèpend, non-seulement de la largeur de la hoite à fumée, mais encore de la place occupée par les vierderentiques d'exentrique entre les entretoises. Comme l'apparei des excentriques dépend lui-même des tiroirs qui font partie des cylindres, il y a un tâtonnement à faire. Ce iâtonnement, fait une fois pour toutes, donne pour diamètre maximum des cylindres 0,55 du diamètre de la chaudière. Dans ce as, l'écartement eutre les axes varie entre moitié de la largeur de la voie et moitié de la largeur de la boite à fumée, et se détermine ent ayant égard à l'injection dans la cheminée et à la place des leviers d'exentriques entre les entretoises du milieu. Les cylindres sont donc des pièces indépendantes.

4º Chaudière. La chaudière est une partie dépendante en equi concerne la boit à fumée, parce que la longueur de cette dernière et sa hauteur au-dessous de la partie cylindrique dépendent complètement des cylindres. Les autres parties sont indépendantes quand on connaît le diamètre de

la partie cylindrique.

5º Chassis. Le chassis ne peut s'exécuter que quand le tout est mis en place, c'est dire assez que c'est une partie

dépendante.

6º Appareil de súreté et d'alimentation. Les pompes sont indépendantes si l'on ne considére que le corps et les clapets; mais comme le corps est toujours fixé aux entretoises par une plaque de fonte coulée avec lui, et les chapelles des clapets assemblées differemment, suivant les positions des corps de pompes, il en résulte que toutes ces pièces sont dépendantes.

Les appareils de sureté sont tous indépendants.

Si nous réunissons les différents résultats que nous venons d'obtenir, nous trouvons :

Pièces invariables ou indépendantes.

s. dependantes. Essieu coudé, Entretoises.

Pièces variables

Mouvement des pompes.

Mouvement des tiroirs.

Roues motrices. Essieux droits. Têtes de tige de pistons.

Têtes de tige de pist Bielles. Glissoiss.

Glissoiss. Chaudière.
Guides. Châssis et les dépendances.
Cylindres à vapeur et leurs Appareils d'alimentation.

Appareils de sûreté.

Pour exécuter un projet, on dessine d'abord tout ou partie des pièces invariables, et on suit la marche suivante pour les autres.

Après les roues motrices qui donnent la hauteur du plan du mouvement el la largeur cacte dont on peut disposer entre elles pour la transmission de ce dernier, viennent les cylindres à vapeur qui, donnant la course des tiroirs, permettent de déterminer la longueur du levier de ce dernier ainsi que celle du levier d'excentrique et la course de cette dernière, on tout le mouvement du tiroir, en ayant soin d'èctablir la ligne de dessous de la chaudière cylindrique d'après les dimensions de la boîte à vapeur. C'est l'épure que nous avons figurée, n° 7 (planche X). On obitent ainsi la place des manivelles de l'essieu coudé, place déterminée, non-seulement par la distance nécessaire entre les cylindres pour la tuyau d'injection, mais encore par la largeur occupée entre

les entretoises du milieu par les leviers et supports des tiroirs, puis enfin le mouvement des pompes et les pompes elles mêmes.

D'autre part, les cylindres donnant la longueur exacte de la boîte à fumée, on peut dessiner complètement la chaudière; alors on a les figures 1, 2, 5, 6, de la planche XI.

La chaudière, représentée en élévation avec les roues motrices, comme dans les figures 8, 9 (planche XI), on y adaptie le chàssis et toutes les dépendances de ce dernier, dont foat partie les mouvements des barres d'excentriques et de la détente. Enfin, on termine par les chapelles et les boulets des pompes alimentaires.

Dans le montage , la marche à suivre différe peu de celle-

ci, comme nous allons le voir.

L'emplacement du montage d'une locomotive se compose d'un chemin de fer à largeur variable, suivant la largeur de la voie de la locomotive à monter, régnant sur chaque côté d'une fosse de 1 mètre de profondeur et d'une longueur d'au moins 6 mètres. Sur cette fosse se placent transversalement des poutres destinées à supporter la chaudière que l'on pose, en premier lieu, parfaitement de miveau. Cela fait, on trace dans les plaques de la boite à fumée les entrées des cylindres et des stuffing-box des tiroirs ; ces entrées, qui pourraient se faire à la chaudronnerie, sont réservées de préférence pour le montage, parce qu'on peut avoir à craindre quelques variations dans la position rigogrause de la boîte à fumée et dans les épaisseurs des fontes des cylindres. Il faut alors les opérer en percant au foret à main une série de trous tout autour en dedans, puis, en faisaut sauter au bédanne les portions de fer restantes, et finissant au burin et à la lime.

Alors on pose les cylindres que l'on assemble seulement avec les plaques fortes par leurs brides intérieures; on met les boites à vapeur, soit mastiquées, soit à portées, on les serre par leurs boulons, et on laisse libre ainsi tout le reste. Les cylindros posés, on met les entretoises, dont les cornières d'assemblage avec la chaudière ont été préalablement posées par le chaudronnier, et ont servi à déterminer l'ase horizontal du mouvement pour les cylindres. La pose des entretoises ne peut s'effectuer qu'après celle des cylindres, parce que ce sont ces dernières qui donneut leur position exacte; car, bien qu'elles doivent être horizontales,

il faut, autant que possible, les faire couper en deux parties égales par le plan du mouvement, qui n'est connu qu'après la pose des cylindres. Les entretoises assemblées avec les cornières et fixées invariablement après la chaudière , on met les couvercles de devant des cylindres et on passe les pistons avec leurs tiges; on pose les guides non serrés, ainsi que les têtes, axes et glissoirs. Pour serrer les guides on met la tige du piston horizontale dans les deux positions extrêmes de la course de ce dernier, ce à quoi on parvient facilement, étant aidé, si l'on veut, par le chapeau du stuffing-box du couvercle.

Les guides serrés , on pose les supports des arbres des tiroirs, en ayant bien soin de placer l'axe perpendiculaire à celui du cylindre, et parallèle au plan du mouvement, deux conditions très-difficiles à remplir pratiquement, parce qu'il faut buriner et percer dans la fonte bien exactement. On arrive plus facilement au résultat en plaçant dans les supports l'arbre muni préalablement du levier du tiroir pour donner sa hauteur. Cela fait, on pose les tiroirs avec leurs tiges et douilles; la tige, comme nous avons dit dans l'article précèdent, n'est pas coupée de longueur, c'est au montage seulement que cette opération a lieu, en mettant le levier et le tiroir chacun dans leur position milieu.

Les tiroirs posés, on soulève la chaudière pour passer les roues motrices avec leur essieu. Cette opération, qui est d'abord toute simple, se résume dans l'établissement de l'axe de l'essieu coudé dans le plan du mouvement, ce à quoi on parvient assez difficilement, malgre les lignes de repères dont on a sillonné les entretoises , la chaudière et l'essieu lui-même, parce qu'il faut d'abord placer cet essieu bien horizontal, puis soulever ou baisser petit à petit la chau-

dière horizontalement.

Quand ce travail est terminé, on procède au posage des excentriques et barres de ces dernières. C'est ici que l'on n'apporte jamais trop de soin; aussi dirons-nous, au risque d'être contredits, que ce ne sont pas les monteurs, quelque habiles qu'ils soient, qui doivent déterminer la position des excentriques et la longueur des barres, mais l'ingénieur même qui a fait le projet. En effet, il est dejà trèsminutieux d'arriver à déterminer sur le papier, avec toutes les notions théoriques nécessaires, la position exacte des excentriques et la longueur de leurs barres; qu'est-ce donc quand il faut faire cela dans l'espace? Le tâtonnement auquel se livrent les monteurs habituellement, n'a pour résultat qué de leur faire perdre un temps qui coûte cher, sans donnet de résultat satisfaisant.

Pour monter l'excentrique double, on commence par poser le levier double sur l'arbre du tiroir, en se conformant aux principes que nous avons émis dans la deuxième partie, c'est-à-dire en placant les boutons aux points de contact des tangentes à leur arc de rotation menées par le centre de l'essieu coudé, ce à quoi on arrive au moyen d'une planche sur laquelle est tracée une ligne droite portant à ses extrémites deux échancrures dans lesquelles entrent, d'une part, l'essieu, de l'autre le bonton du levier. Le tiroir se trouve alors dans sa position milieu; on pose l'excentrique, non à demeure, mais simplement serré, de manière que la ligne passant par les centres soit perpendiculaire à la tangente que l'on vient de mener, ce à quoi on parvient en coupant l'echancrure de l'essieu d'équerre avec la ligne tangente par une ligne passant par le centre. L'excentrique ainsi posé, on v adapte son cercle et la barre avec crochet prenant dans l'un des boutons non dérangé; on détermine exactement la longueur de la barre, l'assemble au cercle, et alors on procède au posage réel de l'excentrique, en faisant passer l'échancrure de la planche correspondant aux bontons, au centre de l'arbre du tiroir, ce qui fait décrire un petit angle à la ligne perpendiculaire dans l'échancrure de l'essieu et indique précisément l'angle dont l'excentrique doit aussi avancer. Pendant toute cette opération, la manivelle de l'essieu a été conservée rigoureusement horizontale.

Comme on le voit, l'opération est simple, si on la concoit; aussi pensons-nous qu'il ne sera pas toujours' interdit aux monteurs de la pratiquer; mais avant cela, il faut la leur enseigner, parce qu'ils n'ont pas le temps de la cher-

cher seuls, et par cela même s'en dispensent.

Les excentriques posés, on place les pompes et les chapelles des clapets. On place censuite l'arbre du mouvement des excentriques ainsi que les supports quand ils doivent pendre après la chaudière. Ensuite viennent les petites roues et leurs essieux, qui sont immédiatement suivies du châssis que l'on pose par parties pour la facilité du passage sous les attaches qui servent à fixer la chaudière dessus. A près le clàssis viennent les ressorts, pour lesquels on prend les précautions que nous avons indiquées dans l'article précédent, les appareils de sûreté, et enfin tous les accessoires qui ne constituent plus qu'un travall ordinaire mais fort long.

Un bon monteur, seconde d'un side pour forage et burinage, et 2 manœuvres pour le transport, soulèvement le nettoyage des pièces, peut monter une locomotive pour largeur de voie 1 m,50 en deux mois, dans un atelier où on ne constrait que de cels ; et où 11 n'y a pas à attendre après les pièces.

Deux mois, à raison de 25 jours par mois, font 50 jours ou :

Si nous sjoutons 125 ft. pour les laux frais divers du montage et l'osé des petits boillis, nous surons un total de 1,000 l., non compris les frais généraix qui obt êté portès sur le prix de revient des plèces labriquées.

Pour largeur de voie 1 m. 75, on peut augmenter ess frais de 500 fr., parce que fion-seulement le temps est plus long, mais le nombre des manœuvres est plus grand. A 2 mètres encore 500 fr., ce du fait:

Largent de tole.

56000

|                              | war gont an toto. |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                              |                   |             | The state of the s |  |
|                              | 1.50              | 1.75        | 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Prix de revient du monlage . | fr.<br>1000       | ir.<br>1500 | fr.<br>2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Prix de vente du montage     | 1100              | 1650        | 2200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

Nous avons trouvé plus haut pour prix de vente de machines non montées : fr. fr. fr.

|    |                        | 40446           | 55217        | 72043       |
|----|------------------------|-----------------|--------------|-------------|
|    | Nous avons done pour p | rix de vente    | réel des     | machines:   |
|    |                        | fr.<br>41546    | fr.<br>56867 | ₩.<br>74243 |
| et | en nombres ronds au m  | inimum :<br>fc. | fr.          | Îc,         |

FIN.

41000

74000

# ARTICLES DIVERS.

ÉTABLISSEMENT D'UNE USINE DE HAUTS-FOURNEAUX.

# CHAPITRE PREMIER.

DU CHOIX DE LA LOCALITÉ, EMPLACEMENT ET TERRAIN.

Le traitement des minerais de fer pour obtenir de la fonte, autrement dit l'exploitation des hauts-fourneaux, est une des industries où la question des trausports passe en première ligne, c'est-à-dire avaut la main-d'œuvre, l'emplacement et les débouchés probables.

Dans une usine de hauts-fourneaux, on consomme du minerai, du cohe et des fondants, et on produit de la fonte. Si nous divisons les fontes en fontes grises et fontes blanches, nous avons en consommation moyenne, pour 1,000 k. produits:

| 1º Fonte | blanche : |     | 2º Fonte | grise :   |
|----------|-----------|-----|----------|-----------|
| 3000 k.  | minerai.  |     | 3000 k.  | minerai.  |
| 1750     | coke.     | 101 | 2250     | coke:     |
| 1000     | fondants. |     | 1000     | fondants. |

Le coke peut arriver à l'usine, soit à l'état de coke, soit à l'état de houille. Comme 100 k. de houille carbonisée donnent 50 à 60 k. de coke, si nous comptons 55 k. en moyenne, il faut pour 1000 k. de fonte blanche, 3,200 k., et 1000 k. de fonte grise, 4,100 k. de bouille.

Avant de passer outre sur ces nombres, nous dirons que, quelques résultats avantageux que l'on obtienne par la suite dans le traitement des minerais, on doit toujours baser ses calculs d'établissement sur ces données qui sont plutôt modèrées qu'exagères, en ce qu'elles correspondent à un traitement de minerais moyens.

Dans le cas où le coke se prépare à l'usine , la matière qui coute le plus de transport est le combustible, en n'ayant egard seulement qu'au poids. Or, jusqu'à présent, sauf quelques localités, où les transports se font par chemins de fer de la mine à l'usine, on a toujours préféré fabriquer le coke soi-même que de l'acheter tout fait, non-seulement parce que le coke qui à voyagé est ou mouillé, et par consequent friable si c'est par eau, ou cassé en une foule de morceaux impropres au service des hauts-fourneaux, si c'est par terre; mais encore parce que sa qualité est très-variable, Buivant la manière dont il a été préparé. Comme cette matière se vend au poids ; le fabricant de coke a avantage à pousser la carbonisation le moins loin possible; de la discussions, et force au propriétaire des hauts-fourneaux de céder, s'il ne veut pas voir l'alimentation de tes derniers interrompue. Aussi n'y a-t-il que dans le cas où le nombre des fabricants de coke est assez grand , comme a Saint-Etienne , et le transport exécutable par chemins de fer, ce qui donne le moins de debhets possible, que l'on peut compter sur l'achat du coke tout préparé, pour une usine de hauts-fourneaux.

Il résulte de la que l'on peut considèrer comme général le cas où le coke se prépare à l'usine même, et alers on a én moyenne, en réunissant les deux circonstances de fonte, blanche ou fonte grise en une seule :

1000 k. fonte exigent 3000 k. houille. 5000 minerai. 1000 fondants

Les transports peuvent s'effectuer :

1º Par mer, 2º Par rivières,

5º Par canaux,

40 Par chemins de fer,

5º Par routes ordinaires.

Ces cinq cas penvent se présentér un à un, deux à deux, trois à trois, quatre à quatre, et même cinq à cinq pour l' diverses matières que l'on à à transporter. Lorsque plusieurs localités conviennent pour l'emplacement de l'asine, sous les divers tapports que nous énumérerons plus loin, on doit les soumettre au calcul comparatif suivant:

|                                  |          | PRIX I           | DES TRAI       | NSPORTS                   | · ·                               |
|----------------------------------|----------|------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------|
| MATIÈRES.                        | Par mer. | Par<br>rivières. | Par<br>canaux. | Par<br>chemins<br>de fer. | Par<br>routes<br>ordinai-<br>res. |
| Minerais M.                      | a'       | b<br>b'          | o<br>o'        | d<br>d'                   | e'                                |
| Houille, H.                      | a""      | P                | c''            | d"                        | e"'                               |
| M (a+b+c+<br>(a"+b"+c<br>+d""+e" | "+d"     | '+e'')-          | + F (a"        | +d'+e"'+b"'               | ')+H<br>'+e'''                    |

Equation générale dans laquelle on pose égaux à O, les transports qui n'ont pas lieu.

Bien que les prix des transports soient variables, suivant les localités, on peut admettre en moyenne qu'ils sont dans les rapports suivants, tous frais payés:

| Par | mer.    |    |      |        |   |   | • |   | ٠ | • | • | • | • | • | ٠ | - 1 |
|-----|---------|----|------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| Par | rivière | s. |      |        | • |   | • | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 3   |
| Par | canau   | x. |      |        | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | 4   |
|     | chem    |    |      |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - 6 |
| D   |         |    | d: e | <br>TO |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   | ٠ | 12  |

En outre les prix relatifs de transports des matières sont:

| Pour | le | minerai  | eŧ | le | f | on | da | n | ۱. | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 1.0 |
|------|----|----------|----|----|---|----|----|---|----|---|---|---|---|---|---|-----|
|      | la | houille. |    |    | • | ٠  | ٠  | ٠ | •  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | 1.5 |
|      | la | fonte    |    | ٠  | ٠ |    | ٠  | ٠ | •  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 2.0 |

#### De là le tableau suivant :

## Prix relatifs des transports.

| matières.            | Mer. | Rivières | Canaux. | Chemins<br>de fer. | Routes<br>ordinai-<br>res. |  |
|----------------------|------|----------|---------|--------------------|----------------------------|--|
| Minerai et fondants. | 1.0  | 3.0      | 4.0     | 6.0                | 12.0                       |  |
| Houille              | 1.5  | 4.5      | 6.0     | 9.0                | 18.0                       |  |
| Fonte                | 2.0  | 6.0      | 8.0     | 12.0               | 24.0                       |  |

Les diverses conditions locales auxquelles on doit, autant que possible, chercher à satisfaire pour l'établissement d'une usine de hauts-fourneaux, sont les suivantes :

1º Etre adossé à une montagne dont la hauteur soit au moins égale à celle des hauts-fourneaux, donnant peu de déblais et de remblais à effectuer pour l'emplacement de ces derniers.

2º Avoir de l'eau à proximité de l'usine, et pouvant arriver sans de trop grands frais à la pompe de la machine à vapeur.

3º Avoir un sol de la fonderie assez élevé dans la vallée pour ne pas craindre les inondations jusqu'à trois mètres au-dessous de la sole des creusets.

4º Etre sur un terrain assez solide pour ne pas nécessiter de grandes fondations; pour cela éviter, autant que possible, les fondations dans l'argile.

50 Les matériaux spéciaux pour la construction des usines étant :

| 10 | La pierre calcaire | Taillée<br>ou<br>moellonnée.   |
|----|--------------------|--------------------------------|
| 20 | La brique,         | Tendre<br>et<br>réfractaire.   |
| 30 | La chaux,          | Aérienne<br>et<br>hydraulique. |

Rechercher, pour faire les déblais, les portions de montagues où se rencontrent plus particulièrement ces substances, mois l'argile qui ne s'y trouve du reste que rarement et en couches minces; et se rapprocher de la portion de la vallée où se trouve l'argile, condition qui se remplit asser naturellement quand les eaux se trouvent en bas.

5º Preferer l'exposition du midi à celle du nord, pour faciliter le sechage des maconneries et pouvoir les pousser

plus avant pendant l'hiver.

Comme en le vois, le choix de l'emplacement et celui du terrain d'une usine de hauts-fourneaux n'est pes chose si facife qu'on pourrait le croire au premier abord, et leus importance est telle à notre avis, qu'il nous paraît superflu d'axoir àggrd au prix d'achat du terrainquand es dernice convient, considération que mettent généralement en première ligne les personnes peu au fait de cette industrie, et dont les conséquences sontsi graves par la suite.

Nous avons gerda le sileuce sur l'avantage que présente le voisinage de nombreuses voisé de commenciation, celle partie rentrant dans la question des transports. Nouse avons aussi passé outre sur les moyens de procurea les vives à bon marché aux ouvriers, ce qui nécessite le voisinage des villages, parce que cètte question est tout-à-fait secondains, de sorte que c'est, un avantage de plus qu'and le das se prèsente, mais il ne doit l'aire néclières avour des autres sus-

mentionnés.

ORGANISATION DU TRAVAIL POUR LA CONSTRUCTION DE L'USINE.

Soit proposé d'établir une usine de deux hauts-fourneaux an coke, pouvant produire chacun 7,500 k. de foute grise per jour, souffiés à l'airfroid avec des minerais moyennement

réfractaires et des cokes moyennemeut durs.

Ce cas, qui est celui le plus général, se résout ainsi: Un haut-foerueau donnant 7,500 k. de fonte par jour, a une hauteur de 15 mètres et une largeur quarrée à sa base, de 12 mètres environ. Le nombre convenable de maçons que l'on doit mettre par fourneau pour faire le massif extérieur est de deux par pilier d'embrasere : un de première classe piour faire le parement extérieur; un de seconde classe pour feire les remplissages intérieurs. Deux maçons par pilier d'embrasure font huit maçons par masse, consommant en moyenne par jour chacun 750 briques de 0m,200 elong sur 0m,100 de large, et 0m,075 d'épaisseur, correspondant par conséquent à 6,000 briques par jour et par masse. On monde en moyenne de 0m,200 par jour, il en résulte que la durée de en moyenne de 0m,200 par jour, il en résulte que la durée de

la construction extérieure est de  $\frac{15}{0,2}$  = 75 jours ou 3 mois,

et la consommation en briques ordinaires 6000 × 75 = 450,000 pour une seule masse.

Plus tôt en avra fini les constructions extérieures, plus tôt en pourre commencer celles intérieures, plus tôt fourceau aura le temps de se sécher à la chaleur naturelle de la saison avant l'hiver. Or, in l'est guère possible de commencer avec straés des constructions importantes avant le premier avril; il suit de là que les maçonseries extérieures pourrent être terminées an premier juséet; comme il faut tois mois pour la pose de la chemies intérieure, des étalages et du creuset, on aura fain le premier octobre.

Pour commencer la construction des masses le premier avril, il faut avoir des briques de l'année précédente; car précisément la fabrication de ces matérieux n'a lieu économiquement que pendant les six mêmes mois d'été que l'on consesser aux constructions en général.

Machines Locomotives.

Quelque promptitude qu'apportent les briquetiers dans leur travail, il ne faut pas compter pouvoir disposer d'une meule de briques de l'année courante avant le quinze mai; les macons devront donc être alimentes pendant quarante jours par des briques de l'année précédente. 40 jours à 6.000 briques font 240,000 briques par masse que l'on devra avoir d'avance. Outre ces 240,000 briques pour chaque masse, il en faut encore pour les cheminées des maisons d'habitation que l'on construit en même temps, et les fours à coke. En évaluant à 60,000 l'approvisionnement nécessaire pour les maçons en pierre, nous aurons suffisamment. Pour les fours à coke nous dirons : chaque haut-fourneau correspond à 18 fours à coke que l'on peut réunir tous ensemble ou grouper 6 par 6. Dans ce second cas, comme dans le premier, on compte qu'il faut 100,000 briques par groupe, et que la durée de la construction d'un groupe est de 40 jours. Comme il y a six mois pour construire les 18 fours à coke d'un fourneau, il sera suffisant de n'en construire qu'un groupe pendant les 40 premiers jours, et l'approvisionnement en briques pour les fours à coke sera de 100,000 par

Récapitulant, nous trouvous que l'approvisionnement en briques ordinaires est :

10 Pour les deux masses. 480,000 20 fours à coke. 200,000 50 divers. . . . 60,000

Total. . . . . 740,000 briques.

Puisqu'il faut six semaines ou quarante jours au moins pour faire une moule de briques prêtes à employer, quelque petite que soit la meule, et que pendant six semaines il se consomme 740,000 briques, ce qui correspond à 440,000 par mois environ, il faudra un nombre de tables de briquetiers susceptible d'arriver à ce chiffre. Or, une table de briquetier peut fournir en moyenne par mois

40,000 briques; \(\frac{440000}{40000}\) = 11 tables. Comme l'approvisionnement est de 740,000 briques, les briquetiers devent entrer en besogre \(\frac{740000}{440000}\) = deux mois environ

11 Tayout

avant la fin de la saison de l'année précédente, c'est-à-dire le premier août. Ajoutant un mois pour l'extraction de terre à briques, qui est d'autant meilleure qu'elle a été tirée plus tôt, quelle que soit l'époqne à laquelle les hauts-fourneaux auront été votés, les travanx ne commenceront réellement que le premier juillet; tout le temps avant cette époque aura dû être consacré à la recherche d'un emplacement et d'un terrain convenables.

On pontrait objecter qu'on s'y prenant plus tôt, on pontra faire les constructions accessoires et être plus en mesure d'avoir fini l'année suivante. Nous répondrons à cela que cette circonstance ne doit avoir lien que si les ouvriers sont arces, et sont les mêmes pour les constructions en pierres que pour les constructions en briques; dans tous les autres cas, il est inutile de commencer les travaux de maçonnerie ou de terrassement avant le 2ºr août.

Cela posé, pendant que, d'une part, les briquetiers fabriquent pont l'année suirante, on trace sur le terrain la disposition de l'usine et on met les terrassiers. Jusqu'au 15 septembre, ces derniers sont assez difficiles à trouver, parce qu'ils constituent en général des manœuvres que l'on emploie en agriculture à faire la moisson; mais à partir de cette époque, on peut en avoir autant que l'on veut.

Comme les travaux de terrassement sont très-variables, et qu'il est très-incommode de démontrer quelquefois à cent ouvriers séparément la besogne qu'ils ont à faire, il est utile de les diviser en chantiers de quatre hommes :

2 pelleurs et brouetteurs alternativement.

2 terrassiers, dont 1 chef.

Le chef gagnant seulement deux sous de plus que les sutres par jour. Chaque chentier a deux pioches, denx pelles et denx bronettes dont il répond, et tontes les fois que les relais dépassent 40, 45 ou 20 mètres, suivant le terrain, on lui adjoint un nombre suffisant de bronetteurs formant une classe à part à l'asage de tous les chantiers. Qnand les transports se font à la voiture, ce qui ai lein toutes les fois que les relais un peu longs le permettent, les denx pellenrs et brouetteurs du chantier servent à charger avec le conducteur du cheval, qui a sa pelle. Dans un pays où les manœuvres se paient 4 fr. 75 c. pour 10 heures de travail, le tombereau coûte 5 fr., conducteur compris pour le même temps. Il faut deux temberaux, donc 10 fr. par jour correspondant à six hommes, c'est-à-dire cinq en sus du brouetteur du chantier.

Il est bon, toutes les fois qu'on le peut, de faire exécuter les terrassements à l'entreprise. Ce cas se présente le plus souvent pour l'extraction de la terre à briques, parce qu'alors le terrain est homogène. L'extraction de la terre à briques est le garre de terrassements le moins coûteux. Avec transport d'un relais, on pais à l'entreprise 0 fr. 75 c. le mètre cube, deux relais 4 fr., trois relais 4 fr. 25 c., etc. Ce traveil se fait au louchet.

Pour un terrain ordinaire, comme terre végétale au-dessus du calcaire grossier suivi lui-même de calcaire dur, le mêtre cube revient rarement à moins de 2 fr. à la journée, et souvent va jusqu'à 3 et 4 fr.

Quand on découvre la pierre en bancs réguliers, il faut alors avoir recours aux carriers, ouvriers qui abondent toujours dans les localités où la pierre existe à une petite profondeur.

Asia de rendre le travail des carriers moins coûteux, an leur fait extraire les pierres de taille sous le plus petit volume possible. A pars le bâtiment de la machine à vapeur, qui
exige, pour la fondation des cylindres, des pierres de 2 mètres sur 1 m et 0 m.50 a un omins, toutes les autres peuvant
être de 1 mètre sur 0,75 et 0,50 dans lenrs plus grandes dimensions; ce sont celles qui serviront pour les angles des
masses. On se gardera bien de casser celles qui se trouvent sous un échantillon plus petit, patre qu'elles serviront nour les faces extérieures des voûtes et les fourà coke.

Les fondations des murs de cloture et des maisons d'habitation, sin un mot des nocessoires, terminées, ou y placora les maçons an pierres qui pourront travailler suivant les localités et le prolongement de la saison , jusqu'au premisée décembre, y ayant soin d'employêr de la chaux deui-hydraulique mélangée de cendrée. Par ce moyon, on aura ma débouché facile pour les pierres extraites, des magasins sère pour rabger les outils, des bureaux pour les cheffe, un abri pour les couriers pendant leurs repas, une écuries pour les chevaux, un atteire pour la fabrication des briques réfractaires; un idem pour les menuisiers et les charpeatiers, un atseire pour les chard de travailler à l'exquel a pluie ou la gelée les empéchera de travailler à l'ex-

traction, enfin une petite forge à main. L'hiver se passera en terrassements et préparations des travaux de l'été. c'est-à-dire confection des charpentes et menuiseries , ainsi que briques réfractaires, si toutefois on ne commande pas ces dernières hors de l'asine. Dans ce dernier cas, il fant compter que les chemises intérieures, les étalages et les creusets doivent être rendus à l'usine, prêts à être employés le premier juillet, c'est-à-dire le jonr où les massifs extérieurs seront terminés. Il faut neuf mois au moins pour faire cette besogne et la livrer à l'époque commandée ; la commande devra donc être faite neuf mois avant le premier juillet, c'est-à-dire le premier octobre de l'année précédente, époque où les briquetiers s'en vont. Au premier janvier suivant, seront commandées les ferrures et les fontes des masses, qui doivent être livrées à l'usine le premier avril. La sonfflerie, qui se compose d'une machine de 100 chevanx ou deux machines de 50 chevaux chaque. n'exige pas moins de neuf mois pour sa construction et livraison, et six mois pour son montage. Comme il faut qu'elle soit prête à fonctionner le premier janvier après la construction des masses, elle devra être commandée le premier octobre, en même temps que les chemises intérieures des fourneaux.

Si l'hiver n'est pas rigourenx, on pourra se mettre en mesure, le premier mars, d'achever les maconneries accessoires. Au premier avril, on commencera les constructions principales, tant en pierres qu'en briques, consistant en massifs de hauts-fourneaux, fours à coke, murs de soutènement, bâtiment de la machine à vapeur, appareil à air chaud, si on en met, aqueduc de la machine à vapeur, halles de préparation et de coulée, fours de grillage. Toutes ces constructions conduites avec célérité seront terminées le premier octobre.

Cette époque arrivée, on procédera au séchage des fourneaux et des fours à coke; on préparera bientôt du coko dans ces derniers, et le premiér janvier on commencera le chaussage intérienr des bauts-fourneaux par le sour à réverbère jusqu'au premier mars, où on injectera le coke du haut, et mettre en seu.

Comme on le voit, il est possible en deux ans de réaliser complètement la construction d'une usine de deux hautsfourneaux donnant 15,000 kil. de fonte grise par 24 heures,

## CHAPITRE III.

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT D'UNE USINE DE 2 HAUTS-FOURNÉAUX AU CORE, PRODUISANT 15,000 RILOG. FONTE GBISE PAR 24 HEURES.

### 10 Emplacement et terrain.

Quelque disposition que l'on adopte pour construire une usine de deux hauts-fourneaux de cette dimension, on ne peut compter moins d'un demi-hectare par fourneau.

Bien que les terrains en montagues soient assez généralement de peu de valeur quand ils sont exploités par l'agriculture, ils augmenteint considérablement quand on sait qu'ils peuvent être utiles à l'industrie; aussi pensons-mous qu'on ne doit pas supposer moindre de 20,000 fr. l'achat du terrain de l'usine.

#### 90 Terrassements.

Les terrassements sont très-variables, suivant les localités; mais comme en général, quand ces derniers ne sont pas considérables, ils sont remplacés par d'autres travaux aussi coûteux, on peut les évaluer à six mois de travail à cent ouvriers payés à raison de 1 fr. 75 c. par jour, ce qui fait :

 $6 \times 25 \times 400 \times 1.75 = 25,000$  fr. en nombres ronds.

- 60 brouettes, 40 pelles,
- 40 pelles,
- qui, évaluées, à cause des réparations et changements qu'elles nécessitent :

Les brouettes à. . . . 10 fr. Les pelles à. . . . . 5

Les pioches à. . . . . 10

Les pioches a. . . . . 10

font une dépense de :

Broueties. . . 60 × 10 = 600f. Pelles. . . . 40 × 5 = 200 Pioches. . . . 40 × 10 = 400

25000 + 1200 = 26200 fr., que nous porterons à 30,000 fr. avec les frais d'outils de carriers (réduction faite des pierres obtenues), de voituriers, etc.

## FRAIS D'ÉTABLISSEMENT D'UNE USINE, ETC. 555

## 5º Maconneries accessoires.

Les maçonneries accessoires se composent de :

Murs de clâture, Loges de portiers, Logements d'ouvriers,

Ateliers divers,

Bureaux, . .

Logements d'employés.

Les murs de cloure d'un hectare de terrain, en suppoant un colò fermé par un canal ou une rivière, constituent une longueur de 300 mètres avec trois ou quatre grandes portes qui peuvent être évaluées chaeune à 10 mètres ausus. Les murs, y compris les fondations, ont 3 mètres de haut et  $0^m$ ,45 d'épaisseur moyenne, parce qu'ils se composent de contreforts de 1 mêtre sur  $0^m$ ,50, espacés de 5 mètres en 5 mètres et reliés par un inur de  $0^m$ ,40. On a douc :  $540 \times 9$ ,  $50 \times 10^m$  et en colos coltaits:

Pierre 460 m. c. à 1 fr. 460 Mortier 46 m. c. à 10 fr. 460

Main-d'œuvre :

540 × 3 = 1020 m. q. à 1 fr. 1020 f.

Total. . . . 1940 f. Net 2000 fr.

En supposant quatre loges de portiers, on peut exécuter à l'entreprise une loge complète de 5<sup>m</sup> de rôté intérieur, quarrée, et un étage avec grenier pour 4,000 fr. On aura donc: loges des portiers, 4,000 fr. Le bâtiment des ouvriers ne peut se composer de moins de 30 logements qui, évalués l'an dans l'autre à 800 fr., font un total de 30 × 800 = 24,000.

Les ateliers divers se composent de :

1 forge de maréchalerie complète . . . . . 5,000 f.
1 atelier de menuisiers-modeleurs . . . . 2,000
1 hangar pour charpentiers, etc. . . . . 3,000

Total. . . . 10,000

Le bâtiment des bureanx comprenant, autant que possible, les logements d'employés et les magasins, coûtera 50,000 fr.

| 356                              | FRAIS D'ÉTABLISSEMENT D'UNE                                                                                                                                                         | USINE                              |                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| On                               | aura ainsi pour les maçonneries access                                                                                                                                              | oires :                            |                                               |
| 20<br>30<br>40                   | Murs de clôture                                                                                                                                                                     | 9                                  | 0,000 f.<br>4,000<br>4,000<br>0,000<br>50,000 |
|                                  | Total                                                                                                                                                                               | 8                                  | 8,000                                         |
|                                  | Net                                                                                                                                                                                 | 10                                 | 0,000 f.                                      |
|                                  | 4º Maçonneries principales                                                                                                                                                          | 5                                  |                                               |
| Elle                             | es se composent de :                                                                                                                                                                |                                    |                                               |
| I.<br>I.<br>I.<br>I.<br>I.       | es hants-fourneaux, ses fours à coke, ses fours de grillage, ses murs de soutènement, se batiment de la machine, /aqueduc de la machine, a halle de préparation, a halle de coulée. |                                    |                                               |
|                                  | 1º Hauts-fourneaux Main-d'                                                                                                                                                          | œuvre.                             |                                               |
| 4 n<br>4<br>8 n<br>Manor         |                                                                                                                                                                                     | 12 fr.<br>10<br>14<br>10<br>46 fr. | par jour.                                     |
|                                  | Net 50 par fourneau                                                                                                                                                                 | x et pa                            | r jour.                                       |
| 75                               | jours pour faire le massif extérieur f                                                                                                                                              | ont 75                             |                                               |
| × 50<br>75<br>mises<br>For<br>Ch | jours encore pour les fondations, le<br>intérieures, les creusets et les étalage<br>rgerons pendant 5 mois pour les fer<br>arpentiers pour les faux-cintres et les                  | s che-                             | 3,750 f.<br>3,750<br>300<br>600               |
|                                  | Total.                                                                                                                                                                              |                                    | 8,400                                         |

Net 10,000 fr. par masse, et pour les deux.....

20,000

# Matières premières.

| 6000 X 75                                         | == 450,000 briques                                                                    | ordinaires par            |                    |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| fourneau, à 12                                    | fr. le 1000                                                                           |                           | 5,400 f.           |
| Chemise int                                       | érieure en briques                                                                    | réfractaires.             |                    |
|                                                   | 10 fr. les 100 kil.                                                                   |                           | 10,000             |
| Ftalages, id                                      | . 20,000 kil. à 10 f                                                                  | r. les 100 kil.           | 2,000              |
|                                                   | pouddings silicieu                                                                    |                           |                    |
| ou 35 m. e. à                                     | 120 fr. bruts et 24                                                                   | Ofr. taillé               | 8,400              |
|                                                   | es 3 matières ci-de                                                                   |                           | 3,000              |
| Fers. 5.000                                       | kil. à 50 fr. le 100                                                                  | )                         | 2,500              |
| Fontes, 10,                                       | 000 kil. à 30 fr. rei                                                                 | adus                      | 3,000              |
| •                                                 |                                                                                       | Total                     | 34,300             |
| Ne                                                | ot 35,000 fr., et pot                                                                 | ir les deux               | 70,000             |
| Done : Main-                                      | -d'œuvre                                                                              | <b>.</b>                  | 20,000             |
| Matiè                                             | eres premières                                                                        |                           | 70,000             |
|                                                   |                                                                                       | Total                     | 90,000 f.          |
| 9                                                 | ne l'on peut porte                                                                    | rà                        | 100,000 '          |
| 20                                                | Fours à coke 1                                                                        | Main-d'œuvre.             |                    |
| Elle se fait<br>il y a 18 fours<br>francs pour to | à l'entreprise, à ra<br>s par fourneau, c'es<br>ut.<br>Matières pren                  | st done 1800 X            | par four; 2 = 3600 |
| 500 briques rel<br>Donc 20000                     | r consomme 15,00<br>fractaires, valant 5<br>briques à 12 fr. l<br>e pour portes et dé | ,000 ordinaires.<br>e 100 | . 240 f.           |
|                                                   | ur                                                                                    |                           | . 740              |
|                                                   | Net                                                                                   |                           | =26600 f.          |
|                                                   | 3º Fours de g                                                                         | rillage.                  |                    |
|                                                   | _                                                                                     |                           |                    |

Deux feurs de grillage à 500 ft. l'un, 1,000 france. Il y a le grand mur de soutenement derfière les masses, resfermant les régulateurs du vent quand les machines sont en haut, et un escalier. Comme les régulateurs coûtent à

The Carlos

peu près le même prix, soit en tôle, soit eu maçonnerie, nous les évaluerons comme s'ils étaient compris dans le mur de souténement. Ce mur, qui n'a pas moins de 60 mètres de long, 45 mètres de haut, 3 mètres d'épaisseur à la hase, fait un volume, avec les régulateurs, d'environ 3,000 m.c. coûtant :

| Pierre.  |    |    |    |  |  |  |      |       |   |       | 3000 f. |
|----------|----|----|----|--|--|--|------|-------|---|-------|---------|
| Mortier. |    |    |    |  |  |  |      |       |   |       | 3000    |
| Main-d'o | eu | VI | 10 |  |  |  | 3000 | m. c. | à | 1.50. | 4500    |

Total. . . . 10500 f.

Evaluant au même prix le mur de soutènement régnant tout autour des fours à coke, plus le mur de soutènement du second étage, des fours de grillage et du parc à mine, nous aurons un total de 20.000 fr. net.

#### 40 Bâtiment de la machine.

Le bâtiment de la machine avec la machine de 50 chevaux moutée, les chaudières en place, l'aqueduc construit, le tout prêtà fonctiouuer pour un haut-fourneau, coûtent 75,000 fr.; on aura donc pour les deux fourneaux, 450,000 fr.

#### 5º Halles de préparation et de coulée.

On peut les évaluer ensemble à 50,000 fr. à cause des toitures qui sont toujours assez grandes.

On a donc pour frais de constructions spéciales :

| Hauts-fou  | rn  | ea   | u | κ.  |   |    |    |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 100,000 f. |
|------------|-----|------|---|-----|---|----|----|---|---|---|----|----|----|---|---|---|------------|
| Fours à ce | oke | э.   |   |     |   |    |    |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 30,000     |
| Fours de   | gri | illa | g | e.  |   |    |    |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 1,000      |
| Murs de s  | 50u | ıtè  | n | er: | e | at |    |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 20,000     |
| Machines   |     |      |   |     |   |    |    |   |   |   |    | :  |    |   |   |   | 150,000    |
| Halles     | •   | ٠    | • | •   | • | •  |    | • | • |   | •  | •  | •  | • | • | • | 50,000     |
|            |     |      |   |     |   |    |    |   |   | • | To | la | ı. |   |   |   | 351,000    |
|            |     |      |   |     |   | ,  | v. |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 750 000 f  |

## Vº Fonds de roulement.

Il se consomme par jour 60,000 kil. de houille, 45,000 kil. de minerai et 15,000 kil. de castine; il se produit pour cela 15,000 kil. de fonte.

Sans entrer pour le moment dans les détails de la main-

d'auvre et des prix de revient des matières premières, nous dirons que la valeur moyenne de la fonte sortant de l'usine est de 200 fr. les 1000 kil., et que les paiements se font de trois à six mois de date. Bien que l'usine jouisse de la même latitude quant ans matières premières, il est toujours bon que son fonds de roulement puisse faire face au moins à la moitié de ses dépenses. En admettant que le bénéfice brut soit de 20 p. 100, pour trois mois de produit, il y a une dépense faite égale à 3 × 30 × 15 × 180 fr. = 250,000 frances.

Le fond de roulement devra donc être au minimum de 125.000 francs.

On aura alors pour capital social minimum :

| 10 | Acquisition du terrain de | ľ | us | in | e. |  |  | 20,000 f. |
|----|---------------------------|---|----|----|----|--|--|-----------|
| 20 | Terrassement              |   |    |    |    |  |  | 50,000    |
| 30 | Maçonneries accessoires   |   |    |    |    |  |  | 100,000   |
| 40 | Maçonneries principales.  |   |    |    |    |  |  | 350,000   |
| 50 | Fonds de roulement        |   |    |    |    |  |  | 125,000   |

Total. . . 625,000

625,000 fr. — 125,000 fr. = 500,000 fr., frais d'établissement de l'usine. Ajoutant ½,6 de cette somme pour les frais d'ingènieur, gérant, directeur, employés, voyages, burcaux, etc., nous aurons un total net de 700,000 fr.

Il existe des usines qui exploitent elles-mêmes, soit la houille, soit le minerai, et même ces deux matières à la fois; dans ces trois cas, le capital social est considérablement augmenté. Il n'est pas possible de définir sa valeur pour ce qui est relatif à la houille, mais pour le minerai seul, on peut dire qu'il faut compler sur un million.

### CHAPITRE IV.

DISPOSITION D'UNE USINE DE DEUX HAUTS-FOURNEAUX A COME, DONNANT 15,000 MILOG. DE FONTE PAR 24 HEURES.

Les fig. 1 et 2, Pl. XIV, représentent la disposition que nous regardons commé celle vers laquelle on doit se rapprocher actant que possible dans l'établissement d'une usine de hauts-fourneaux, industrie où tous les frais de maîn-d'œuvre intérieure constituent des trasports de matières premières et de produit s frbirqués:

Telle que nous l'avons figuree, l'usine se compose d'un terrain rectangulaire d'environ 80 mètres de large sur 150 de long, dans le sens de la coulée des fourneaux, pessédant quaire étages principaux :

1º Le sol de la fonderie, à 3 mètres au-dessus des plus hautes caux :

2º La plate-forme des gueulards, à 15 mètres au-dessus du soi de la fonderie;

3º Le plateau des fours à coke, à 3 mètres au-dessus de la plate-forme des gueulards;

4º Les routes d'arrivée des matières premières ont deux mètres au-dessus du plateau des fours à coke, et par conséquent 5 mètres an-dessus de la plate-forme des guenjards.

Le sens longitudinal de l'usine se trouve trausversal à la montagne que longe la vallée, de manière que, d'une part, les déblais soient les moindres possibles pour faire la cour de la fonderie, et que de l'antre on puisse utiliser le vide à faire un crassier pour les hauts-fourneaux et les fours à

Les matières premières et les produits penvent arriver on s'en aller, auvant la localité, soit par un canal ou une rivière coulant au bas de l'usine, auquel cas on construit en dehors un plan incliné A, servant à mouter les matières permières par une machine à vagagur, soit par une route située en haut, auquel cas les produits sont remontés sur une route inclinée ordinaire.

Le plan ne représente qu'une moitié de l'usine coupée longitudinalement; cela vient de ce que les deux parties sont USINE DE DEUX HAUTÈ-FOURNEAUX AU CÓME. 361 symétriques et penvent à volonté se construire alternativement ou ensemble, ce qui est un avantage quand on ne veut exposer que peu de fonds en commençant.

## Description des différentes parlies.

A, plan incliné pour monter les matières premières et les crasses des hauts-fourneaux, quand les transports extérieurs se font par en bas.

B, haut-fourneau.

C, halle de coulée.

D, halle de préparation au-dessus du régulateur à vent.

E, bâtiment de la machine à vapeur.

F, chaudières à vapeur.

- G, fours de grillage du minerai en roche. H, parc à mine en terre, en grain, en roche grillée, et
- castine.

  I, dépôt de la mine en roche non grillée.

J, 18 fours à coke.

K, chemin de ronde pour les voitures.

L, dépôt de la houille à carboniser. M, dépôt du coke.

M, depot au coke.

N, manège pour le défournement.

O, chemins de fer pour le service des gueulards, du crassier et de la fonderie.

P, crassier.

Q, loges de portier. R, logements d'ouvriers.

S, administration, logements d'employés et magasins.

T, escalier.

U, canal. V, route.

X, aqueduc des machines à vapeur.

Notre disposition présente plusieurs particularités que nous allons expliquer :

- 1º Les heuts-fourneaux sont à courbure verticale des faces extérieures.
- 2º Les chaudières sont chaussées par la slamme perduc des gueulards.
- 3º Les fours à coke forment la circonférence autour du manège.

## 1º Hauts-fourneaux.

Les fig. 3, 4 et 5 (Planche XIV) représentent un détail du haut-fourneau sur une plus grande échelle.

La courbure verticale a pour but de remplacer la courbure horizontale des faces extérieures, inventée par M. Communeau.

Par suite de la dilatatién qui se produit forcément avec la température dans les hauts-fourneaux, et tend sanc essie à agrandir leurs dimensions en écartant les briques dont ils se composent, on est dans l'usage de les garnir d'armatures en fer et fonte ou tiraits en fer, espacés de 0m.50 les uns des autres et croisés, traversant de part en part la chemisé extérieure, et venant serrer à clavettes contre les faces extérieures des plaques de fonte qu'ils traversent aussi. Ce procédé, bien que satisfaisant sous plusieurs rapports, est loin d'empècher compétement les faces extérieures de travailler et de fendre, inceavéoient qui, en peu de temps, donné aux hauts-fourneaux un aspect de vetusté defavorable, et end leur durée d'ailleurs àssez limitée par rapport à l'argent qu'ils coûtent.

Pour rendre plus efficace l'effet des armatores . M. Communeau a imaginé de reporter toute la poussée des faces sur les quatre angles, en remplaçant le cordeau de macon par un gabarit courbe. Il résulte de cette ingénieuse disposition que, si les tirants sont suffisamment résistants, le fourneau ne bougera pas ; c'est en effet ce qui arrive. Mais malheureusement, il n'est pas aussi facile de faire une construction régulière avec cette disposition, que de la représenter sur le papier ; elle coûte cher, fait perdre de la place dens le haut, et rend la construction beaucoup plus difficile. Les faces du fourneau étant inclinées, elles devront représenter soit une surface conique de révolution à axe vertical, soit une surface cylindrique aussi de révolution à axe incline. Pour exécuter la première, il faudrait un mat place invariablement, ce qui est impossible à cause du vent, devant chaque face, et un rayou en bois de longueur variable et montant horizontalement. Pour exécuter la seconde, il faut un gabarit en bois que l'on ne peut poser directement sur les briques , parce qu'il y a les pierres de coin qui en empêchent, qu'on ne peut non plus présenter en dehors , parce que les pierres ont saitlie sur les briques de la différence qu'il y a entre un

arc de cercle et sa corde. Ou a bien proposé de tailler les pierres de coin en arcs de cercles, mais alors, non-seulement on dépense de l'argent inutilement, mais on réduit de beaucoup leur résistance en aiguisant un angle droit.

Enfin, admettant que les intersections des cylindres pourront être des lignes droites, ce qui n'est pas; admettant en outre que l'on peut exécuter ces surfaces tant bien que mal, quand on commence à partir du sol, nous dirons qu'il est de toute impossibilité d's songer quand on donne au fourneau, comme dans certains cas, un socle droit montant jusqu'à la hauteur des étalages, et nécessitant une corniche en pierres avant de passer aux faces inclinées; car alors, outre la saillie de 1 mètre que doît avoir la corniche à découvert en dessus et en déhors des faces en talus, il faut encore Om.60 au moins de long, pour recouvrir l'espace laissé pár la courbure de la face.

Pour remédier aux divers inconvénients, plutôt pécupensons que ce qu'il y aurait de mieux serait de faires, nous pensons que ce qu'il y aurait de mieux serait de faire les faces courbes verticalement. Dans ce cas, la courbe se composerait de 8 lignes droites de 2 mètres chacune, excepté la deruière de 1 mètre, inclinées différemment, de manière à se rapprocher le plus possible de l'arc de cercle sangént à la verticale, ne changeant en rien le mode de tràvail des ouvriers, et n'exigeant, en fait de travail extraordinaire, que le renouvellement de la règle de talus des pierres de taille, tous les deux mètres. Or, cette règle n'est autre qu'une planche rabotée et sciée, sans valeur.

La courbure verticale prásente l'avantage de reporter toute la poussée sur deux points eculement : la bace et în sommet du fourneau; il n'est donc pas utile de munir le corps d'armatures. Pour ce qui est de la base, le poids énorme qu'elle a à supporter est suffisant pour garantir qu'elle ne prendra accun mouvement; mais pour le sommet, il en est tout différemment : le redressement des faces courbes tend à sonlever le fourneau, et ce soulèvement c'à d'autant plus considérable qu'il est moins chargé dans le haut; d'autre part, la partie supérieure ne tarderait pas à tomber par suite du mouvement que ini communique le sou-levement de la masse, si on ne la maintenaît en place par des armatures; il est donc indispensable d'entourer tout le sommet sur une hauteur de 1 mètre environ de cadres en fer

soit d'un seul morceau, soit de quatre barres plates assembléés à boulons et écrous. Dans ce cas, la rupture des armatares n'est plus à craindre comme précédemment, parce que la poussée n'est pas supportée par elles.

Nous avons figuré en dessous du fourneau une cavité dans laquelle est un foyer destiné à opérer le séchage gé-

néral de la manière suivante :

Le foyer est recouvert d'une voûte en briques réfractaires, percée de trous d'espace en espace, et servant à la dessication complète de la sole du creuset; puis transversalement se trouve une voûte ellant aboutir par des canaux horizontaux aux quatre cheminées placées aux angles de la masse. De cette manière, on n'a qu'un seul foyer pour sécher toute la masse entière, et on fait une économie de moitié environ dans la dépense en combustible sur la méthode des cinq foyers séparés. Cette disposition n'est pas de nous; elle existe dans les fourneaux de la Belgique, et notamment près de Liège, où nous avons en occasion de l'observer.

# 2º Chauffage des chaudières par la flamme perdue des gueulards.

Le chanssage des chaudières par la slamme perdue des gueulards a pour but d'utiliser non-seulement la chaleur emportée par les gaz qui se dégagent du fourneau, mais encore la chaleur que leur combustion est susceptible de procurer, ces gaz étant en majeure partie de l'oxide de carbone et de l'hydrogène carboné.

Pour arriver à ce résultat, on a employé plusieurs procédés :

1º On a placé les chaudières à vapeur près du gueulard même;

2º On a reçu les gaz dans un conduit allant jusqu'aux chaudières placées soit au même nivean que les gueulards, mais sur la plate-forme, en dehors des fourneaux, soit au bas du fourneau dans la cour de la fonderie.

Le premier procédé, qui a été l'objet d'un brevet d'invention, présente comme principal inconvénient, d'exiger une maçonnerie exprès pour poser les chaudières, la largeur de la voûte de communication entre la halle de préparation et le haut-fourneau n'étant que juste co qu'il faut pour faire le service du guenlard. Dans le cas de deux hauts-fourheaux, on a fait une voûte d'arcte et on a placé les chaudières au milieu de cette voûte; de cette manière le service des gueulards se fait de chaque côté; mais qui peut répondre des conséquences d'une pareille disposition, avec des maçonne-

ries mobiles comme celles des hauts-fourneaux.

Le second procéde, qu'i a eté aussi l'objet d'an brevet d'invention, nous semble fort raisonnable quand il a sigit de conduire les gaz horizontalement aux chaudières placées de manière à ne pas gênet le service; mais en revanche, il neus paraît tant soit peu mauvais quand il s'agit de les faire redescendre, si la disposition de la localité ne l'exige pas, parce qu'il nécessité d'abord une acquisition assex dispendieuse de tuyaux, puis parce qu'il ralentit, quoi qu'on fasse, le tirage des fourneaux.

La disposition que nous offrons nous a été suggèrée par la nécessité dans laquelle nous sommes de charger les fourneaux à courbure verticale pour les empêcher de se soulever. Nous sommes loin de la prétendre meilleure que les précédentes, et même nous considérons son exécution comme un peu hardie; mais nous pensous néanmoins qu'elle peut être tentée sans danger; l'avantage qu'elle présente de ne diminuer en rien le tirage, de permettre le chargement aussi facile que quand la cheminée est libre, de ne gêner en rien

le service des gueulards, en vaut bien la peine,

Elle consiste en une voute régnant sur toute la longueur de la halle de préparation et mainteune par des sirants en fer espacés de 1 mètre au plus les uns des autres, sur laquelle se construisent les fourneaux des chaudièrés par la méthode ordinnier ; afin d'éviter les mouvements dans ces derniers, on peut les garoir d'armatures. Les trous a à plarés de chaque côté, en has du canal d'arrivée du gaz sous les houil-leurs, sont destinés à l'introduction de l'air qui doit brâter ces derniers, et à l'éjection de l'eau au dehors, dans le cas où une chaudière vieudrait à fuir.

## 30 Fours à coke en cirque.

Il existe à l'usine du Greusot un procédo de défournement des fours à coke, qu'on ne saurait trop recommandar tant par l'économie qu'il apporte dans la main-d'œuvre, que por l'amélioration qu'il a introduite dans l'état santiaire des onvriera chargés de cette opération. Ce procédé consiste dans l'emploi d'un rateau en fer commoniquant par des tirants à une chaîne qui s'enroule sur un treuil mû par un cheval, pour l'extraction du coke hors des fours. Cette opération, qui se fait ordinairement à bras d'hommes, au moyen de fourches recourbées en fer, est excessivement pénible et malsaine, en ce que les hommes sont exposés à la chaleur rayonnante directs du combustible qui tombe à leurs pieds, et respirent pendant un temps assez long les gaz carbonés qui s'en dégageut. Par le procédé du Greusot, les ouvriers n'approchent du combustible qu'au moment de jeter de l'eau dessus pour l'éteindre et entraîner à l'état d'hydrogène sulfuré la presque totalité du soufre qu'il contient encore. Voici du reste comment le défeurnement s'effectue :

Un cheval est attelé au râteau (fig. 6) qu'il traîue derrière le fonr au-dessous de la porte B (fig. 7). Un ouvrier placé sur le four à l'endroit du cric C, dont l'extrémité C' s'assemble à charnière avec la porte en fonte B, par un goujon mobile, soulève cette porte ainsi que celle de devant ; deux autres munis de bâtons soulèvent le râteau qu'ils ont soin de ne pas toucher parce qu'il est chaud, et le placent dehout au-dessous de la porte; ensuite, les mains garnies de feutre ils prennent des tirants en fer, pointus, préparés au-dessus du four, et les passent par les trois trons a,b,c du râteau et à travers le combustible, opération qui nécessite une certaine habitude: cela fait, ils passent trois clavettes. L'onvrier placé sur le devant passe des clavettes dans les extrémités antèrieures des tirants, et les prend dans trois agrafes correspondant à une chaîne qui, au moyen d'ane poulie de renvoi, va s'encouler sur un treuil mu par un cheval que conduit un cinquième ouvrier. Le coke dehors . l'ouvrier de dessus les fours ferme la porte de devant ; ceux de derrière chargent le four ; celui du devant jette sur le coke de l'eau qu'il a dans nu tonneau monté sur des roues près de lui, et le cinquième amène le cheval pour prendre le râteau. Le coke éteint, on défait les clavettes, repasse les tirants en dessus des fours, et ainsi de suite. La carbonisation revient ainsi à 1 fr. 50 c. les 1,000 kil.

C'est le procède du Creusot que nous avons représente fig. 7 et 8, Pl. XIV, avec cette légère modification, qu'au lieu d'avoir les fours sur une seule ligne droite, nécessitant le transport de la poulie de renyoi de four en\_four, nous les avons mis sur une circonférence an centre de laquelle est le manège opérant la traction directement. Devant chaque four est un petit couloir allant au manège est dans lequel est un tirant en fer, ce qui permet d'opèrer le dépôt du coke lout antour du manège, sans crainfor que cela ne gêne le défournement. En o., o., fig. 2, sont deux plans automoleurs qui font, sans main-d'œuvre aucune, les transports du coke anx fourneaux et des cendres au crassier. Notre disposition présente, relativement à celle du Creusot, l'inconvénient d'occuper un espace de ½, o plus grand que celui necessaire pour cette dernière. Un four à coke du Creusot occupe 90 m. q, tout compris, un des notres occupe 100 mètres quarrès.

#### CHAPITRE V.

DIVERS TABLEAUX RELATIFS A LA DÉTERMINATION DES DIMERSIONS DES DIFFÉRENTES PARTIES D'UN HAUT-FOURNEAU, AINSI QUE DES CONSOMMATIONS POUR DIF-FÉRENTES NATURES DE MINERAIS ET DE COMBUSTIBLES.

Nous croyons devoir garder le silence sur tout ce qui est relatif au travail et l'organisation intérieure d'une usine de hauts-fourneaux en roulement complet, l'excellent onvrage de M. Walter-de-St-Ange étant infiniment plus à même que nous d'éclairer sur ce sujet les personnes qu'il intéresse; aussi n'ajouterons-nous, comme complément de nos articles, que les tableaux suivants composés tant d'après les données de l'ouvrage précité, que d'après ce que nous avons eu occasion d'observer nous même.

1º TABLEAU indiquant les diamètres an ventre des fourneaux ponr différentes productions de fonte par 24 heures, et différentes natures de minerais, à l'air froid et au coke, en roulement modèré.

| fonte                               |               | NATURE DES MINERAIS.         |         |                          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------|---------|--------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Production en for<br>par 24 heures. | Réfractaires. | Moyennement<br>réfractaires. | Moyens. | Moyennement<br>fusibles. | Fusibles. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kil.                                | mèt.          | mèt.                         | mèt.    | mèt.                     | mèt.      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500                                 | 1.25          | 1.20                         | 1.15    | 1.10                     | 1.05      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000                                | 1.72          | 1.66                         | 1.60    | 1.54                     | 1.48      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1500                                | 2.09          | 2.02                         | 1.95    | 1.88                     | 1.81      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000                                | 2.41          | 2.33                         | 2.25    | 2.17                     | 2.09      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2500                                | 2.68          | 2.59                         | 2.50    | 2.41                     | 2.32      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3000                                | 2.95          | 2.85                         | 2.75    | 2.65                     | 2.55      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3500                                | 3.22          | 3.11                         | 3.00    | 2 89                     | 2.78      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4000                                | 3.44          | 3.32                         | 5.20    | 3.08                     | 2.94      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4500                                | 3.66          | 3.53                         | 3.40    | 3.27                     | 5.14      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5000                                | 3.83          | 3.69                         | 3.55    | 5.41                     | 3.27      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5500                                | 4.00          | 3.85                         | 3.70    | 3.55                     | 3.40      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6000                                | 4.17          | 4.01                         | 3.85    | 5.69                     | 3.53      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6500                                | 4.34          | 4.17                         | 4.00    | 3.83                     | 3.66      |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7000  | 4.51 | 4.33 | 4.15 | 3.97 | 3.76 |
|-------|------|------|------|------|------|
| 7500  | 4.68 | 4.49 | 4.30 | 4.11 | 3.92 |
| 8000  | 4.85 | 4.65 | 4.45 | 4.25 | 4.05 |
| 8500  | 5.02 | 4.81 | 4.60 | 4.39 | 4.18 |
| 9000  | 5.19 | 4.97 | 4.75 | 4.53 | 4.31 |
| 9500  | 5.36 | 5.13 | 4.90 | 4.67 | 4.44 |
| 10000 | 5.48 | 5.24 | 5.00 | 4.76 | 4.52 |
|       |      |      |      |      |      |

20 Dimensions du creuset.

Hauteur

= 1.2 h. Largeur

Longueur = 3.35 h. Capacité =  $4 h^3$ .

| PRODUCTION<br>en fonte<br>par<br>24 heures. | HAUTEUR. | LARGEUR. | LONGUEUR. |
|---------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| kil.                                        | mèt.     | mèt.     | mèt.      |
| 500                                         | 0.260    | 0.312    | 0.867     |
| 1000                                        | 0.327    | 0.392    | 1.090     |
| 1500                                        | 0.375    | 0.450    | 1.250     |
| 2000                                        | 0.415    | 0.500    | 1.380     |
| 2500                                        | 0.445    | 0.535    | 1.480     |
| 3000                                        | 0.470    | 0.564    | 1.560     |
| 3500                                        | 0.500    | 0.600    | 1.660     |
| 4000                                        | 0.520    | 0.625    | 1.730     |
| 4500                                        | 0.540    | 0.650    | 1.800     |
| 5000                                        | 0.560    | 0.672    | 1.860     |
| 5500                                        | 0.580    | 0.695    | 1.930     |
| 6000                                        | 0.595    | 0.713    | 1.980     |
| 6500                                        | 0.610    | 0.732    | 2.030     |
| 7000                                        | 0.625    | 0.750    | 2.080     |
| 7500                                        | 0.640    | 0.770    | 2.130     |
| 8000                                        | 0.655    | 0.790    | 2.180     |
| 8500                                        | 0.670    | 0.805    | 2.230     |
| 9000                                        | 0.685    | . 0.820  | 2.280     |
| 9500                                        | 0.700    | 0.840    | 2.330     |
| 10000                                       | 0.715    | 0.860    | 2.580     |

<sup>3</sup>º Longueur cylindrique du ventre = 1/s du diamètre. 4º Hauteur du fourneau depuis la sole du creuset jus-qu'au gueulard pour diverses natures de minerais et de combustibles.

| - 1   |  |
|-------|--|
| •     |  |
| _     |  |
| etant |  |
| l're  |  |
| sen!  |  |
| 22    |  |
| tre   |  |
| diame |  |
| ġ.    |  |
| 9     |  |

ďoù :

| 3                             | 2U                          |                                | TA                                                                         | BLEAUX                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                            |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                               | s . (                       | Cokè tendre,                   | 3.00                                                                       | 0.80                                                                                   | 0.54                                                                                                                                                                       | 0.37                                                                                                                                  | vrage                                                                                   | 1/24                                                                       |
|                               | MINERAL<br>fusibles.        | Coke moyen.                    | 5.38 5.31 5.84 5.77 3.70 3.63 5.86 5.49 5.48 5.55 5.28 5.21 5.44 3.07 5.00 | 22 1. 19 1. 16 1. 15 1. 10 1.07 1.04 1.01 0.98 0.98 0.98 0.98 0.89 0.80 0.85 0.85 0.80 | 60 Dinnetre au greoule d., 1e diamètre au ventre cant 1.<br>5. 40 (o. 41 (o. 42 (o. 44 (o. 44 (o. 48 (o. 48 (o. 48 (o. 48 (o. 48 (o. 48 (o. 59 (o. 55 (o. 55 (o. 55 (o. 55 | 7º Hauteur de l'ourrage, le diamètre au reutre étant 1.<br>0.33 o.32 o.43 o.32 o.40 o.46 o.40 o.46 o.45 o.46 o.43 o.46 o.45 o.90 o.37 | 8º Evasement de l'ouvrage on élatgissement dans le haut, la hauteur de l'ouvrage ant 1. | 1/12 1/14 1/16 1/14 1/16 1/18 1/16 1/18 1/20 1/48 1/20 1/22 1/20 1/23 1/24 |
|                               | W                           | Coke dur.                      | 3.44                                                                       | 0.86                                                                                   | 0.52                                                                                                                                                                       | 0.43                                                                                                                                  | leur d                                                                                  | 1,720                                                                      |
|                               | IS<br>bles.                 | Coke tendre.                   | 10.                                                                        | 0.89                                                                                   | 0.51                                                                                                                                                                       | 0.40                                                                                                                                  | a hau                                                                                   | 1/22                                                                       |
|                               | MINERAIS<br>Moyens fusibles | Coke moyen.                    | 3.28                                                                       | 0.99                                                                                   | 0.50                                                                                                                                                                       | 0.43                                                                                                                                  | aut, l                                                                                  | 1/20                                                                       |
|                               | Moye                        | Coke dur.                      | 38   5.91   5.84   5.77   5.70   5.63   3.56   5.49   5.42   5.55   5.28   | 0.98                                                                                   | 6º Diamètre au gueulard , le diametre au ventre etant 1<br>40 0.41 0.42 0.45 0.44 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49 0.                                                              | 70 Hauteur de l'ouvrage, te diamètre au ventre étant 1<br>55 0. 52 0. 49 0. 52 0. 49 0. 46 0. 49 0. 46 0. 45 0. 46                    | s le h                                                                                  | 1/18                                                                       |
| 2                             | SI                          | Coke tendre.                   | 5.42                                                                       | 0.98                                                                                   | 0.48                                                                                                                                                                       | 0.43                                                                                                                                  | it dan                                                                                  | 1/20                                                                       |
| re eta                        | MINERAIS moyens.            | Coke moyen.                    | 3.49                                                                       | . 6                                                                                    | 0.47                                                                                                                                                                       | 0.46                                                                                                                                  | sente                                                                                   | 1/18                                                                       |
| nea 1                         | IM                          | Coke dur.                      | 3.56                                                                       | 1.04                                                                                   | ametr<br>0.46                                                                                                                                                              | 0.49                                                                                                                                  | slargis                                                                                 | 1/16                                                                       |
| Le diamètre au ventre étant 1 | faires                      | Coke tendre.                   | 5.63                                                                       | 1,07                                                                                   | 0.45                                                                                                                                                                       | te diz                                                                                                                                | 000                                                                                     | 1/18                                                                       |
| diame                         | MINERAIS                    | Coke moyen.                    | 3.70                                                                       | 1.10                                                                                   | 0.44                                                                                                                                                                       | rage,<br>0.49                                                                                                                         | uvrag                                                                                   | 1/16                                                                       |
| Le                            | MINERAIS                    | Coke dur.                      | 5.77                                                                       | 1.13                                                                                   | u gue                                                                                                                                                                      | 1'our                                                                                                                                 | de l'e                                                                                  | 1/14                                                                       |
|                               | IS.                         | Coke tendre.                   | 3.84                                                                       | 1.16                                                                                   | 0.42                                                                                                                                                                       | our de                                                                                                                                | ement                                                                                   | 1/16                                                                       |
|                               | MINERAIS.                   | Coke moyen,                    | 5.91                                                                       | 1.19                                                                                   | Diam<br>0.41                                                                                                                                                               | Haut<br>0.52                                                                                                                          | Évas                                                                                    | 1/14                                                                       |
|                               |                             | Coke dur.                      |                                                                            | ÷                                                                                      | _                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 8° È                                                                                    | 1/12                                                                       |
|                               | 90                          | Consommation                   | en col                                                                     | ce (font                                                                               | grise)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                            |
|                               | 2                           | On a en moy<br>linerais réfras |                                                                            |                                                                                        | 980 4                                                                                                                                                                      | ke pour                                                                                                                               | 0/ for                                                                                  | 10                                                                         |
|                               | 4                           | id. moye                       | ns réfra                                                                   | claires.                                                                               | 260 1                                                                                                                                                                      | id.                                                                                                                                   | id.                                                                                     | te.                                                                        |
|                               |                             | id. moye                       | ns ,.                                                                      |                                                                                        | 240                                                                                                                                                                        | d.                                                                                                                                    | id.                                                                                     |                                                                            |
|                               |                             |                                | ns fusil                                                                   | les                                                                                    | 220 1                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | id.                                                                                     |                                                                            |
|                               | ٠.                          | fd. fusib                      | ies                                                                        |                                                                                        | 200 1                                                                                                                                                                      | d.                                                                                                                                    | id.                                                                                     |                                                                            |

| -                                   | _        |        | _      | _      | _      |        | _      | _       |         | _       |         |         |         |         |         |         |         |         |         | •       | 711     |
|-------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| MINEBAIS fusibles.                  | Nil.     | 4090 K | 90544  | 3074 A | 4089.6 | 5100.0 | 6105.6 | 7106.4  | 8109.4  | 9.5000  | 10080.0 | 11061.6 | 12038.4 | 13010.4 | 13977.6 | 14940.0 | 15897.6 | 16850.4 | 17798.4 | 18741.6 | 19680.0 |
| MINERAIS<br>moyens fusibles.        | , kil. 3 | 1125.6 | 2246.4 | 5569.4 | 4473.6 | 5580.0 | 6681.6 | 7778.4  | 8870.4  | 9957.6  | 11040.0 | 12117.6 | 15190.4 | 14258.4 | 15521.6 | 16580.0 | 17455.6 | 18482.4 | 19526.4 | 20565.6 | 21600.0 |
| MINERAIS moyens.                    | kil,     | 1221.6 | 2438.4 | 3650.4 | 4857.6 | 0.0909 | 7257.6 | 8450.4  | 9638.4  | 10821.6 | 12000.0 | 15175.6 | 14542.4 | 15506 4 | 16665.6 | 17820.0 | 18969.6 | 20114.4 | 21254.4 | 22589.6 | 23520.0 |
| MINERAIS<br>moyens<br>REFRACTAIRES. | kil      | 1517.6 | 2630.4 | 5958.4 | 5241.6 | 6540.0 | 1855.6 | 9122.4  | 10406.4 | 11685.6 | 12960.0 | 14229.6 | 15494.4 | 16754.4 | 18009.6 | 19260.0 | 20303.6 | 21746.4 | 22982.4 | 94215.6 | 25440.0 |
| MINERAIS<br>RÉFRACTAIRES.           | kil.     | 1415.6 | 2822.4 | 4226.4 | 5625.6 | 7020.0 | 8409.6 | 9.194.4 | 11174.4 | 12549.6 | 13920.0 | 15285.6 | 16646.4 | 18002.4 | 19335.6 | 20700.0 | 22041.6 | 25578.4 | 24710.4 | 26057.6 | 27560.0 |
| R ODUCTION<br>en fonte,             |          | 200    | 1000   | 1200   | 20002  | 25000  | 2000   | 2200    | 4000    | 4500    | 2000    | 2200    | 0009    | 6200    | 2000    | 7500    | 8000    | 8200    | 9000    | 9200    | 100001  |

# 100 Consommation d'air froid.

En moyenne, on a pour :

| Minera | is réfractaires    |      | 2100 m | . c. de vent | o. % font |
|--------|--------------------|------|--------|--------------|-----------|
| id.    | moyens refractaire | BS., | 1950   | id.          | id.       |
| id.    | moyens             |      |        | id.          | id.       |
| id.    | moyens fusibles.   |      | 1650   | id.          | id.       |
| id.    | fusibles           |      | 1500   | id.          | id.       |

Quantité d'air lancée par minute.

|                                     | RODI                                        | Par 24                                                                    |        | 200  | 1000  | 1500  | 2000  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|-------|-------|
| MINERAIS<br>RÉFRACTAIRES.           |                                             | C. D. C. M. C. T.<br>20 15 10                                             | 6      | 7.36 | 14.70 | 92.01 | 29.30 |
| MINERAIS<br>moyens<br>refractaires. | Pression du v                               | C. D. C. M. C. T C. D. C. M. C. T. C. D. C. M. 290 15 17 10 19 14 9 18 13 | . c    | 98.9 | 13.70 | 20.51 | 27.50 |
| MINERAIS<br>moyens.                 | Pression du vent en centimètres de mercure. | C. D. C. M. C. T. 18 13 8                                                 | ii. c. | 6.36 | 12.70 | 19.01 | 25.50 |
| MINERAIS<br>moyens fusibles.        | s de mercure.                               | C T, C, D, C, M, C, T, C, D, C, M, 8 17 18 7 16 11                        | в. с.  | 5.86 | 11.70 | 17.51 | 93.30 |
| MINERAIS<br>fusibles.               |                                             | C. D. C. M. C. T.                                                         | m. c.  | 5.36 | 10.70 | 16.01 | 91.50 |

TABLEAUX.

| 2500         36.56         34.06         31.56         29.06         26.56           3000         45.80         40.80         37.80         34.80         51.80           3500         51.01         47.51         44.01         40.51         37.01           4000         58.20         54.20         56.20         46.20         42.90           4500         65.56         60.86         56.36         51.86         47.56           5000         72.56         67.50         63.50         57.30         52.50           5000         86.70         80.70         74.70         68.70         62.70           6500         95.76         87.26         80.76         67.10           7000         100.80         95.80         86.80         79.80         77.81           8000         114.80         106.80         98.80         79.80         72.80           800         144.80         106.80         98.80         90.80         82.80           800         144.80         145.61         140.76         90.80         82.80           800         142.70         140.70         10.70         92.70         92.70           9000 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36.56         34.06         31.56           45.80         40.80         37.80           51.01         47.51         44.01           58.20         54.20         50.20           65.36         60.86         56.36           79.45         74.41         68.51           79.6         74.41         68.61           86.70         80.70         74.70           95.76         87.26         80.76           100.80         95.80         88.80           414.80         106.51         92.81           425.70         415.26         410.70           435.50         422.50         422.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 36.86     34.06       45.80     40.80       51.01     47.51       58.20     54.20       65.36     60.86       79.61     74.41       86.70     80.70       95.76     87.26       100.80     95.80       100.51     100.51       414.80     416.80       425.70     415.26       425.61     426.41       442.50     432.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26.56 45.80 51.01 55.01 55.20 65.36 72.50 79.61 86.70 95.70 10.80 114.80 121.76 125.61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8500<br>8500<br>4600<br>4500<br>8500<br>8500<br>8500<br>8500<br>8500<br>8500<br>85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

La quantité de vent consommée par minute, en mètres cubes, est le 1/8 de la quantité de coke brulée par heure en kilogrammes. REMARQUE. -

11º Quantités moyennes d'air lancées par cheval et par minute pour différentes pressions.

| 10   |     | ercure = 0.0136 pa |                  |       |
|------|-----|--------------------|------------------|-------|
| •    |     |                    | r centim. quarré | 29.78 |
|      | id. | 0.0272             | id.              | 14.89 |
| 3    | id. | 0.0408             | id.              | 9.92  |
| 4    | id. | 0.0544             | id.              | 7.44  |
| 5    | id. | 0.0680             | id.              | 5.95  |
| 6 .  | id. | 0.0816             | id.              | 4.96  |
| 7    | id. | 0.0952             | id.              | 4.25  |
| 8    | id. | 0.1088             | id.              | 3.72  |
| 9    | id. | 0.1224             | id.              | 3.30  |
| 10   | id. | 0.1360             | id.              | 3.00  |
| 11   | id. | 0.1496             | id.              | 2.71  |
| 12   | id. | 0.1632             | id.              | 2.48  |
| 13   | id. | 0.1768             | id.              | 2.29  |
| 14   | id. | 0.1904             | id.              | 2.13  |
| 15   | id. | 0.2040             | íd.              | 1.98  |
| 16   | id. | 0.2176             | id.              | 1.86  |
| - 17 | id. | 0.2312             | id.              | 1.75  |
| 18   | id. | 0.2448             | id.              | 1.66  |
| 19   | id. | 0.2584             | id.              | 1.57  |
| 20   | id. | 0.2720             | id.              | 1.49  |

| 12º Fo<br>chaque kil | rce en    | che  | vau   | X   | des 1 | nachines | sou | Mante | s pour |
|----------------------|-----------|------|-------|-----|-------|----------|-----|-------|--------|
| cnaque ku            | og. de ic | ш    | e co  | uıı | e par | za neure | s.  |       |        |
| Minerai              | s réfract | aire | 85.   |     | cokes | dars     |     | 1     | cheval |
|                      | id        |      |       |     | id.   | moyens.  |     | 0.70  | id.    |
|                      | id        |      |       |     | id.   | tendres. |     | 0.48  | id.    |
|                      | moyens    | rė   | frac  | t.  | id.   | durs     |     | 0.90  | id.    |
|                      | id        |      |       |     | id.   | moyens.  |     | 0.62  | id.    |
|                      | id        |      |       |     | id.   | tendres. |     | 0.42  | id.    |
|                      | moyens    |      |       |     | id.   | durs     |     | 0.80  | id.    |
|                      | id        |      |       |     | id.   | moyens.  |     | 0.54  | id.    |
|                      | id        |      |       |     | id.   | tendres. |     | 0.36  | id.    |
|                      | moyens    | fu   | sible | 85, | , id. | durs     |     | 0.70  | id.    |
|                      | id        |      |       |     | id.   | moyens.  |     | 0.46  | id.    |
|                      | id        |      |       |     | id.   | tendres. |     | 0.30  | id.    |
| ,                    | fusibles  | ١.   |       |     | id.   | durs     |     | 0.60  | id.    |
|                      | id        |      |       |     | id.   | moyens.  |     | 0.38  | id.    |
|                      | id        | ٠.   |       |     | id.   | tendres. |     | 0.24  | id.    |

RÉSUMÉ OU DÉTERMINATION DES BÉRÉFICES PROBA-BLES D'UNE USINE DE HAUTS-FOURMEAUX, SULVANT LES DIVERS PRIX DE REVIENT DES MATIÈRES PRE-MIÈRES.

Nous avons dit que pour 1000 kilog. fonte moyenne, il fallait :

4000 kil, honille.

3000 kil, minerai.

1000 kil, castine on herbue.

En produisant par jour 15,000 kil. de fonte, il se consomme dans le même temps :

> 60000 kil. de houilfe, donnant 33000 kil. de coke. 45000 kil. de minerai.

15000 kil, castine on herbue.

#### 1º Frais généraux.

Le capital social étant 700,000 fr., l'intérêt à 5 p.  $^{9}$ /<sub>0</sub> e l'usé à 5 p.  $^{9}$ /<sub>0</sub>, portent à 70,000 fr. par an une première somme à prélèver sur les recettes. Adoptant trois cents jours pour le temps moyen du travail d'un haut-fourneau par an, ce à cause des chômages que nécessite, tous les 4, 5 ou 6 ans, le renouvellement de l'une on plusieurs parties intérieures, la dépense journalière correspondant au capital social est

 $\frac{70000}{300} = 233 \text{ fr. 33. Les frais de gérant, directeur, comp-}$ 

table et employés divers, montent à 20,000 fr. par an ou 20000 = 66 fr. 66 par jour. On a done pour frais généraux:

1º Intérêt. . . . 255.55 2º Personnel. . 66.66

Total. . . . 300.00

500 fr. pour 15000 kilog. fonte font  $\frac{500}{15} = 20$  fr. par 1000 kil.

#### 2º Main-d'œuvre.

La carbonisation du coke effectuée à l'entreprise, à raison de 1fr. 50 les 1000 kilog., donne, pour 33,000 kilog., une

dépense journalière de 33 × 1.50 = 50 fr.

Le transport du coke aux gueulards, le cassage et le grillage de la mine en roche, le cassage de la castine, le transport de la mine et de la castine aux gueulards, s'effectuent au moyen de 12 hommes travaillant nuit et jour par équipes de 12 heures, faisant par conséquent 24 hommes à 2 fr. en moyenne. Net 50 fr.

Le soin des machines exige 2 mécaniciens et 2 chauffeurs

à 4 fr. l'un : 16 fr.

La fonderie occupe par fourneau 6 hommes pendant 24 heures, qui, à 5 fr. l'un dans l'autre pour 12 heures, font par fourneau 50 fr., et pour les deux 60 fr.

Le service de la cour, de la fonderie, du casse-fonte, du crassier, est fait par 6 hommes et 3 chevaux, coutant en-

semble 24 fr.

On a donc pour total de la main-d'œuvre, par jour :

| 10 | Fours à coke        | 50 fr |
|----|---------------------|-------|
| 20 | Gueulards           | 50    |
| 30 | Machines            | 16    |
| 40 | Fonderie            | 60    |
|    | Service de la cour. |       |

Total. . . 200 fr

200 fr. pour 15000 kilog. fonte , font  $\frac{200}{13}$  = 13 fr. 30 par

1000 kilog.

## 3º Matières premières.

1º Houille. Elle peut coûter, rendue aux fours à coke, 5, 10. 15. 20. 25 et même 30 fr. les 1000 kilog.

2º Minerai. Il peut coûter, rendu dans la halle de préparation, 5, 10, 15 et même 20 fr. les 1000 kilog.

30 Castine. Elle peut s'évaluer à 1 fr. les 1000 kilog.

Quels que soient les prix des matières premières, les frais généraux et la main-d'œuvre ne changeront pas et seront toujours de 20 + 13.50 = 33 fr. net par 1000 kilog. de fonte

produite. La fonte peut se vendre de 150 à 250 fr. les 1000 kilog, sortant de l'usine : soit 200 fr. en moyenne,

200 - 33 = 167 fr. qui restent pour payer les matières,

les réparations et les bénéfices nets.

Considérant 10 p.  $^{0}/_{0}$  comme le minimum convenable pour réparations et bénéfices nets, il reste pour l'acquisition des matières premières :

167 fr. — 16.70 = 150 fr. 30.

Toutes les fois que le prix d'acquisition des matières premières dépassera ce chiffre, il y aura perte à exploiter les hauts-fourneaux. En donnant ce chiffre de 150 fr. 30, nous sommes obligés d'admettre un fort léger bénéice net, comparativement aux chances que l'on court dans cette industrie; aussi dirons-nous qu'en général, si le prix de revient des matières premières ne dépasse pas 140 fr., on pourra exploiter cette industrie avec avantage.

## NAVIGATION TRANSATLANTIQUE.

APPAREILS MOTEURS DE 220 ET 450 CHEVAUX, COM-MANDÉS PAR LE GOUVERNEMENT AUX ATELIERS FRANÇAIS POUR LE SERVICE DE LA MARINE ROYALE.

Les constructions mécaniques le plus à l'ordre du jour, en en moment, sont les appareils à vapeur destinés aux bâtiments de l'état. L'isolement dans lequel a France s'est trouvée tout d'un coup, a produit, en faveur des mécaniciens français, une réaction qui, nous avons tout lieu de le croire, no fera pas regretter les sacrifices qui en out été la conséquence.

Plusieurs appareils de la force de 220 et de 450 chevaux ont êté commandés en France pour faire le service de la navigation transatlantique. Le modèle adopté pour les appareils de 450 chevaux est, à très-peu près, le projet présenté par MM. Schneider frèrez, du Creusot, au ministre de la marine, et résultant d'une étude approfondie, faite par M. Bourdon, ingénieur en chef de cette usine, sur les meileurs bâtiments de l'Angleterre; on peut le voir représenté Planches XV et XVI de cet ouvrage. Celui adopté pour les appareils de 220 chevaux est le Pluton, (Planche XVIII) construit dans les ateliers du Creusof, d'après les plans du Véloce, de M. Fawcett de Liverpoot, modifiés par M. Bourdon.

Les conditions auxquelles ont dù se soumettre les constructeurs, pour obtenir ces commandes, sont assez rigoureuses, mais n'en garantissent que mieux la bonne exécution de ces importants et coûteux appareils. On pourra s'en convaincre par la lecture de la copie, que nous donnons cidessous, du cahier des charges relatif aux appareils de 450 chevaux.

Cahier des charges relatif à la fourniture de dix appareils à vapeur de lu force de 450 chevaux chacun.

CONDITIONS DE LA FOURNITURE.

Art, 1er, Les fournisseurs s'engagent à confectionner, li-

vrer, mettre en place et ajuster dix appareils pour hâtiments à vapeur de la puissance de 450 chevaux chacun, aux conditions iudiquées dans les articles ci-après.

Art. 2. Chaque appareil sera composé de deux machines à peur à basse pression et à double effet, à détente variable à volonié, d'égale force et complètes. Elles seront en tout conformes aux plans présentés par le fournisseur, et agréées, après exame préalable, par une commission spéciale nommée à cet effet par M. le ministre de la marine. Le grand cylindre de chaque machine devra avoir au moins un mêtre quaire-vingt-treize centimètres de diamètre, et la course du piston ne sera pas au-dessous de deux mètres vingt-huit centimètres.

Art. 3. Le fer employé à la confection des diverses pièces des machines sera de première qualité.

Les fontes seront douces et de seconde fusion.

Les tôles qui entreront dans la composition des chaudières seront fabriquées avec du fer de qualité supérieure, travaillé au charbon de bois et eusuite corroyé.

Avant d'être définitivement mises en œuvre, ces tôlès seront soumises à l'examen d'une commission, qui s'assurera de leur qualité par les moyens qu'elle jugera convenables, et qui marquera chaque feuille d'un poincon.

Les pièces en fonte, fer ou cuivre, seront exemptes de soufflures, pailles on autres défauts de nature à diminuer

leur force ou la solidité des assemblages.

Le fabricant ne pourra les recouvrir de peinture, mastic ou vernis qu'après que la commission, chargée de constater le degré d'avancement des appareils, aura reconnu que ces pièces sont propres à faire un bon service.

Les chaudières seront construites avec les perfectionnements les plus récents : les rivures des fonds seront à deux

rangs de rivets.

Quel que soit le système de chaudières adopté, il n'y aura qu'une seule cheminée et qu'un seul tuyau pour le dégagement de la vapeur qui s'échappe par la soupape de sùreté, et chaque chaudière fournira indifféremment de la vapeur à l'aue ou a l'autre machine.

Art. 4. Les seize gros houlons, destinés à fixer la plateforme de l'appareil au fond du navire, seront en cuivre rouge. La cheminée sera garnie de haubans formés de baguettes de fer rond.

Tous les tuyaux et robinets destinés aux communications de l'eau des chaudières et des pompes seront en cuivre rouge on en bronze.

Le fabricant garnira toutes les ouvertures qui seront faites au travers du bâtiment, pour le service de la machine, de manchons en cuivre rouge d'une forte épaissenr; ils recevront les tuyaux qui doivent traverser le navire. Les ouvertures seront recouvertes à l'extérieur par des plaques hombées et percées de trous, afin d'empêcher l'introduction d'objets nuisibles au mouvement de la machine.

Art. 5. Les pompes alimentaires, dont les pistons seront en cuivre, fourniront au moins le double de la qua\_tité d'eau que la chaudière pourra consommer, afin que l'on puisse faire écouler, par les tuyaux d'évacuation, one partie de l'eau trop salée qui se trouverait dans la chaudière, sans qu'il en résulte aucune interruption dans le mouvement de la machine.

Les divers tuyaux à vapeur seront reunis par le moyen d'articulations à garnitures, afin d'eviter les ruptures qui pourraient provenir de la dilatation du metal ou du jeu de la charpente du bâtiment.

Art. 6. Les cloisons en tôle nécessaires pour former les soutes à charbon seront établies au-dessus sur les côtée, et, s'il y a lieu, à l'arrière des chaudières. La capacité de ces soutes dans chaque bàtiment sera règlée d'après la condition qu'elles puissent contenir au moins sept cent cinquante tonneaux de charbon.

Il sera placé, dans toutes les parties qui reçoivent de l'huile on du suif, des réservoirs en cuivre janne poli, avec des tuyaux pour conduire ces matières aux points convenables.

Art. 7. Seront considérées comme faisant partie de chaque appareil :

10 Deux pompes d'épuisement du navire, qui seront mises en mouvement par les machines dont les tuyaux d'évacuation seront en cuivre :

2º Une pompe à deux corps et à quatre passages pour remplir et vider la chaudière : elle sera construite aussi pour agir comme pompe à incendie et comme pompe à laver ; en conséquence elle sera munie de tuyaux en cuivre pour le premier usage, et de tuyaux en cui d'une longueur suffisante pour le second usage.

5º Une balustrade en fer poli formant contour de chaque machine, pour protéger les mécaniciens contre les mouvements du navire :

4º Une plate-forme complète en fer foudu, placée au niveau des carlingues, dans tout l'espace compris entre les chaudières et la cloison de l'avant des machines, et une seconde convenablement élevée en avant des cylindres; denx escaliers en fer seront fonrnis pour monter sur ces platesformes.

Art. 8, Le fabricant fournira, pour chaque appareil, les ustensiles et objets de rechange ci-après :

1º Un rechange complet de grilles pour fourneaux :

2º Un rechange complet de coussinets et clavettes des grandes bielles verticales :

5º Un demi - rechange pour les bielles des pistons et

pompes à air;

4º Un rechange complet de coussinets pour les arbres des roues:

50 Un assortiment double de toutes les clefs , et deux clefs anglaises;

60 Le mercure nécessaire pour le manomètre ;

7º Double rechange de tubes en cristal, garnis de robinets en culvre, destinés à marquer le niveau de l'eau;

8º Ciuq cents kilogrammes de limaille, pour mastic ; 90 Les masses et marteaux en fer et en cuivre nécessaires

an service des machines :

10º Deux anneaux en fonte ajustés pour remplacer ceux du dessus de la garniture des pisions; 11º Un cercle en cuivre pour le frottement autour de

l'excentrique;

12º Un rechange de boulons nécessaire pour presser la garniture de l'un des pistons et pour le couvercle de l'un des cylindres :

130 Vingt forts boulons et quarante plus petits, ajustés pour diverses parties de la machine;

14º Six rayons pour les roues, six aubes en bois, vingt-

quatre etriers garnis de leurs écrous et douze plaques en tôle pour les appuver; 450 Les pelles, tisouniers, barres fixes pour leur ap-

pui, demi-hectolitre à roulettes, pour le charbon, et tous autres ustensiles à l'usage des chaudières :

16º Un rechange de tresses pour les garnitures;

17º Deux filières à conssinets et tarauds assortis aux boulons de la machine;

18° Une presse à forer, un vilebrequin et un assortiment de forets;

190 Deux feuilles de tôle et les rivets nécessaires pour leur emploi :

200 Deux vases en tôle pour la frasil;

21º Deux bouilloires en cuivre pour le suif;

22º Le nombre de pistons à vis pour tire-bourre ou pour lever les pièces;

23º Un assortiment de mandrins ou repoussoirs;

24º Douze ciseaux assortis pour chasser le mastic ;

25º Deux compas droits à pointe d'acier, et deux compas de calibre; 26º Quatre palans à mousse en fer, à rouets en cuivre,

260 Quatre palans a moune en ter, a rouets en curvre, pour lever les couvercles des cylindres : chaque palan sera formé d'une poulie à trois rouets et d'une poulie à deux rouets;

270 Deux chaînes garnies chacune d'une chape à vis pour soulever les arbres et changer la position des porte-cous-

Art. 9. Des ingénieurs de la marine désignés par le ministre suivront la confection progressive des appareils qui font l'objet du présent cahier des charges. Leurs visites seront assez fréquentes pour qu'ils puissent s'assurer, avant le montage, que chacune des pièces qui entrent dans la composition des machines est exécutée avec tout le soin requis etavec des matières de la première qualité. Les pièces qui en satisferaient pas à cette double condition seront rebutées par eux; et les fabricants seront tenos de les remplacer.

Tous les ateliers seront ouverts aux ingénieurs de la marine quand ils se présenteront, afin qu'ils puissent exercer

leur inspection sans obstacle.

Art. 10. Les chaudières et les cylindres seront éprouvés conformément aux ordonnances en vigneur, et devront satisfaire à ce qu'elles prescrivent pour une marche habituelle, sous la pression mesurée par une colonne de mercure de vingt centimètres de hauteur.

Les chaudières seront garnies de sonpapes de sureté.

L'épreuve des chaudières et des cylindres sera faite, aux frais du fournisseur, par une commission désignée par le ministre. Art. 11. Les machines terminées, et prêtes à être montées, devront être transportées au port de destination, aux frais du fabricant, et y être rendues, au plus tard, la première paire, dans un délai de dix-huit mois après l'approbation du marché par le ministre; la seconde paire, quatre mois après la première.

Si les unes ou les autres ne sont pas arrivées à leur destination dans les délais fixés, il sera opéré, sur le prix convenu pour chaque appareil, une retenue de deux cents francs

par jonr de retard.

Art. 12. Pour le montage des machines à bord du bâiment, la marine fournira gratuitement, an port d'arrivée, les secours dont le fournisseur aura besoin, en hommes et en apparaux, pour le transbordement des grosses pièces, et elle se chargeta de tous les travaux de charpente nécessaires à l'installation des machines et des chaudières à bord du bâtiment.

Art. 15. Après la mise en activité des machines, il sera fait, en présence du fabricant, autant d'expériences qu'il sera jugé nécessaire pour constater la bonté et la marche régulière de l'appareil, et s'assurer que la tension de la vapeur dans les grands cylindres faisant équilibre à une colonne de mercure de cent vingt-sept millimètres en sus de la pression atmosphérique, les chaudières fournissent assez de vapeur pour que, en réglant convenablement la résistance, les roues puissent faire seize tours un tiers par minute.

Art. 14. Dans le cas où il serait reconnu que quelqu'un des appareils eût des vices qui nuisissent essentiellement à sa marche, ou qu'il ne présentât pas la force indiquée à l'article 1°r, la marine se réserve la faculté

Soit d'exiger le remboursement des avences qu'elle anrait faites au fabricant, et, en ce cas, de lui abandonner les ma-

chines;

Soit de faire remedier, aux frais dudit fabricant, à tous les défauts des machines par tels moyens qu'elle jugera convenable d'employer.

Art. 15. Le montant de la fourniture pour chaque appa-

reil sera payé en six termes éganx, savoir :

Un sixième après qu'une commission, désignée par le ministre, aura constaté que les approvisionnements de matières réunies dans les usines, et spécialement destinées à la fabrication des machines, représentent au moins le sixième du prix de l'appareil;

Un second sixième lorsque les cylindres seront alésés, les chaudières au tiers confectionnées, et les autres parties des machines avancées dans la même proportion;

Un troisième sixième lorsque, au jugement de la commission, les travaux exécutés représenterent une valeur égale

ou supérieure à la moitié du prix des machines; Le quatrième sixième lorsque les machines seront ter-

minées dans l'atelier; Le cinquième lorsque l'appareil sera arrivé au port de

destination;

Le sixième trois mois après la mise en activité des machines.

Si, dans les plus longues traversées de mer que le bâtiment pourra faire pendant les trois mois qui suivront la mise en activité des machines, celles-ci éprouvaient des avaries par défaut de bonne exécution ou de solidité dans leur installation. Le fabricant les fera réparer à ses frais, ou supporterà, sur le dernièr paiement, la retenue des dépenses que la réparation de cés avaries aurait occasionées à la marine. si le travail avait été fait dans les arseñaux de l'Etat,

Sont exceptés de cette disposition les cas de force majeure qui ne permettraient pas de considérer les avaries éprouvées comme provenant de défauts dans la fabrication ou l'installation des machines.

Le fournisseur, pour sa garantie, placera à bord du hâtiment, pendant les trois mois dont il s'agit, un mécaniclen de son choix, auquel il sera payé par la marine une somme mensuelle de 200 francs, indépendamment des doubles rations accordées à bord des bàtiments de l'Etat.

Les paiements auront lieu à Paris.

Art. 16. Afin d'éviter toute action que des tiers voudraient exercer sur la propriété des ouvrages déjà exécutés et admis en recette, le fabricant remettra des reçus portant reconaissance que les objets présentés par lui à la commission appartiennent à la marine, et qu'ils restent dans son établissement à titre de dépôt jusqu'à ce que l'ensemble des machines et des chaudières puisse être ajusté, complété et monté.

Art. 17. Le fournisseur supportera, sur tous les paiements

qui lui seront faits en vertu dn présent marché, la retenue des 3 p. 100 au proît de la caisse des invalides de la marine; il acquittera les frais de timbre, d'enregistrement et d'im-, pression du traité à cinquante exemplaires.

Art. 18. Les conditions genérales arrêtées par le ministre, le 22 septembre 1817, sont applicables à la fourniture des dix appareils à vapeur, en tout ce qui n'est pas contraire aux

dispositions du présent cahier des charges.

#### Paris, le 23 août 1840.

Les constructeurs ont consenti à souscrire aux engagements ci-dessus, à raison de 1,800 fr. par force de cheval, faisant 810,000 fr. par couple de machines.

Voici quelques détails sur le projet exécuté au Creusot pour satisfaire aux diverses conditions prescrites par le cahier des charges.

1º Aperçu sur l'ensemble général d'une machine pour appareils de 450 chevaux.

Chaque machine (Pl. XV et XVI) est supportée sur une plaque générale de fondation, fixée aux carlingues du navire par 16 forts boulons en cuivre rouge traversant la carène du bâtiment et saisissant en même temps les bases do Pentablement.

Les dimensions des principales pièces sont les snivantes :

| Cylindre à vapeur, diamètre   | ٠. |  | ٠ |  |   |   | 1.93           |
|-------------------------------|----|--|---|--|---|---|----------------|
| Id. course du piston          |    |  |   |  |   |   | 2.28           |
| Balanciers, longueur          |    |  |   |  |   |   |                |
| Bielle principale, longueur . |    |  |   |  |   |   |                |
| Pompe à air, diamètre         |    |  |   |  | • | • | 1.10           |
| Capacité du condenseur        |    |  |   |  |   |   | m. c.<br>4.200 |

Les chaudières, au nombre de 4 à 16 foyers intérieurs de section transversale rectangulaire, présentent une surface de chauffe totale de 510 mètres quarrès et péseront environ 410.000 kilog.

Le cylindre à vapeur est à condensation et détente variable entre  $^{4}$ /<sub>2</sub> et  $^{4}$ /<sub>5</sub> de la course. La pression de la vapeur à son entrée, avant la détente, est de 127 millimètres de mercure libre, correspondant à un atmosphère  $^{4}$ /<sub>7</sub> environ.

Machines Locomotives.

mèt.

La distribution se fait au moyen de tiroirs en D conché, comme dans les appareils du Véloce et du Pluton, auxquels elle a été empruntée. Le grand avantage de ce système, c'est : 1º de rendre la manœuvre à la main d'autant plus facile que la vapeurs es fait équilibre par suite de la pression égale et contraire qu'elle opère sur chacun des tiroirs; 3º d'assurer un contact parfait de chacun des tiroirs sur plate-forme, par suite de l'indépendance dans laquelle ils

sont l'un par rapport à l'autre. La détente est produite par une soupape à lanterne, dite soupape du cornouaille, communiquant par une série de tiges et leviers, suspensifs d'action à volonte, avec un chassis à galet portant sur des cames de formes différentes. échelonnées sur l'arbre principal et rendant, à la volonté du machiniste, la détente plus ou moins prompte, suivant le travail à effectuer. On comprend, en effet, que le travail à dépenser varie, puisque le travail utilisé varie lui-même en raison de la direction et de l'intensité du vent; c'est donc une excellente chose qu'une détente variable dans des appareils de ce genre : mais ne serait-il pas plus convenable de l'effectuer simplement par le recouvrement extérieur des tiroirs, comme cela se pratique ordinairement; c'est une question que nous posons, et que messieurs les constructeurs se sont posée eux-mêmes sans doute, mais que l'expérience seule peut confirmer; aussi pensons-nous qu'il serait bon de construire les tiroirs de telle sorte que, si plus tard la sompape ne donne pas de bons résultats, on puisse les munir facilement de recouvrements rapportés.

Au sortir du cytindre, la vapeur se rend au condenseur par deux tuyaux rectaugulaires, à l'extrémité desquels elle rencontre un jet d'eau froide sans cesse renouvelée qui la convertit bientôt en eau à 40° établissant une pression de <sup>1</sup>/46 d'atmosphére soulement contre le piston.

Du condenseur. l'eau se rend à la pompe à air, qui l'envoie dans la bache d'eau chaude, où partie est enlevée par la pompe d'alimentation des chaudières, partie est envoyée à la mer par un jet continu que favorise l'espace d'air comprimé. conservé exprés supérieurement.

La pompe d'alimentation, munie de 3 clapets, dont un d'aspiration, un de refoulement et un de décharge dans la bache d'eau chaude, pour le cas où le robinet d'injection dans les chaudières ne permet pas à toute l'eau refoulée d'y pénétrer, ne fait pas seule le service des chaudières ; 3 autres pompes, dont une foulante et 2 aspirantes, lui sont adjointes : la première pour alimenter les chaudières quand la machine ne marche pas; les 2 autres pour retirer à chaque instant de ces dernières les eaux complètement saturées de sels marins qui, par suite de leur densité, se trouvent toujours à la partie inférieure.

Outre ces pompes, il en existe encore 4 autres fonctionnant à volonté, indépendamment l'une de l'autre, et destinées à vider le fond du navire des eaux qui peuvent avoir été amenées soit par infiltration, soit par suite d'accidents quelconques.

La transmission du monvement du piston à l'arbre de rotation se fait, comme à l'ordinaire, par l'intermédiaire de sa tige, mue en ligne droite au moyen d'un parallélogramme, et communiquant avec 2 balanciers inférieurs, placés de chaque côté par 2 bielles à têtes simples; les balanciers communiquent eux-mêmes le mouvement alternatif dont ils sont doués, à l'arbre, par l'intermédiaire d'une bielle et d'une manivelle.

Le tout se trouve relié et supporté par un entablement gothique, genre d'architecture imité des modèles de M. Maudslay, et principalement du British-Queen de M. Nappier. présentant le grand avantage de se prêter beaucoup mieux que l'architecture grecque anx diverses contrariétés que lui font nécessairement éprouver les exigences des principes de théorie et construction anxquelles doivent satisfaire les machines.

2º Examen particulier des diverses parties de la machine.

Nous les diviserons en 7 distinctes :

- 1º La plaque de fondation :
- 2º Le cylindre à vapenr;
- 3º La distribution ;
- 4º La condensation :
- 5º L'alimentation :
- 6º La transmission du mouvement; 70 L'entablement.

1º Plaque de fondation.

Cette partie, si secondaire dans les machines ordinaires

de terre, joue un des principaux rôles dans les machines de bateaux, par suite des fonctions étendues qu'on lui a fort

ingénieusement adjointes.

Destinée à supporter la machine et à la relier solidement au corps du bâtiment, elle se compose d'une plaque horizontale (a) de 8 centimètres d'épaisseur, renforcée par 2 plaques verticales (b) placées en dessous longitudinalement et dans le prolongement de l'entablement, aur une hauteur de Om.60, de manière à empêcher toute élasticité dans la première. La plaque horizontale, devant recevoir 5 pièces importantes de la machine, savoir :

> Le cylindre à vapeur, Le condenseur,

La pompe à air, L'entablement,

Les supports du balancier,

est soigneusement rabotée sur toute sa longueur, de manière à exercer un contact parfait contre les *portées* des

pièces ci-dessus, rabotées elles-mêmes à cet effet.

Trois assemblages doivent fixer principalement l'attention : ce sont ceux du cylindre à vapeur, du condenseur et de la pompe à air. Au-dessous du cylindre, la plaque a reçu une courbure qui lui permet de servir directement de fond à ce dernier; mais cette disposition, toute ingénieuse qu'elle est, présente, à notre avis, un grave inconvénient; c'est que si, par hasard, la bielle casse, ou si une quantité d'eau trop abondante se trouve dans la partie inférieure, le fond sera exposé à une rupture qui, dans le premier cas, est presque inévitable. Or, la rupture du fond du cylindre, c'est la rupture de la plaque, et remplacer une plaque de fondation n'est pas moins que démonter et remonter complètement la machine. A notre avis, il serait bon d'imiter en ce point la disposition du British Queen, qui a un fond rapporte au cylindre en 2 pièces, dont l'une, au centre et en fer, doit recevoir la première le choc de la tige prolongée du piston, ponr la transmettre en biseau, sur toute la circonférence, au fond rapporté extérieur, et garantir totalement par là la plaque de fondation de la rapture. Il est possible, après tout, que l'expérience ait démontré que cette précaution n'est pas indispensable.

A l'endroit du condenseur, la disposition est remarquable :

peu de place en dessous pour le récipient qui doit conduire l'eau à la pompe à air, et danger à redouter que cette eau, dans le tangage du navire, ne s'introduise à chaque coup de piston dans le cylindre par la lumière du tiroir inférieur. Au lieu d'une partie rapportée à houlons inférieurement, on a coulé le fond du condenseur (c) avec la plaque elle-même; puis, pour éviter la rentrée de l'eau dans le cylindre, on a étevé la lumière du tiroir jusqu'en (d). De cette dernière disposition résulte, au premier abord, une objection: l'eau qui se sera accumulée au fond du cylindre, pendant le repos, ne pourra plus sortir et exposera le fond à être rompu.

Pour remédier à cela, une petite soupape (e) a été placée ainsi qu'une autre (e') près de chaque extrémité de la course du piston , non-seulement comme soupape de sûreté contre le choc du piston sur l'eau, mais encore comme soupape de décharge par un jet de vapeur après soulèvement préalable à la main. La soupape inférieure qui a préoccupé vivement les gens de l'art comme insuffisante au cas du choc, nous semble moins déplacée que la soupape supérieure qui ne peut, elle, servir que dans le cas où il y a choc du piston contre l'eau renfermée supérieurement; nous n'hésiterions pas, pour notre compte, à la placer de côté, comme l'autre. Il est bon d'observer, pour se rendre compte de l'utilité de ces soupapes, que lorsque le piston arrive à l'extrémité de sa course, les tiroirs sont au milieu de la leur et interceptent, par conséquent, toute communication pour l'évacuation de l'eau par les lumières.

A l'endroit de la pompe à air, la même disposition infirieure continue, et comme l'espace entre le clapet d'aspiration et le piston doit être aussi faible que possible, afin que ces derniers se soulèvent plus 101, le corps de la pompe air plonge dans la bâche jusqu'à 6 00 8 centimètres du fond, et est embrassé par cette dernière sur une demi-circonference, aussi près que possible.

# 2º Cylindre à vapeur.

Le cylindre à vapeur est en fonte alésée sur un alésoir vertical pour éviter la dépression qu'il éprouverait sur un alésoir horizontal, par auite de son grand diamètre. Sa bride inférieure porte 4 oreilles, au moyen desquelles il est relié au bâtiment et à la plaque de fondation.

Le piston, d'un seul morceau, creux à garniture métal-

lique, maintenu en place par un anneau rapporté et boulonne, affecte la forme bombée sur les deux faces. Cefte disposition a pour but:

10 D'attenuer les chocs qui pourraient se produire contre les fonds, soit par l'eau condensée, soit par la casse de la

bielle ou toute autre pièce importante.

20 D'allonger la douille d'encastrement, de la tige, sans augmenter l'épaisseur de l'anneau et par conséquent la longueur totale du cylindre.

Le couvercle du cylindre, creux et d'un seul morceau, est tourné supérieurement, de manière à offrir un aspect aussi agréable qu'un fanx convercle en cuivre rapporté.

comme on les faisait autrefois.

Ge mode de construction des couvercles a le grand avantage d'augmenter d'une part leur résistance, de l'autre, de séparer par une couche d'air invariable l'intérieur du cylindre de l'extérieur, et de le préserver ainsi d'une perte assez notable de châleur par rayonement.

#### 30 Distribution.

Comme la représente la planche XV, elle s'effectue au moyan de 2 tiroirs, forme D'ocuché, en bronze, serrés par côté, système qui présente le petit inconvénient de ne pas serrer également partout. Pour y obvier, MM. les ingénieurs du Oreusot présentent une nouvelle disposition (fig 5, planche XVI), imitée de plusieurs bateaux anglais, et qui a le grand avantage de permettre l'emploi des garnitures métalliques à ressorts pour tiroirs.

La soupape à lanterne est en bronze, placée dans une bolte en focte, dont la positiou ne nous perâti pas trèsfavorable à la visite des garnitures, des tiroirs, bien que pour faire cette dernière on descepde par en baut; elle nous paratirati plus commodément placée sar le côté, s'il y a

toutefois moyen.

### 4º Condensation.

La condensation est un point très-délicat de la composition d'une machine de bateau, en ce qu'elle varie suivant la place, toujours trop petite, qui lui est laissée, tant par suite de la nécessité dans laquelle on est de procurer un abordage facile des diverses perties à visiter, que par suite de la disposition des pièces environnentes indispensables.

A notre avis, bien qu'elle ait soulevé plusieurs objections que l'on pourra juger tout à l'heure, la disposition du Creusot nous parait aussi heureuse que possible, tant par la facilité avec laquelle elle satisfait à toutes les conditions que l'on peut rechercher pour ce genre de pièces, que par l'élégance et la simplicité de sa construction. Des regards placés près des clapets et permettaut leur visite saus être oblige d'entrer dans le condenseur, ce qu'on n'avait pas obteuu auparavant, une hauteur de 5 mètres à la gerbe d'eau destinée à opérer la condensation ; tels sont les avantages que nous y remarquons en première ligne. En second lieu, iudépendance des supports de l'axe du balancier qui . dans les antres machines, ebranlant sans cesse les assemblages, y occasionnent des fuites; toutes pièces d'une exècution et d'un assemblage faciles, sauf le conduit supérieur qui exige un peu plus de soin.

Quelques personnes ont pensé que le condeuseur était de capacité trop faible, et que sa partie supérieure ne servirait eu rien à la condeusation, parce que l'air s'y accumulerait;

or

1º La capacité du condenseur n'est pas le résultat d'un calcul théorique; ce qu'il faut pour cette pièce, c'est que l'eau présente à la vapeur le plus de surface condensante possible, ce à quoi satisfait la dispositiou ci-dessus.

2º La capacité du condenseur est de 4 mètres cubes, c'està-dire aussi grande, proportionnellement, que celle de tous

les condenseurs de bateaux bien construits.

5º La densité de l'air étant les 8/5 de celle de la vapeur de udans les mêmes circonstances de température et de pression, s'il y a de l'air en excès, c'est dans la partie inférieure qu'il se trouvera.

4º Dans les mélanges de gaz et de vapenr, l'espace est également saturé de l'un et de l'autre, dans toutes ses parties.

5° La pression dans le condenseur étant ½ d'atmosphère, la hauteur de la colonne d'eau s'échappant par le tuyau d'iugettion sera au moins égale à celle du tuyau vertical entier, qui n'a que 5 mètres, et la condensation s'effectuera autant dans le haut que daus le bas. Il n'y a donc pas lieu de modifier la disposition actuelle.

# 5º Alimentation.

L'autre tuyau vertical sert de bâche d'eau chaude à la

. . 1000

pompe à air : d'une part, donnant de l'eau à la pompe alimentaire, placée un peu trop haut, qui lui rend l'excédant de ce dont elle a besoin par la soupape chargée (s), d'autre part rejettant à la mer, par un écoulement que rend continu l'air comprimé dans la partie supérieure, l'eau qui ue peu plus être d'aucune utilité. Une soupape (s') toujours ouverte quand la machiue fonctionne, se forme pour effectuer les réparations intérieures, afin d'empêcher l'eau de la mer de rentrer.

En bas de la pompe à air est la soupape d'éjection pour chasser l'air et l'eau du condenseur par une injection de

vapeur quand on vent mettre en train.

Par suite du contact des eaux salines, on est dans la nécessité de faire en bronze, comme pour les tiroirs, toutes les pièces mobiles établissant des communications alternatives dans la condensation et l'alimentation, telles que : le corps de pompe, le piston, sa tige, les soupapes et les clapets (1).

6º Transmission du mouvement.

La transmission du mouvement comprend cinq espèces de pièces principales, savoir :

Les traverses, Les bielles,

Les balanciers, Les manivelles.

Les arbres.

Les traverses (g) et (g') se font en fer forgé; brutes, elles pésent de 1000 à 1200 kilog., et se forgent en 5 parties, à peu près égales en poids, ce qui en rend la confection plus facile. On remarquera que, peu conflant dans la méthode ordinaire d'assemblage des tiges avec les traverses, où l'on se contente soit d'un ou deux écroux, soit d'une clavette, on a réuni ces deux systèmes, afin de rendre la liaison intime des pièces plus sûre.

Les bielles, au nombre de trois, deux au cylindre à vapeur en (hh), et une à la manivelle en (h'), sont toutes en fer forge et à tête simple; celle de la manivelle est la plus

<sup>(1)</sup> Le corps de pompe est la pièce qui présente le plus de difficulté en ce qu'il est d'une très-faible épaisseur et d'un grand diamètre; aussi n'y a-t-il qu'un fondeur très-exercé qui puisse exécuter ce genre de pièce d'un seul morceau.

difficile à exécuter, par suite de ses proportions plus considérables.

Elles se composent, comme les traverses, de trois parties

forgées séparément et soudées ensuite.

Les balanciers (ii) présentent cette particularité qu'au lieu d'être fixes sur un axe mobile , ils sont mobiles sur un axe fixe, ce qui necessite l'emploi de coussinets, dans leur intérieur, serrés par des clavettes. Cette disposition provient de l'impossibilité dans laquelle ont est de faire mouvoir la bielle rigoureusement dans le plan vertical engendré théoriquement par le bouton de la manivelle, dans son mouvement autour du centre de rotation. Il arrive presque toujours que ce dernier décrit une courbe à double courbure, ou , en d'autres termes, oscille de chaque côté du plan théorique du mouvement, ce, parce que la résistance qu'éprouvent les palettes des roues, chaque fois qu'elles viennent frapper l'eau, les fait relever, ce qui ne peut avoir lieu sans une légère inclinaison de l'arbre moteur ; c'est pour cette raison que, dans les bateaux bien entendus on a soin de rendre le bouton de manivelles fixe dans la tête de celle qui est adaptée à l'arbre intermédiaire et légèrement mobile dans l'autre.

Malgré cela, la bielle oscille toujours un pen, et la conséquence de ces oscillations, ai on ne s'y prêtait à l'endroit de la traverse, serait sa rupture inévitable, cas extrêmement grave, comme on doit bien le penser, et entrainant avec lui le choc du pison contre l'un des fonds du cylindre.

La meilleure manière de se prêter aux oscillations horizontales de la tête supérieure de la hielle, c'est de rendre

les balanciers indépendants l'un de l'autre.

Il semblerait, au premier abord, que l'esset des oscillations va aller so reporter sur la traverse de la tige du piston et qu'il sera indispensable de ménager là un mouvement; mais il n'en estrien, parce que, d'une série de petits jeux qu'ont toutes les pièces entre elles depuis la manivelle jusqu'à la tige du piston, on finit par en former un assez grand qui, joint à l'élasticité des tiges, sussifi pour garantir la bielle de toute rupture. Aussi n'est-ce que quand le bateau a sonctionné pendant quelques jours que l'on peut être sûr de sa bonne marche à venir, si toutesois, sprès cet intervalle, aucune fissure ne s'est manifestée dans la tête inscripture de la bielle.

Le parallélogramme ne présente rien de remarquable, c'est un parallélogramme ordinaire de bateau.

Les manivelles, en fer forgé, jj, présentent des difficultés énormes pour l'exécution; il n'y a pas à penser pouvoir les couler en fonte; quelque force qu'on leur donne, les chocs les feraient fendre au moyeu ou à la tête.

L'arbre moleur en ser la pièce la plus dissicile de toutes. Forgé sur 44 centimètres de diamètre, il exige la réunion, au gros marteau, de 9 barres de fer quarré et rond de 16 à 18 centimètres de côté, lesquelles ont été ellemèmes formèes de 9 autres barres soudées de 5 ponces. C'est ici que les déchets de ser sont considérables, et encore n'est-on pas toujours sûr de réussir. Asin d'effectuer les soudures plus parsaitement, on a soin de ne pas mettre toutes les barres de la même longueur, ce qui fait qu'on les rapporte les unes après les autres ou par quarts de section à la sois.

#### 7º Entablement.

L'entablement moyen-age, analogue à celui du Bristish Queen, se compose de 2 flasques principales kk' parallèles et de 2 pièces soulement, dont la séparation est en ll'. Il fallait avoir à sa disposition l'immense fonderie du Creuso pour oser concevoir ces gigantesques monlages, et nous ne doutons nullement qu'ils n'y réussissent parfaitement. Les liaisons transversales se font par les traverses mm' m' composées de 2 parties: l'une en fonte et extérieure, résistant au rapprochement des flasques; l'autre en fer, intérieure, constituant des boulons à écrous serrés fortement et empéchant l'écartement.

### Discussion théorique.

Le diamètre 1<sup>m</sup>.93 du cylindre à vapeur à détente variable des  $^{2}/_{5}$  au  $^{4}/_{5}$ , c'est-à-dire en moyenne au  $^{5}/_{6}$  de la course, a été basé sur une vitesse moyenne du piston que l'on obtiendra par la formule :

$$T^{m} = K V h \times 1000 \left( 1 + \log \frac{v}{z} 2.5026 - \frac{v}{z} \frac{h'}{h} \right)$$

Tm = 225 chevaux × 75 kilogramètres = 16875 kilogramètres.

K = coefficient de l'effet utile.

 $V = 0.785 (1.93)^2 \times z$ .

= 0.75 v.

$$v = \text{vitesse du piston} = \frac{2Cn}{60}$$

$$h'$$
 = pression dans le condenseur =  $\frac{h}{16}$ 

C = course du piston = 2m.28.

n == nombre de coups de piston par minute.

Donc :

$$16875 = K \times 0.785 \times (1^{m}.95)^{2} \times 0.75 = \frac{2 \times 2.28 n}{60} \cdot 10320$$

$$\left(1 + \log, \frac{1}{0.75}, \frac{1}{2.3026} - \frac{1}{0.75}, \frac{1}{16}\right)$$

Cette équation contient deux inconnues, k et n; résolvant par rapport à la dernière n, it vient :

$$n = \frac{16875}{\text{K} \times 1727 (1 + 0.285 - 0.083)}$$

$$n = \frac{16875}{1000} = \frac{8.1}{1000}$$

Déterminant K au frein dynamométrique :

Tours.

Pour K = 0.40, on aura 
$$n = 20.25$$
 par', et  $v = 1^m.54$  par'' 0.45 18.00 1 .37 0.50 16.20 1 .23

La pression de la vapeur restant constante sur le piston, c'est-à-dire 10m.52 d'eau, il en résulte que la résistance devra varier suivant les différentes valeurs de £, c'est ce que l'on obtient en faisant varier la section des aubes sur place.

Dans ces divers cas, la dépense théorique de vapeur, par seconde, sera :

1º En volume.

$$V = 0.785 (1.93)^2 \times 0.75 v = 2.2 v$$
.

2º En poids.

$$2.2 \ v \frac{1000}{1700} = 1.295 \ v \ kilog.$$

D'où , pour :

|          | Dépense en vapeur<br>par '' |
|----------|-----------------------------|
| K = 0.40 | 2.00 kil.                   |
| 0.45     | 1.78                        |
| 0.50     | 1.59                        |
| 0.55     | 1.45                        |
| 0.60     | 1.53                        |

En admettant des productions de vapeur utile par chaque kilog. de houille, égales à 4, 4.5, 5, 5.5, et 6 kilog., on aura:

Dépense en combustible par heure.

|              | VAPEUR UTILE PAR KILOGRAMME DE HOUILL |             |           |             |      |  |  |  |
|--------------|---------------------------------------|-------------|-----------|-------------|------|--|--|--|
| VALEUR DE K. | kil.                                  | kil.<br>4.5 | kil.<br>5 | kil.<br>5,5 | kil. |  |  |  |
|              | kil.                                  | kil.        | kil.      | kil.        | kil. |  |  |  |
| K = 0.40     | 1800                                  | 1600        | 1440      | 1310        | 1200 |  |  |  |
| 0.45         | 1600                                  | 1420        | 1280      | 1160        | 1070 |  |  |  |
| 0.50         | 1430                                  | 1275        | 1140      | 1040        | 950  |  |  |  |
| 0.55         | 1300                                  | 1160        | 1040      | 945         | 865  |  |  |  |
| 0.60         | 1200                                  | 1065        | 960       | 870         | 800  |  |  |  |

et :

Dépense en combustible par cheval et par heure.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VAPEUR PAR KILOGRAMME DE HOUILLE. |             |      |      |      |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------|------|------|--|--|--|--|
| VALEUR DE K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kil.                              | kil.<br>4.5 |      |      | kil. |  |  |  |  |
| The state of the s | kil.                              | kil.        | kil. | kil. | kil. |  |  |  |  |
| $\mathbf{K} = 0.40. \dots$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.00                              | 7.10        | 6.40 | 5.85 | 5.32 |  |  |  |  |
| 0.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.10                              | 6.30        | 5.70 | 5.15 | 4.75 |  |  |  |  |
| 0.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.55                              | 5.65        | 5.08 | 4.62 | 4.22 |  |  |  |  |
| 0.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.80                              | 5.15        | 4.62 | 4.20 | 3.85 |  |  |  |  |
| 0.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.32                              | 4.75        | 4.27 | 3.87 | 3.56 |  |  |  |  |

APPAREILS DE 220 CHEVAUX. - LE PLUTON.

Il se compose de deux machines de la force chacune de

110 chevaux.

Ces machines, représentées Pl. XVIII, fig. 1 et 2, ont les

Ces machines, représentées Pl. XVIII, fig. 1 et 2, ont les dimensions principales suivantes :

|                                    | met. |
|------------------------------------|------|
| Diamètre du piston à vapeur        | 1.40 |
| Course des pistons à vapeur        | 1.68 |
| Longueur des balanciers            | 4.73 |
| Longueur de la bielle              | 3.89 |
| Diametre de la pompe à air         | 0.79 |
| Course des tiroirs                 |      |
| Dimensions des lumières. { Largeur | 0.55 |
| Dimensions des iumières. (Hauteur  | 0.12 |
| Hanteur du plein                   | 0.18 |

Leur jeu est, à peu de chose près, le même que celui des appareils de 450 chevaux, nous ne croyons donc pas nècessaire de rétièrer l'explication que nous avons donnée sur celui de ces dernières. Ce, sur quoi nous insisterons principalement, c'est la disposition des parties et l'exécution des nièces.

A cet effet, nous diviserons chaque machine en sept patties principales, savoir :

- 1º La plaque de fondation;
- 2º Le cylindre à vapeur;
- 3º La distribution;
- 4º La condensation;
- 5º L'alimentation; 6º La transmission du mouvement:
- 7º L'entablement.
  - 1º Plaque de fondation.

## DISPOSITION.

Comme dans le Véloce et le projet des machines de 450 chevaux, elle sert à la fois de fond au cylindre et de bâche inférieurs au condenseur et à la pompe à air. Coulée sur une épaisseur de 5 centimètrés, elle est maintenue inflexible par 2 nervures inférieurs el nogitudinales placées au-dessous des colonnes qui supportent l'arbre moteur. Le condenseur occupant toute la place comprise entre la distribution et la pompe à air, il n'est pas possible de visiter le clapet infé-

Machines Locomotives.

rieur de catte dernière par un regard extérieur; cetto visite alors s'opère par un regard place dans le condenseur même, ce qui met le mécanicien dans la nécessité d'y entrer pour pénetrer jusqu'au clapet, disposition peu commode, mais à laquelle il a fallu se conformer, puisqu'elle existe dans le Véloce dont les plans ont été donnés comme modèles à suivre.

#### EXECUTION.

Bien que des pièces de cette dimension soient loin d'être faciles à obtenir du premier coup, il n'est nullement técnant qu'elles aient parfaitement réussi dans une fonderie aussi bien organisée que celle du Creusot. Elles ont été coulées en sable vert, genre de fonderie dont les progrès sont si rapides depuis quelque temps et qui donne de si beaux résultats. La face supérieure est rabotée sur tonte sa longuer pour recevoir les parties des pièces qui s'assemblent avec elle. Le plus grand travail qu'elles ont eu à supporter, c'est ce rabotege qui, malgré les dimensions énormes de la machine à raboter, s'est exécuté en deux fois.

## 20 Cylindre à vapeur.

# DISPOSITION.

Le cylindre à vapeur comprend : Le cylindre et son couvercle,

Le piston et sa tige.

Le cylindre possède à sa base 4 fortes orcilles dans leaquelles viennent se loger 4 boulons de fondation en euivre traversant la carène du naviro et serrés en dessus. A la bride supérieure est un avant-corps plat à portées burinées, sur lequel vient buter l'entablement, de manière à consolider les supports de l'arbre des roues et à maintenir fixe leur distance au cylindre.

Lo couvercle csi à deux faces et d'un seul morceau, dans lo double but de résister aux choes secidentels du piston et de ralentir lo refroidissement de la vapeur par le hourrelet d'air renfermé dans son intérieur. En dessus et en dessous du piston, les faces des fonds du cylindre sont hombées et garnies chacune d'une petite soupape de sûretó pour l'évacuation do l'eau qui pourrait s'y trouver ramassée. Le piston, d'un seul morceau, à garniture métallique, est bombé sur les deux faces comme les fonds, de manière à donne plus d'encustrement à sa tige, sans augmenter l'épaisseur de

l'anneau de contact, ce qui augmenterait la hauteur du cylindre, et d'atténuer les chocs provenant d'un excès d'eau condensée dans l'intérieur.

#### EXÉCUTION.

Les cylindres à vapeur, pièces d'une difficulté notable, à cause de leur grande dimension, ont été coulés en sable d'étuve; ils ont été alésés horizontalement, mais avec tant de précaution, que la courbure résultant de la dépression de la surface supérieure est presque insensible; ils sont sans la moindre soufflure. Les portées des tubulures, pour s'assembler avec les plates-formes des tiroirs, ont été dressées au burin. Ainsi, deux modifications seront apportées dans les machines des appareils de 450 chevaux : les cylindres seront alésés verticalement et les portées des tubulures rahotées; cela, parce que la commande a été assez importante pour que les mécaniciens se mettent en frais de nouveaux outils dont la valeur, pour ces deux opérations seulement, n'est pas moindre de 25,000 fr.; tant il est vrai qu'il est préférable, pour avoir de bons résultats dans des cas comme celui-ci, de favoriser plutôt quelques grands ateliers prêts à faire des sacrifices, que de disséminer les commandes entre une foule de petits constructeurs qui n'ont en vue que la réalisation momentanée du plus de bénéfice possible, résultat assez fréquent des adjudications.

Les couvercles des cylindres et les pistons nc se distinguent que par leur bonne exécution, la difficulté principale est dans la pose invariable d'un noyau intérieur, sans point d'appui apparent à l'extrémité, à l'exception du trou qui sert à l'enlever quand la pièce est refroidie; ils ont été coulés, comme le cylindre, en sable d'étuve, puis tournés et deses. Les tiges des pistons, en fer forgé de 0ººº.14 de diamètre et de 2ºº.50 de long, du poids chacune de 400 kil, sont des exemples de ces beaux résultats, que l'on obtient assez communément aujourd'hui dans les grandes forges, qui moyen des marteaux mus par la vapeur.

# 5º Distribution.

## DISPOSITION.

Elle s'effectue au moyen de deux tiroirs en D couche et détendant, par recouvrement extérieur, aux 4/5 de la course, ce qui a l'avantage d'économiser 1/5 de la vapeur employée, sans pour cela diminuer en rien l'effet utile; c'est du moins ce que semble constater l'expérience qui en a été faite sût d'autres bateaux. Les garnitures en chanvre sont serrées sur le côté, ce qui permet de joindre les 2 boties à vapeu par un tuyau intermédiaire dans lequel passe sa tage, et évite l'emptoi de 2 stuffing-hox. Ce genre de serrage a peutère l'inconvémient de n'être pas égal sur tous les contours du tiroir, aussi y a t-il plusieurs constructeurs qui se refacent à l'adopter. Néanmoins, comme il présente plusieurs avantages, il ne nous paraît pes convenable de le réjeter sans en avoir la parlaîte expérience. Délà le Viloce contient cette disposition, et si elle eth été vicieuse, les îngénieurs de la marine se sersient bien gardés de la demander pour le Pluton.

Le tiroir inférieur se trouve avoir sa lumière d'introduction de 20 centimètres environ au-dessus de la plaque de fondation, d'où résulte que l'eau contenue dans le cyfindre ne peut s'évacuer librement dans le condenseur quaud cett dernière est ouverte. Cet inconvénient à pour but de parer à un autre beaucoup plus grave, et qu'i n'est rieu moins què la rentrée de l'eau du condenseur dans le cyfindre à chaque coup de piston, dans le mouvement dit tangage du navire.

# EXECUTION.

Les tiroirs, par suite de l'action corrosive de l'eau de la mer sur la fonte, sont en bronze sinsi que la plate-forme sur laquello ils se mouvent; les tiges sont en fer et les bôites à vapeur en fonte, à portées mênagées dans tous les assemblages, et dressées au rabot avec le plus grand soin.

# 4º Condensation.

### DISPOSITION.

Le condenseur, système de Fawcett, employé dans le Féloce, a subi dans le Pluton une importante modification, due à M. Bourdon. Au lieu de se trouver isolé au milieu de la machine, supportant l'arbre des balanciers qui tend sans cesse à le déranger, il est relié à l'entablement, qui passe des supports de l'arbre au cylindre et tend à détruire tous les mouvements qui pourraient se manifester par suite de l'isolement et de l'élasticité des pièces. Faute d'avoir pris cette précaution, M. Fawcett s'est trouvé moralement responsable des avaries survenues aux machines du Féloce, quelque temps après sa mise en marche, c'est-à-dire la casse des entablements qui a nécessité l'adjonction de croix de Saint-André assez disgracieuses.

Dans les appareils de 450 chevaux, on a eu soin d'isoler du condenseur les supports de l'axe du balancier. Bien que la précaution n'ait pas été employée dans le Pluton, il ne peut néanmoins en résulter d'accident grave, la force des machines étant beaucoup moindre et l'expérience d'ailleurs n'ayant constaté l'importance de cette disposition que pour de grandes puissances.

#### EXECUTION.

Les condenseurs, boites carrècs à deux compartiments intérieurs et fort grandes, sont des pièces très-difficiles à couler, et réussissent rarement. Aussi nous empressons-nous de dire une ceux du Pluton sont fort bien venus.

La pompe à air n'est pas moins remarquable; comme pour les tiroirs, on est obligé de faire en bronze le clapet, le piston, et même le corps intérieur. Ce dernier, qui est si difficile à obtenir d'un seul morceau et mince sans soufflures, et s'assemble si difficilement avec le corps extérieur. lorsque l'on n'a pas soin de le fendre suivant une arête pour passer une douelle de scrrage, a été exécuté d'une façon toutà-fait neuve, et aussi remarquable par sa solidité que par sa simplicité. Elle consiste à le composer de plusieurs douclles concaves à saillies extérieures vers les extrémités, qui se logent dans des rainures pratiquées au corps de pompe en fonte, sauf nne de serrage dont les joints sont légèrement inclinés, et qui se fixe ensuite au martcau, par refoulement. Après cette opération, vient l'alésage qui, quand les joints sont bien faits, les rend imperceptibles à l'œil. On voit que, par ce moyen, il est facile d'éliminer toutes les douelles qui sont venues à la fonderie avec des soufflures, et composer un corps de pompe parfait.

#### 50 Alimentation.

L'alimentation n'a rien d'extraordinaire dans sa disposition ni son exécution, en ce qui concerne la machine proprement dite. Aux chaudières, elle présente cela de remarquable, qu'il y a une pompe qui épuise constamment les saux inferieures, c'est-à-dire les plus saturées de sel, cela après quo ces dernières ont passé par de potits tuyaux en fonte, traversant un bac dans lequels ejette une partie de l'eus ostratu du condenseur à 40°, et qui se chausse ainsi à 100° environ, avant de passer à la pompe alimentaire.

6º Transmission du mouvement.

#### EXECUTION.

Deux traverses en fer forgé, 1 parallélogramme double eu fer forgé, 2 balanciers en fonte avec axe en fer; 5 bielles, 2 manivelles et 1 arbre en fer forgé, telles sont les pièces qui constituent cette partie importante et si difficile à exècuter.

Les balanciers coulés en sable vert, sont d'une beauté remarquable; pas une soufflure ne les dépare, et les flasques

sont lisses et brillantes comme une glace.

Les tiges du parallèlogramme, les travorses et les bielles, toutes pièces lourdes et difficiles, sont finies avec une admirable précision. Les manivelles, ces masses de fer si incommodes à souder, ne présentent pas la moindre paille; enfin, l'arbre, composé de tant de barres de fer réunies, semble n'avoir jamais été que d'un senl morceau.

# 7º Entablement.

DISPOSITION.

Il se compose, pour chaque machine, de 2 flasques, portant chacune sur 2 colonnes doriques inférieures, avec lesquelles elles s'assemblent au moyen de longs boulous, passant par les petitos colonnes figurées supérieurement, conlècs avec des flasques, et serrant en dessous de la plaque de fondation. Cès flasques, comme nous avons dit plus haut, vont porter sur la bride du cylindre à vapeur et sur le condenseur. Elles sont reliées transversalement par des balustres en fer, serrant à écrous, de chaque côté, en dehors.

### EXECUTION.

Tout l'entablement a été coulé en sablé vert, y compris les quatre colonnes inférieures, et comme tout le reste, parfaitement venu.

### REMARQUE.

C'est un excellent système, sans contredit, que celui adopté par MM. les ingénieurs de la marine royale, de donner coûme modèles à nos constructeurs de machines les moilleurs appareils que nous a fournis l'Angleterre.

Mais n'en résulte-t-il pas un vice que nons avons déjà signale pour les locomotives, consistant dans l'indétermination des dimensions convonables à une force déterminée, et de là désordre et dépenses joutiles aussi bien dans la construction que dans les réperations ?

L'industrie des machines à vapeur, particulièrement dans ses applications à la navigation, est neuve en Augleterre comme en France. De la , pas de données suffisantes , dirat-on, pour avoir pu établir des bases dans les rapports des dimensions et formes de toutes les pièces, seul moyen d'arriver à la fabrication. A notre avis, ces données n'étaient pas primitivement indispensables et ne doivent s'accepter aujourd'hui que parce qu'elles existent et accusent un progrès de vingt années que l'on aurait pu faire en cinq, en suivant une tout autre marche, dont Watt avait jeté les bases. et de laquelle chacun est parti en digressant à sa guise. En un mot, il n'y à eu que très-lèger abaissement dans le prix de revient des machines, parce que, après avoir adopte un point de départ commun, les constructeurs, au lieu de progresser simultanémeut, ont voulu chacun jeter les fondements de systèmes nouveaux. Cela a eu pour résultat, il est vrai, une expérience très-grande des machines à vapeur; mais, malheureusement, expérience aussi disseminée que grande et impossible à recueillir pour en extraire le moindre principe; aussi ne peut-on constater aujourd'hui que des dépenses considérables et fort peu de bénéfices pour ces derniers.

Tel est l'état actuel des machiues à vapeur et tel il promet d'être longtemps encore; tous les jours des rames de papier se couvrent de calculs pour cet objet; tous les jours aussi des monceaux de fonte, fer et cuivre se convertissent en pièces de machines. Les mecaniciens de bureau fabriquent des théories que ne lisent pas les mécaniciens d'atelier; les mécaniciens d'atelier blaissent, sans principe, des machines que les premiers regardent, par cela même, comme indignes de leur examen.

Tout cela est vrai, dira-t-on, mais que faire? A cela nous répondrons :

1º Adopter des dimensions proportionnelles entre les pièces principales des machines;

2º Classer les machines en un certain nombre de dimensions déterminées, comprenant toutes les puissances dont on aura besoin :

50 Décomposer les machines en pièces générales et pièces spéciales;

4º Adopter un type, pour chaque espèce, résultant de

l'arule de tout ce que l'on possède de données éparses jusqu'à présent, et qu'il faut reunir;

50 Partir de ce type pour tous les perfectionnements et

changements que l'on croira devoir y apporter ;

6º Publier, à certaines époques, les modifications apportées au type primitif, c'est-à-dire publier de nouveaux types résultant des changements et modifications que l'expérience générale centralisée aura jugé nécessaire d'apporter.

De là résulteront les avantages suivants :

#### Pour les constructeurs.

1º On ne verra pas dix constructeurs, dans dix localités différentes, suivre la même fausse route, à dix époques différentes, comme cela a lieu aujourd'hui;

2º La possibilité de faire servir les mêmes modèles plusieurs fois amènera une baisse dans les prix et une classification forcée des atcliers suivant les dimensions de machines à construire;

3º L'approvisionnement des ontils spéciaux pour pièces générales aura lieu une fois seulement pour toutes, au lieu d'absorber un bon tiers du temps employé par les ouvriers à confectionner les pièces.

# Pour les ateliers de réparation.

1º L'approvisionnement des outils spéciaux pour pièces générales ayant aussi lieu une fois pour toules, il y aura économie de moitié dans les frais de réparation, tant parce que ces outils serviront plusieurs fois, que parce que les ouvriers ne perdront plus la majeure partie de leur temps à les confectionner puur chaque pièce à réparer; enfin il y aura économie de temps, les répareutions se faisant plus promptement;

2º Une machine étant au rebut, on en extraira les pièces généralès et spéciales encore homes, pour porter les premières sur l'importe quelle machine qui en aurs besoin; les secondes sur une machine de même force à réparer ou

à construire.

Voici pour le cas général ; envisageons maintenant le cas

particulier de la marine royale.

Il n'est pas possible, dira-t-on, d'avoir aujourd'hui de machine type; trois constructeurs anglais, faisant fort bieu, ont chacun un système diffèrent. Cela est vrai; mais bien qu'on ait déjà eu l'esprit d'extraire de chacun d'eux ca qu'il présentait de meilleur, comme l'accuse le projet de M. Bonr-

TABLEAU des dimenà vapeur

| 1            |                         |               |               |           |              |   |  |
|--------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|--------------|---|--|
| CYLINDRES.   | DIAMÈTRES<br>des pompes |               | condenseur.   | T I       | TRES rillons |   |  |
| DIAMÈTRE DES | à air,                  | alimentaires. | Capacité du c | Longueur. | au milieu.   |   |  |
| Mèt.<br>0.50 | Mèt.                    | Mill.         | Mêt.          | Mell.     | Mill.        |   |  |
| 0.60         | 0.550                   | 60            | 1.75          | 0.50      | 11           | 8 |  |
| 0.70         | 0.585                   | 70            | 2.00          | 0.55      |              | 8 |  |
| 0.80         | 0.440                   | 80            | 2.25          | 0.30      | 120          |   |  |
| 0.90         | 0.495                   | 90            | 2.50          | 0.345     | 140          | H |  |
| 1.00         | 0.550                   | 100           | 2.75          | 0.50      | 150          | 2 |  |
| 1.20         | 0.660                   | 120           | 5.00          | 0.60      | 180          | ŏ |  |
| 1.40         | 0.770                   | 140           | 3.25          | 0.70      | 210          | 5 |  |
| 1.60         | 0.880                   | 160           | 5.50          | 0.80      | 240          | B |  |
| 1.80         | 0.980                   | 180           | 3.75          | 0.90      | 270          | 0 |  |
| 2.00         | 1.100                   | 200           | 4.00          | 0.00      | 300          | O |  |
| 2.20         | 1.210                   | 220           | 4.25          | 0.10      |              | D |  |
| 2.40         | 1,520                   | 240           | 4.50          | 0.120     | 260          | 3 |  |
| 2.60         | 1.430                   | 260           | 4.75          | 1.30      |              | 5 |  |
| 2.80         | 1.540                   | 280           | 5.00          | 1.140     | 425          | 8 |  |
| 5.00         | 1.650                   | 500           | 5.25          | 1.50      | 450          | O |  |

tuillett.

on pour les appareils de 450 chevaux, nous dirons que la uestion peut aujourd'hui se résoudre sous le simple point de ue sujvant :

1º Adopter des dimensions proportionnelles entre les

2º Déterminer la série des puissances disserentes de machines que l'on emploiera.

Voici comment, pour notre part, nous résolvons la première, après nous être enquis des dimensions de plus de cinquante bateaux, reconuus pour leur bonne marche et l'économie du combustible qu'ils réalisent.

## Dimensions proportionnelles.

| Dimensions proportionneties.              |      |
|-------------------------------------------|------|
| Diamètre du cylindre à vapeur             | 1.00 |
| de la pompe à air                         | 0.55 |
| de la pompe alimentaire                   | 0.10 |
| Lumière de culindre (Longueur             | 0.40 |
| Lumière du cylindre. { Longueur           | 0.08 |
| (Pour détente à la fin), largeur du plein | 0.12 |
| Clapets de la pompe à air. Largeur        | 0.50 |
| Chapets de la pompe a air. (Largeur       | 0.16 |
| Course du piston à vapeur                 | 1.20 |
| id. id. h air                             | 0.60 |
| Longueur du balancier                     | 5.60 |
| Longueur de la bielle                     | 5.00 |
| Tige du piston à vapeur, diamètre         | 0.10 |
| id. id. pompe à air, id                   | 0.06 |
| Axes du balancier, 1º extrême, id         | 0.08 |
| 2º au milieu id                           | 0.15 |
| 50 ou 1/A, id                             | 0.05 |
| Arbres des roues, diamètre des tourillons | 0.24 |
| Boutons des manivelles, diamètres         | 0.18 |
|                                           |      |

Que l'on rejette ces dimensions comme mauvaises, qu'on en propose et adopte d'autres meilleures, peu nous importe, mais qu'on en adopte.

Voici comment nous résolvons la seconde question :

# Diamètre des pistons à vapeur.

0m.50, 0m.60, 0m.70, 0m.80, 0m.90, 1m.00, 1m.20, 1m.40, 1m.60, 1m.80, 2m.00, 2m.20, 2m.40, 2m.60, 2m.80, 5m.00.

(Voir le Tableau ci-contre.)

CROCHET D'EXCENTRIQUE ET APPAREIL DE DÉTENTE VARIABLE POUR MACHINES A VAPEUR D'EXTRACTION DANS LES MINES DE HOUILLE.

Lorsqu'une machine à vapeur est destinée à l'extraction dans les mines, elle doit satisfaire à deux conditions prinpales, savoir:

1º Ponvoir alternativement faire tourner l'arbre moteur dans les deux sens:

2º Imprimer à la benne une vitesse à peu près uniforme.

La première de ces conditions se remplit au moyen de l'excentrique dont le levier est muni de denx boutons opposés de chaque côté de l'arbre du tiroir, et sur lesquels le mécanicien place le crochet suivant le sens du mouvement qu'il veut imprimer à la benne. Lorsque les machines, le plus souvent horizontales comme étant les plus simples. sont de la force de 6 à 8 chevaux , le décrochage de l'excentrique, bien qu'un peu dur, se fait encore avec assez de facilité; senlement il ne permet pas de laisser reposer ce crochet sur l'un des boutons du levier, pendant sa manœuvre à la main pour le déchargement de la benne, car le crochet se rembrayant , l'empêcherait d'agir. Mais, lorsque les machines depassent 10 chevaux, non-seulement le désembravage du crochet est dur, non-seulement il faut supporter un poids très-lourd pendant la manœuvre à la main, mais cette manœuvre elle-même est très-fatigante en raison de l'augmentation de la dimensions des tiroirs.

Pour rendre le désembrayare instantané, éviter au mécanicien de supporter le demi-poids de la barre d'excentrique pendant la manœuvre à la main, et lui permettre de faire cette dernière avec les deux mains, on emploie divers appareils qui tous ont pour but de remplir momentanément l'espace occupé par le bouton dans le crochet d'excentrique, et de leur permettre par consèquent de glisser, sans embrayer l'un sur l'autre.

Áyant participé à la confection d'un assez grand nombre de machines de ce genre, nous avons cru pouvoir substituer avec avantage, au crochet d'excentique à ressort généralement employé, celui représenté fig. 35, Pl. XVIII.

Co crochet, d'une excécution un peu difficile, il est vrai, a présenté dans la pratique les avantages suivants.

1º Il so manœuvre avec une extrême facilitéet abandonne instantanément le bouton du levier.

2º La poignée du bras mobile, sans sortir de la main du mécanicien, sert à la fois à manœuvrer ce bras et à effectuer

le changement de bouton.

Nous n'entreprendrons pas le panégyrique de notre œuvre; nons dirons seulement que, depuis lors, il a été exclusivement adopté par l'usine où nous l'avons fait exécuter. Voici les proportions dans lesquellles nous l'exécutons.

| DÉSIGNATION        | FORCES EN CHEVAUX. |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| DES PARTIES.       | 8                  | 10    | 12    | 16    | 20    | 25    |  |  |  |  |
| Diamètre du bou-   |                    |       |       |       |       | mèt.  |  |  |  |  |
| ton                | 0.030              | 0.050 | 0.035 | 0.035 | 0.040 | 0.040 |  |  |  |  |
| Longueur du bou-   |                    |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| ton et largeur to- |                    | 1     |       |       |       |       |  |  |  |  |
| tale du crochet    | 0.036              | 0.036 | 0.042 | 0.042 | 0.048 | 0.048 |  |  |  |  |
| Enaisseur du le-   |                    |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| vier mobile        | 0.010              | 0.010 | 0.012 | 0.012 | 0.015 | 0.015 |  |  |  |  |
| Hauteur de la sec- | i                  |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| tion du crochet.   | 0 030              | 0.030 | 0.035 | 0.035 | 0.040 | 0.040 |  |  |  |  |
| Diamètre du hout   | ì                  |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| taraudé            | 0.021              | 0.021 | 0.025 | 0.025 | 0.030 | 0.030 |  |  |  |  |
| Diamètre du gros   |                    | 1     |       |       |       |       |  |  |  |  |
| boulon             | 0.015              | 0.015 | 0.018 | 0.018 | 0.021 | 0.021 |  |  |  |  |
| Diamètre du netit  |                    |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| boulon             | 0.008              | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 0.019 |  |  |  |  |

La longueur du plat sous lequel se promène le bouton est

égale à deux fois la course de ce dernier.

La seconde condition se remplit ordinairement au moyen d'une valve à papillon, dont le levier, sans cesse sous la main du machiniste, règle l'entrée de la vapeur dans le cylindre et fait agir cette dernière sur le piston à une pression

proportionnelle à la résistance qu'il faut vaincre.

Cette disposition présente, comme tous les propriétaires do mines le confessent, l'inconvénient unique de leur faire dépenser une plus grande quantité de charbon; mais comme la plupart eu ont toujours de reste, sur les puits, dont ils ne sauraient que faire, ils ne consentent pas à des modifications coûteuses qui tendraient à leur apporter une économie dans la consommation en combustible. C'est pour cette raison que



nous n'avons pas encore eu l'occasion d'adapter le mode de détente dont nous allons parler, aux machines de mines, bien qu'il soit peu dispendieux et qu'il ait parfaitement reussi sur une douzaine de machines à balancier, pour usines. Parmi ces dernières, nous citerons seulement les deux de MM. Picard frères, d'Avignon, qui nous ont été exclusivement confiées.

La détente par les tiroirs superposés, fig. 4, 5, 6, Pl. XVIII, et dont nous avons parlé succinctement dans nos articles sur

les locomotives, se compose de :

1º Un premier tiroir (a), se mouvant sur la plate-forme des lumières et différant des tirois ordinaires par les deux conduits (b) et (b') suivis de recouvrements qui ne permettent à la vapeur de pénétrer dans le cylindre qu'en passant par ces conduits.

2º Un second tiroir, dit tuile (c), superposé au premier et susceptible de se mouvoir dessus parallèlement à la plateforme, dans le sens longitudinal seulement, retenu transversalement par les baguettes élastiques (d, d') qui le pressent en même temps légèrement contre le premier, de manière que, vertical, son adhérence soit égale à son poids au moins.

5º Un taquet en fer (e), représenté à part, fig. 7, et fixé à un axe mobile dans un stuffing - box en bronze (f). Sa forme se compose de deux courbes opposées dont les rayons de courbure extrêmes différent entre eux de la largeur d'an conduit (b). Le petit rayon est déterminé de manière que, quand le cylindre est à la moitié de sa course , l'un des conduits (b) ou (b') est fermé avec recouvrement extérieur de 2 millimètres. Il suit de là que, quand le taquet présente à la tuile son petit rayon, la détente a lieu à la moitié de la course; et quand il présente son grand rayon, elle a lieu environ au 1/c. Il serait impossible d'établir une plus grande différence entre les rayons extrèmes que la largeur des conduits (b); car alors la vapeur rentrerait à la fin de la course.

Le taquet est mû par un levier que tient à la main le mécanicien, ou qui, pour machines à mouvement non interrompu. communique, comme dans les fig. 4 et 6, avec le pendule conique. Il est bon, dans ce dernier cas, de rendre le bras de levier variable à volonté, afin de proportionner les oscillations du taquet aux variations de vitesse.

Au moyen de cette détente, la valve de gorge devient inutile, et la pression de la vapeur, à son entrée dans le cylindre, est constante et maxima, condition indispensable pour économiser le plus de combustible possible.

La largeur des lumières est double de celle des conduis du tiroir inférieur, ce, afin que la communication de la chaudière avec le cylindre puisse être fermée avant que le tiroir soit à la fin de sa course. De là suit que, que pour délendro aux <sup>2</sup>/<sub>5</sub>, aux <sup>3</sup>/<sub>5</sub>, aux <sup>3</sup>/<sub>5</sub>, etc., i flaut que la largeur des lomières soit 5, 4 et 5 fois égales à celle du conduit du tiroir.

## EMPLOI DE LA VIS D'ARCHIMÈDE DANS LES BATIMENTS A VAPEUR.

Jusqu'ici les roues à palettes de formes diverses ont été les seuls appareils employés pour faire mouvoir les bâtiments à vapeur; et, malgré leurs inconvénients bien sentis par tous les constructeurs et par tous les hommes de mer, on n'avait pas encore trouvé de disposition qui pût avantageusement les remplacer. Cette importante question, si longtemps en suspens, vient enfin d'être résolue d'une manière assez heureuse par l'emploi d'une vis d'un grand diamètre, entièrement immergée, et recovant de la machine à vapeur un mouvement de rotation sur elle-mème qui fait avancer le navire.

L'application de la vis n'est pas une idée neuve en elleimême. Il y a longtemps qu'elle a cié employée pour receuelleite transmettre la force d'un courant d'eau. Les effets obtenus ont toujours été très-faibles, il est vrai, mais ils étaient suffisants pour donner à penser qu'on pontrait l'utiliser pour transmettre des forces destinées à agir sur un liquide : il ne s'agissait plus que de trouver le meilleur mode d'application.

Les prémiers essais, parmi lesquels on mentionne ceux que fit en 1819 M. Richard Whytock, d'Edimbourg, ont tous été imparfaits, et par conséquent infractaeux. La question ne pouvait s'éclairer que par une expérience complète, faite avec tous les soins que réclame son importance et dans les conditions d'art les plus favorables à son succès. M. Smith, dont le brevet date du mois de mai 1836, est, à notre connaissance, le seul industriel qui sit fait tous les sacrifices et tous les efforts nécessaires pour arriver à des expériences concluantes, et ses succès, d'abord assez incertains, et fortement contestés par ses rivaux et les partisans absont la des partis de la contraire de la contraire de la complexité de la contraire de l

fondés sur des bases qui laissent peu de prise à ses détracteurs.

M. Smith a établi ses appareils dans un hâtiment de la force de 80 chevaux environ, qu'il a fait coustruire dans le seul but de faire ses essais avec une entière liberté, et de donner bientôt à tous des preuves incontestables de la valeur de sa decouverte. Il fut longtemps incertain sur les meilleures formes à donner à la vis qu'il voulait employer, et ce ne fu que partâtonnement qu'il arriva à déterminer les dimensions qui cadraient le mieux avec le tirant d'eau de son nayire el la forme de ses machines.

C'est ainsi qu'après avoir d'abord mis en usage une vis de 7 pieds anglais de diamètre et de 8 pieds de long, dan Jaquelle le filet faisait une révolution complète autour de l'axe (fig. 8, Pl. XVIII), il reconnut que sa machine manquait de force pour faire mouvoir cet appareit, et le diamètre fut reduit à 5p. 1°.

La révolution complète du filet fut plus tard remplacée par deux demi-révolutions, occupant un espace deux fois moindre en longueur, sans diminuer la surface d'action des filets sur le fluide, et l'on s'en est tenu au diamètre de 50 90 avec une longueur de 4p (fig. 9). La longueur de la vis pourrait encore se réduire à des dimensions moitie plus petites, sans atténuer son action, en adoptant quatre segments au lieu de deux, mais on a jugé inutile d'en arriver jusque-là, Quant à l'angle d'inclinaison des filets sur l'eau, on l'a fait varier depuis 300 jusqu'à 500, et l'on s'en est tenn définitivement à un augle de 45° que l'on regarde comme le plus favorable à l'égalité d'action des différentes parties du filet sur le milieu environnant; la surface des filets est le quart de la section immergée, en supposant une coupe faite au milieu du batiment perpendiculairement à sa longueur. Ainsi, pour un navire tirant 10 pieds d'eau, et présentant une section immergée de 143 pieds carrés, on pourrait adopter une surface de filets de 35 pieds carres (il est entendu que par surface des filets, nous n'entendons pas la surface developpée, mais seulement la surface projetée sur un plan perpendiculaire à l'axe ); enfin , on a calcule que pour un fort navire jaugeant environ 5,000 tonneaux, il suffirait d'avoir une vis de :

11 pieds de diamètre, de 5 — 6 p. de longueur en 2 segments. ou de 3 p. id. en 4 segments. L'espace occupé par ce genre d'appareil est, comme on le voit, bien faible, en raison de sa puissance, et se trouve bien loin d'atteindre l'énorme volume que présentent les

roues à palettes.

La vitesse que l'on doit imprimer à la vis, est un élèment essentiel dans le calcul des machines de ces bateaux, et il est de la plus haute importance de déterminer cette force par laquelle on obtient le maximum d'effet utile; malheureusement on a fait peu d'expériences à cet égard, et la question n'est pes résolue. Dans le bâtiment l'Archimède, construit par M. Smith, la vis à laquelle le mouvement de la machine est transmis par des engrenages, fait 5 tours 1/2 par tour de manivelle, ce qui fait 158 tours 2/- par minute, la manivelle faisant ordinairement 26 révolutions : dans un bâtiment nouveau que l'on construit en ce moment, la vis fera 200 révolutions par minute. M. Smith a placé son appareil à l'arrière du hâtiment, tout près du gouvernail, et de telle sorte que le sommet de la vis se trouve à 2 pieds audessous de la surface de l'eau; cette position présente l'avantage d'angmenter beaucoup l'action du gouvernail, et de faire suivre au bâtiment une ligne parfaitement droite.

La vis exige une construction très-solide et très-soignée : on fait l'arbre en feç forgie afin de lui donner le moins de diamètre possible, et les filets sont en bonne tôle d'environ 7 millimètres d'épaisseur ; ces dimensions, convenables pour l'Archiméde , doivent naturellement être proportionnées à la

puissance du moteur.

On avait quelques précautions à prendre pour préserver la vis d'oxidation; si on l'appliquoit à un navire doublé en cuivre, l'action galvanique résultant de la présence de ces doux métaux, la ruinerait promptement; le meilleur moyen d'éviter cet effet, serait de l'armer convenablement avec des plaques de zinc. à moius qu'on ne puisse la construire en cuivre, ce qui présenterait sans donte des difficultés assez sérienses. Les explications que nous venons de donner et que nous avons empruntées au rapport de M. Edward Chapell, chargé par le gouvernement, en moi 1850, d'examiner le mérite de cette invertion, suffisent peut-être pour en faire sontir les avantages; missi la nouveauté du sojet nons fait un devoir de signaler les plus importants. Au point de vue de l'effet utile que l'on peut retirer des machines, la vis parait. l'emporter sur les roues à palettes. Dans ces dernières, la vis

tosse du bătiment est de 0.75 de celle de la rone; avec la vis, la vitesse moyenne en est de 0.835 : il y a donc avantage de 0.83 — 0.75 = 0.08, ou ½; cuviron. Sous le rapport des dispositions, la vis présente une supériorité bien plus marquée : les roues, élargissant le navire, masquent le pont, et surchagent les bautes-œuvres. La vis, au contraire, laisse le pont parfaitement libre, permet l'établissement de batteries continues à bâbord et à tribord, et sa position dans les basses-œuvres du bâtiment favorise sa stabilité; de plus, elle n'est jamais en vue et se trouve à l'abri du boulet, tandis que les roues des anciens steamers rendent leur emploi três-dangereux pendant un combat.

La vis fonctionne avec la même efficacité par tous les temps, et malgré les plus forts mouvements du navire, tandis que les roues perdent alors beaucoup de leur action; elles ne travaillent plus qu'alternativement, et l'une est entièrement plongée dans l'eau, où elle éprouve de très-fortes résistances, tandis que l'autre se meut presque dans le vide. A point de vue, la vis a un avantage immense; aussi, est-ce en sortent dans les mauvais temps que l'Archimède a eu le plus de succès entre les bateaux à roues qui luttaient contre lui.

Une des principales objections que l'on ait presentées à M. Smith, est celle que l'on a faite contre l'asage des engrenages qu'il est obligé d'employer pour imprimer à la vis une vitesse convenable. On la trouvera presque sans valeur en observant qu'une bonne construction peut rendre leur durée fort longue, et que, dans tous les cas, leur remplacement n'est ni dispendieux ni difficile.

Enfin, il 'parait qu'en employant ce système, on obtiendrait une économie sensible dans les prix de construction; on l'évalue à une livre sterling (25 fr.) par tonne, pour le bâtiment seul, et l'on est en droit d'espèrer une réduction dans le prix de la machine.

De tous les faits que nous venons d'énoncer, on peut conclure que l'application de la vis présente des avantages notables, destinés surtout à profiter à la marino de guerre. C'est un projet qui mérite toute l'attention du gouvernement et des constructeurs, que nous ne saurions trop engager à entrer le plus tôt possible dans la nouvelle voie où marchent avec persévérance et succès nos voisins d'outremer. Nous terminerons cet article en citant une partie des expériences comparatives entreprises par M. Edw. Chappell, qui a fait courir ensemble, entre Dourres et Calais, l'Archiméde et le Widgeon, bâtiment à roues, et le meilleur marcheur de la station de Dourres.

| NOMS             | DIMENSIONS ET FORCES DES DEUX NAVIRES |                                            |       |      |        |       |  |  |  |  |
|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------|--------|-------|--|--|--|--|
| des<br>RATIMENTS | Tonnage.                              | DIAMÈTRE des cylindres. Course. Tirant d'o |       |      |        |       |  |  |  |  |
| Archimède .      | 162                                   | pouces.                                    | pouc. | lig. | pieds. | pouc. |  |  |  |  |
| Widgeon          | 237                                   | 37 ·                                       | 3     | w    | 9      | 4     |  |  |  |  |

Le Widgeon a, comme on le voit, une machine plus forte, moins de tirant d'eau, et jauge beaucoup moins.

1<sup>er</sup> essai. Course de 19 milles, brise légère, mer calme, sans voiles.—*L'Archimède* a filé 8 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> nœuds à l'heure et a perdu de 6 minutes.

En retour: Vent en tête, sans voiles.— L'Archimède a filé 7 ½ à 8 nœuds et a perdu de 10 minutes.

2º essai. Course de 19 milles (Douvres à Calais). Mer très-calme.

L'Archimède a filé 8  $^{4}/_{2}$  à 9 nœuds. Il a perdu de 5 minutes  $^{1}/_{2}$ , et a fait le trajet en 2 heures 9'  $^{1}/_{4}$ .

En retour. Il a perdu de 4'.

5° essai. Même parcours. Fraîche brise à l'est. Mer assez calme. Plusieurs voiles. L'Archimède a filé
9 à 9 1/2 nœuds, et a gagné de 9'. — Il a fait le trajet en 2 h. 1'.

En retour. Il a gagne de 5' 3/2, et a fait la traversée en 4 heure 53'.

On voit que malgré l'infériorité de ses machines, son excès de tirant d'eau et de tonnage, l'Archimède a soutenu

la lutte avec beaucoup de succès; nous devous observer que ses avantages dans le troisième essai tiennent en grande partie à ce que ce bâtiment est très-fin voilier.

Depuis cette époque, l'Archimède a fait le tour des côtes d'Angleterre. La moyenne de sa marche a été de près de 9 milles marins à l'heure, et il a eu, la plupart du temps, à lutter contre une mer houleuse et des venis peu favorables.

## Explication des Figures.

Fig. 8. Vis à révolution complète, vue de côté.

Fig. 9. Vis à demi-révolution , vue de côté.

Fig. 10. Vue en poupe. ...

A ensemble de la vis, B arbre, C ouverture dans les œuvres mortes, F œuvres mortes du hâtiment, G pièce en fer supportant la vis, H stuffing-box.

### LE GREAT-WESTERN.

On construit actuellement à Bristol, aux frais d'une compagnie, un bâtiment à vapeur en fer éporme, appelé Great-Western, et dont les principales dimensions seront 95 mètres de longueur, 15 mètres de largeur, 9m.75 de profondeur, avec une capacité de 2,500 tonneaux, et des machines de la force totale de 1000 chevaux. Les machines, an nombre de denx, ont des cylindres de 5m,048 de diamètre et autant de course de piston, et par conséquent, en calculant à raison de 0 k. 500 sur chaque centimètre quarre de piston, et en supposant que la vitesse est de 73 mètres par minute, ce serait une force de 1151,5 chevaux de vapeur qu'il convient de reduire à 1,075 à cause du mode de construction. Ces machines, y compris les chaudières remplies d'eau, sont du poids de 800 tonneaux, en y ajoutant le poids de la carcasse, des bordages, des mais, des cabines, des apparanx, canots, etc., 1.100 tonneaux : celui du combustible nécessaire pour aller de Bristol à New-York, 1,600 tonneaux, on a un total, sans charge, de 5,500 tonneaux. Les roues ont 11 mètres de diamètre et 32 aubes de 4m.57 de longueur, et 1m.22 de largeur. Les frais de construction de ce bâtiment s'élèveront à 2,375,000 fr.; la compagnie qui l'a entreprise dans un chantier et des ateliers qu'elle a montés exprès, a dépense, dit-on, en tout, plus de 5,400,000 fr.

On a adopté, pour les machines à vapeur du Great-Western, un modèle particulier anquel on a donné le nom de machine à coffre ou à gouttières (trough ou trunk engine), qui ont été inventées, à ce qu'il paraît, par M. Broderip, mort en 1828, époque à laquelle son exécuteur testamentaire, le colonel d'Arcy, prit pour cet objet une patente en Angleterre. Depuis, c'est-à-dire en 1835, M. Fr. Humphrys s'est fait patenter pour une disposition en tout semblable à celle de l'inventeur original, et qui est précisément celle qui va être appliquée au Gréat-Western; cette disposition avait déjà, à ce qu'il paraît, été mise à l'épreuve sur un bâtiment appelé le Dartford. lors de la publication de la patente du colonel d'Arcy, mais sans grand succès, et elle a fait l'objet d'une contestation assez vive entre les constructeurs anglais, sans que la question soit encore complètement résolue.

Nous avous représenté dans la fig. 11, planche XVIII, la coupe d'un cylindre avec son piston, la bielle et la manivelle d'une machine à coffre. Dans cette figure A A est le cylindre; B B le piston; C, une cavité creusée dans le piston et au ceutre de laquelle est articulée la tige D D de ce piston. Cette tige, dans la figure, est représentée sous le plus grand angie qu'elle puisse preodre pendant le mouvement de la mivelle G. É E est une boite à étoupes rectangulaire, placée sur le sommet du cylindre, et dans laquelle glisse le coffre crenx KK, solidement fixé sur le piston, et d'une largeur suffisante pour permettre à la tige du piston d'osciller librement de part et d'autre de la verticale. Ce coffre a une figure rectangulaire, arrondie sur ses pottis còtés, aiusi qu'on le voit dans la figure 12, et monte et descend dans sa boite à étoupes avec le piston.

Les machines à collre out principalement pour Init de faire communiquer directement, et sans joints brisès, le piston avec la manivelle, ce qui change immédiatement le mouvement alternatif de ce piston en un mouvemen de rotation continu sans l'intervention des balanciers, des paral·lélogrammes et autres pièces auxiliaires employées ordinai-penent pour cet objet. Lés constructeurs auglais lés plus distingees, tels que MM. Maudslay, Miller, Bolton, Acraman, Seaward, Fawcett, Napier, etc., sont peu favorables à ce genre de machines, et l'essai qui en a été fait à bord de Dartford semble appayer leur opinion à cet égard; néangoins, voilé une expérience en grand qui ya se faire sous

la direction de M. J. Scott Russel, et le Great-Western nous apprendra ce qu'il faut attendre de ce mode de construction des machines à vapeur marines.

En attendant, nous pouvous signaler diverses imperfections dans ce mode de construction, qui probablement ont été le motif de l'antipathie manifestée pour lui par les habiles ingénieurs que nous venons de citer. Voici les principales de ces imperfections:

 $1^0$  Le coffre ou gouttière a une section qu'on évalue à  $^1$ /46 de la surface du piston ; par conséquent la machine a une force de  $^1$ /46 en moins lors de la descente de ce piston que lors de son élévation :

20 Cette diminution dans la force commence, par l'avance des tiroirs, précisément au moment où la manivelle arrive au point mort supérieur, ce qui ne lui permet pas de franchir aussi vivement ce point qu'elle le fait ordinairement:

3º La manivelle arrive de même avec une diminution de vitesse au second point mort qu'elle ne franchit aussi qu'avec mollesse :

4º De là, irrégularité dans le mouvement du mécanisme, ce qui est un très-grave inconvénient d os les machines mariaes qui n'ont pas de volant, et n'il i porte au contraire que le mouvement du bâtiment sort d' it gularité parfaite pour atteindre la plus grande vi' '9e ance le moins de force possible.

50 L'introduction dans le cyli e haque pulsation de cendante d'un corps froid, et qui of à l'intérieur une surface en contact avec l'air extéric , que le coffre, donne lieu à une condensation énorme provomme une grandquantité de vapeur et de combastic se pure perte;

60 Il est beaucoup plus difficer et les fuites de peur sur une étendue égale à ce périmètre du ce que sur la simple tige d'un pisto. ; les boiles à étoupers, du plus de l'étoupers, et par conséquent il y a plus de l'éthement et une nouve!! perte de force, tant à l'oscillation. se maante qu'à celle discendante du piston ;

7º Le piston n'agit sur la bielle ou la manivelle a set toute sa force d'impulsion que dans l' voisinage de la vertical. Dans toute autre position, il y de imposition de force a perte proportionnelle à la longuaur du bras de l.



d'une lor La conti pour pro un tel po sentent tr nicessaire augmente de la vape passer, se inventé pa sartout pa A, fig. doit passer anneau de face convey tement aut longues ac agires ouv comme un le rizontale par de levier Nune petite t verse la padelà, est ega

de son de ces naire, Il ex nients , mecani APP Le tir

quel la v

Sans n

Machir

8º La construction est dispendieuse, puisqu'il y a plus de pièces tournées, d'ajustages, etc.;

9º Les réparations du piston, de la chape à coussinels, de son assemblage avec la bielle, la surveillance, l'entretien de ces parties y sont plus difficiles que dans le mode ordinaire, etc.

Il existe encore probablement plusieurs autres inconvénients graves, mais que nous laissons aux praticions et aux mécaniciens le soin de découvrir et de signaler.

#### APPAREILS POUR RÉGLER LE TIRAGE DANS LES LOCOMOTIVES.

Le tirage considérable dont on a besoin pour le fourneau d'une locomotive oblige de resserrer l'orifice du tube par lequel la vapeur qui a fonctionné s'échappe dans la cheminée. La contraction de cet orifice, quoique absolument nécessaire pour produire un tirage suffisant, a néanmoins été portée a un tel point, qu'on en a réduit à un degré sensible la puissance de la machine.

Sans nul donte, il y a des occasions, et même elles se présentent très-frequemment, où un titage très-puissant devient nécessaire, et par conséquent où une disposition propre à augmenter ou diminuer la dimension de l'orifice de sortie de la vapeur, et par suite la quantité de vapeur qu'on y fait passer, serait utile. Or, voici pour cet objet un régulateur inventé par M. T. C. Pearce, de Leeds, et qui se distingue sartout par sa simplicité.

A, fig. 45, Pl. XVIII, est la coupe verticale du tube d'évacuation de la vapeur; B, l'orifice contracté par lequel doit passer la vapeur après qu'elle à agi sur le piston; D, un anneau de 12 à 15 centimètres de hauleur, adapté sur la surface convexe du tuyau A, de manière à pouvoir tourner à frottement autour de lui. Cet anneau porte trois ouvertures oblongues aas sur sa circonference, qui correspondent à trois autres ouvertures semblables, percées dans le tuyau A, comme on le voit dans la fic. 45 qui en est une section horizontale par la ligne C C. K est un levier portant deux bras de levier N et O. Le bras N est lié par une articulation à une petite tige que porte l'auneau D, et le bras O, qui traverse la paroi de la boite à fumée, et s'étend un peu audelà, est également articule et lié à une autre tige W, fig. 14,

Machines Locomotives.

qui règne le long de la paroi extérieure de la chaudière, et est place sous le contrôle immédiat du mécanicien.

A l'inspection des figures, il est aisé de voir que la tige W peut faire tourner l'anneau D autour du tuyau A, et par conséquent ouvrir ou fermer les ouvertures a. Par ce moyen, la vapeur, au lieu d'être contrainte de passer à travers l'orifice contracté B, s'échappe eu partie par ces ouvertures qu'on peut ouvrir ou fermer plus ou moins, à volonté.

Le but principal de cet appareil n'est pas de régler le tirage, mais de permettre à la vapeur, lorsque le tirage l'admet, de s'échapper plus librement du cylindre après qu'elle a-fonctionné sur le piston, ce qui, je pense, doit accroître

notablement la force disponible de la machine.

FIN.

## TABLE DES MATIÈRES. 419

### PREMIÈRE PARTIE. DESCRIPTION HISTORIQUE DES DIFFÉRENTES PARTIES

| QUI COMPOSENT UNE LOCOTIVE.                                                            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Introduction.                                                                          | 4        |
|                                                                                        |          |
|                                                                                        | 2        |
| § 1er. Disposition des roues et essieux                                                |          |
|                                                                                        | 2        |
| \$ 2. Position des cylindres à vapeur.<br>\$ 5. Distribution                           | <b>2</b> |
| § 4. Liaison des différentes parties. 1                                                |          |
|                                                                                        | -        |
|                                                                                        | -        |
| \$ 1 <sup>or</sup> . Générateur de la vapeur 1<br>\$ 2. Appareils d'alimentation et de | 5        |
| \$ 2. Appareils d'alimentation et de sureté.                                           | -        |
| suretė                                                                                 |          |
|                                                                                        | -        |
| DEUXIÈME PARTIE.                                                                       |          |
| THÉORIE DES LOCOMOTIVES.                                                               |          |
| CHAPITRE 1er. Théorie générale                                                         | 5        |
| Notions préliminaires                                                                  | 2        |
| ARTICLE 1er. Combustion.                                                               | _        |
| & ter. Combustion en général 2                                                         | 5        |
| \$ 2. Combustion dans les locomotives. 2                                               |          |
| \$ 3. Travail de la combustion 3                                                       | ō        |
| 1º Sections d'écoulement 5                                                             | 1        |
| 2º Rapport entre les pressions                                                         |          |
|                                                                                        | 2        |
|                                                                                        | 4        |
|                                                                                        | 6        |
|                                                                                        | 8        |
|                                                                                        | 2        |
| ARTICLE 2. Vaporisation.                                                               |          |
|                                                                                        | 4        |
| § 2. Vaporisation dans les locomo-                                                     | _        |
|                                                                                        | 17       |
| 74 7 1 F 41 FC                                                                         |          |

|              | ART     | FICLE 3.                      | Trava   | il.       |      |       |     |      |
|--------------|---------|-------------------------------|---------|-----------|------|-------|-----|------|
|              | S Ier   | . Du trava                    | il en g | énéral.   |      |       |     | 5    |
|              | § 2.    | Travail d                     | lans le | locom     | otiv | es.   |     | 5    |
| CHAPITRE II. | Théorie | spēciale.                     |         |           |      |       |     |      |
| ARTICLE 101. | Dimens  | ions propo                    | rtionn  | elles d   | es l | ocon  | not | ives |
|              |         | . Roues me                    |         |           |      |       |     | 7    |
|              |         | Transmi                       |         |           |      |       | ١.  | 7    |
|              | \$ 3.   | Cylindre                      | s à va  | peur .    |      |       | •   | 7    |
|              | \$ 4.   | Distribut                     | ion et  | injectio  | on . |       | ٠   | 8    |
|              | S 5.    | Chaudiè<br>Apparei            | re a va | peur .    |      | 3,-1  | . • | 8    |
|              | 20.     | Apparei                       | tion .  | surete    | eı   | a a   |     | 9    |
|              |         | Résumé .                      |         |           | •    | •     | •   | 9    |
| ARTICLE      | 2. App  |                               |         | mules     | à d  | les i | cas |      |
|              |         | particul                      | iers.   |           |      |       |     |      |
|              | § 1er   | . Détermi<br>des diff         |         |           |      | sion  |     | 10   |
|              | § 2.    | Conséqu                       | ences   | du par    | ragr |       |     |      |
|              |         | précéde                       |         |           |      |       |     | 10   |
|              | S 5.    | Compara                       |         |           |      |       |     |      |
|              |         | tente et<br>avec les          |         |           |      |       |     |      |
|              |         | ni chau                       |         |           |      |       |     | 10   |
|              |         | Tableau                       |         |           |      |       |     | 10   |
|              |         | une co                        |         |           |      |       |     |      |
|              |         | de 50                         |         |           |      |       |     |      |
|              |         | heure.                        |         |           |      |       |     | 11   |
|              | TRO     | ISIÈME                        | PART    | TIE.      |      |       |     |      |
| co           | NSTRUC  | TION DES                      | LOCG    | MOTIV     | E8.  |       |     |      |
| CHAPITRE IOF | . Etude | des maté                      | riaux   | emple     | yés  | de    | p   | réfé |
|              |         | a confectio                   |         |           |      |       | •   | •    |
| ARTICLE 1    | er. Pro | priétés ph                    | ysique  | s el écon | omi  | que   | ı.  | 12   |
| 'A           | RTICLE  | 2. Prop                       | rietės  | chimiq    | ues. |       |     |      |
|              | § 1er   | . Fer                         |         |           |      |       |     | 12   |
|              | -       | Acier .                       |         |           |      |       |     | 13   |
|              |         | Acier .<br>Fonte .<br>Cuivre. |         |           |      |       |     | 15   |
|              | § 2.    | Caivre.                       |         |           |      |       | ٠   | 15   |
|              | § 5.    | Zinc                          |         |           | ٠    | ٠     | ٠   | 13   |
|              |         |                               |         |           |      |       |     |      |

| DES MATIÈRES.                                           | 421 |
|---------------------------------------------------------|-----|
| \$ 4. Alliage du cuivre                                 | 136 |
| 1º Cuivre et potassium                                  | 136 |
| 2º Cuivre et zinc                                       | 137 |
| 5º Cuivre et étain                                      | 137 |
| 4º Cuivre, zinc et nickel                               | 158 |
| S 5. Matériaux pour joints et garni-                    |     |
| tures                                                   | 139 |
| CHAPITRE II. Traitement des matières premières          |     |
| pour les convertir en pièces de machines                | 142 |
| § 1er. Forges à main                                    | 143 |
| § 2. Fonderie                                           | 150 |
| 40 Modeleurs                                            |     |
| 20 Fonderie                                             | 154 |
| S 3. Chaudronnerie                                      | 170 |
| § 4. Ajustage                                           | 179 |
| 1º Tournage                                             | 181 |
| 20 Alésage                                              | 186 |
| 5º Rabotage                                             | 190 |
| 4º Forge                                                | 192 |
| 5º Taraudage                                            | 193 |
| 6º Parage                                               | 196 |
| 7º Ajustage proprement dit.                             | 197 |
| S 5. Montage                                            | 199 |
| CHAPITRE III. Organisation de l'atelier de construction |     |
|                                                         |     |
| SECTION 1re. Composition de l'atelier.                  |     |
| ARTICLE 1er. Fabrication.                               |     |
| \$ 1er. Personnel                                       | 201 |
| § 2. Mobilier                                           | 210 |
| § 3. Immeuble                                           | 212 |
| Résume                                                  | 215 |
| ARTICLE 2. Direction.                                   |     |
| S 1cr. Personnel                                        | 217 |
| S 2. Mobilier                                           | 218 |
|                                                         | 218 |
| ARTICLE 3. Administration.                              |     |
| S 1er. Personnel                                        | 219 |
|                                                         | 219 |
|                                                         | 219 |
| Résumé général.                                         | 220 |
| Programo Bonorari                                       |     |

| 422 | TABLE DES MATIÈRES.                           |     |
|-----|-----------------------------------------------|-----|
|     | SECTION DEUXIÈME. Organisation du travail.    |     |
|     | ARTICLE 1er. Assemblages                      | 222 |
|     |                                               | 226 |
|     | Denxième classe                               | 245 |
|     | ARTICLE 2. Elablissement de l'usine           | 258 |
|     | S 1cr. Personnel                              | 260 |
|     | \$ 2. Immeuble                                | 262 |
|     | \$ 2. Immeuble                                | 268 |
|     | SECTION TROISIÈME. Roulement de l'usine.      | 270 |
|     | CHAPITRE IV.                                  |     |
|     | COMPOSITION DES LOCOMOTIVES.                  |     |
| ART | ICLE 1er. Composition des parties séparées    | 273 |
|     | § 1er. Roues motrices et petites roues.       | 274 |
|     | \$ 2. Cylindres à vapeur                      | 282 |
|     | § 5. Transmission du mouvement                | 289 |
|     | 1º Essieux coudés                             | 289 |
|     | 2º Entretoises et guides                      | 295 |
|     | 3º Bielles, têtes de tiges et mou-            |     |
|     | vement des pompes                             | 501 |
|     | 4º Mouvement des tiroirs                      | 305 |
|     | § 4. Chaudière à vapeur et cheminée           | 314 |
|     | 1º Boîte à feu, enveloppe et grille.          | 314 |
|     | 2º Chaudière cylindrique et tubes.            | 318 |
|     | 5º Boite à fumée et cheminée.                 | 320 |
|     |                                               | 323 |
|     |                                               | 020 |
|     | § 6. Appareils d'alimentation et de sû-       | 331 |
|     | ARTICLE 2. Assemblages des parties composées. | 337 |
|     | ARTICLES DIVERS.                              |     |
|     | ·Etablissement d'une usine de hauts-          |     |
|     | fourneaux                                     | 54  |
|     | Navigation transatlantique                    | 378 |
|     | Crochet d'excentrique et détente              | 406 |
|     | Emploi de la vis d'Archimède dans les         |     |
|     | bâtiments à vapeur                            | 409 |
|     | Le Great-Western                              | 41  |
|     |                                               |     |

BAR-SUR-SEINE, - IMP. DE SAILLARD.

### ERRATA.

### MANUEL DU CONSTRUCTEUR DE MACHINES LOCOMOTIVES.

| Pag. | Lig. | On lit:                                              | Il faut lire:                                       |
|------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2    | 35   | Blackette                                            | Blackett.                                           |
| 3    | 6    | Wilan                                                | Wylan.                                              |
| 21   | 4    | La planche 2 représente.                             | Les planch. 1 et 2 représentent.                    |
| 33   | 27   | = 0r465 - H.                                         | 0.465 H.                                            |
| 34   | 5    | 1 mètre carré                                        | 1 mètre cube.                                       |
| 41   | 19   | Connaissant h, ou H                                  | Connaissant h, on a H.                              |
|      |      | Connaissant H'                                       |                                                     |
| 61   | 42   | V, Q (K K')                                          | $V_i Q (K + K')$ .                                  |
| 62   | 10   | - V <sub>i</sub> (Q K P K")                          | $-V_{i}(QK+PK'')$                                   |
|      |      | · ;                                                  |                                                     |
| 63   | 18   | 19.62 L 13590                                        | 19.62 L 1000                                        |
| 66   | 16   | 10 h et v                                            | 1º h et V.                                          |
| 67   | 2    | np m. c. 17.50.,                                     |                                                     |
| 72   | 4    | $\frac{\pi R}{2 r}$ .                                | $\frac{\pi R}{2 r} v$                               |
| 94   | 2    | $\frac{1.65 \Delta^3}{3.3 m \Delta d} - 7.0 \Delta.$ | $\frac{1.65 \Delta^3}{3.3 m \Delta d} - 0.7 \Delta$ |
| 95   | 18   | V = V 19.62  H.                                      | v = V 19.62 H                                       |
| 95   | 26   | V =                                                  | v ===                                               |
| 7    | 2    | 0.760                                                | 1.16                                                |
| 7    | 2    | 0.0760                                               | 0.76                                                |
|      |      |                                                      |                                                     |

## 7.

# ENCYCLOPÉDIE-RORET.

## COLLECTION

DES

## MANUELS-RORET

FORMANT UNE

## **ENCYCLOPÉDIE**

DES SCIENCES ET DES ARTS,

FORMAT IN-18;

Par une réunion de Savans et de Praticiens;

#### MESSIEURS

AMOROS, ARSENNE, BIOT, BIRET, BISTON, BOISDUVAL, BOITARD,

BOGG, BOYARD, CAREN, CRUSNER, CHOOON, DE GAYPPER, DE LAFAGE, P. DENDREAUE, DUEDIS, HUOT, JENVIER, JULIA-FONTERELLE, JULIES, LACROIX, LARDAIN, LAUNAY, LUDHAY, SCHOSLIER LEXONAND, LESSON, LORIOL, MATTER, MISE, NOAL, RAOR, RUGHARD, RIFFAULT, SCHIER, TARE, TERQUEM, TRIKBAUT DE BERREAUD, THILLIATE, TOUSAINT, TREMERY, VAGOREIM, WARDLER, VERORAUD, SELC., etc.

Tous les Traités se vendent séparément, 250 volumes environ sont en vente; pour recevoir franc de port checum éden, x flat oi joute 50 centimes. Tous les ouvrages qui ne portent pas au bas du titre à la Librairie Encyclopédique de Roret n'appartiennent pas à la Collection de Manuels Roret qui a eu des imitateurs et des contrefloteurs, M. Ferd. Ardant, gérant de la maison Martial Ardant frères, à Paris, et M. Remadt on tété condamnés comme tels.)

Cette Collection étant une outreprise toute philantropique, les personnes qui aurient quelque chose à nos itempique, les personnes qui aurient quelque chose à nos itemparensir dans l'intérêt des sciences et des arts, sont priées de l'envoyer, franc de port l'auriense de M. le Directeur de l'Encyclopidie Boret, format incl8, chez M. Ronar, libraire, rue Hautefeuille, u. 10 bis. à Paries.

Hauteleume, H. 10 ols, a l'aris

professeur, a vol. in-5 et Atlas de 44 pl. et 5 grands tableaus.





